

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









3.3.6.12

# DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE DES MOTS FRANÇOIS DÉRIVÉS DU GREC.

Les exemplaires exigés par la loi, ont été déposés à la Bibliothèque nationale.

# DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE DES MOTS FRANÇOIS

# DÉRIVÉS DU GREC,

ET USITÉS PRINCIPALEMENT DANS LES SCIENCES, LES LETTRES ET LES ARTS;

Ouvrage utile aux jeunes gens, et aux personnes qui ne sont point versées dans les langues anciennes.

On y a joint les noms des nouvelles mesures, et les autres mots nouveaux tirés du Grec.

Par J. B. MORIN, Directeur d'Ecole secondaire

Exprichi de notes par M. D'ANSSE DE VILLOISON, membre de l'Institut national de France, des Académies de Londres, Berlin, Coltinge, Jéna, &c. &c. et revu, en l'absence de l'auteur, par M. DE WAILLY, chef de l'enseignement au Prytanée de Paris.

....nova fictaque nuper habebunt verba fidem, ai Græco fonte cadant, parcè deterta.

HORAT. Art, Poet.

## DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET.

EA PARIS,

Chez B. WARÉE, Libraire, quai des Augustins, nº 20.

AN XI — 1803.

62\$5,25

# J.B.G. D'ANSSE DE VILLOISON,

Membre de l'Institut national de France, de là eidevant Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
de Paris, et de celles de Londres, Berlin, Gottingue,
Jéna, Manheim, Erfort, Upsal, Copenhague,
Madrid, Rome, Naples, Cortone, Velétri, &c. &c.
Professeur provisoire de grec moderne à la Bibliothèque nationale.

L'HOMMAGE d'un essai qui a quelque rapport à la langue grecque, s'adresse naturellement à l'un de ses plus dignes, de ses plus célèbres interprètes. Vous le présenter, c'est rappeler au public ce profond savoir, ce génie pénétrant, ce goût exercé, qui vous ont mérité l'estime et l'admiration de l'Europe savante.

Je n'avois pas encore l'avantage d'êtreconnu de vous, lorsque j'ai été flatté d'apprendre que mon manuscrit, dont le libraire vous avoit confié l'examen à mon insu, avoit obtenu votre suffrage, et que votre approbation en avoit seule décidé l'impression. Il auroit été plus digne du jugement favorable que vous avez bien vouluen porter,

# j ÉPITRE DÉDICATOIRE.

si le séjour de la capitale m'avoit procuré le bonheur de profiter de vos lumières, et du fruit de vos longs voyages en Grèce, en Italie et en Allemagne; j'aurois trouvé des secours multipliés dans les bibliothèques publiques, et sur-tout dans la vôtre, si riche en littérature grecque, latine, orientale, italienne, et dans la partie des antiquités et des inscriptions. Mais quoique j'aie été privé de ces avantages, il sera toujours vrai de dire que mon ouvrage doit le jour à la protection flatteuse que vous lui accordez; et je ne serai pas moins honoré, si vous daignez en agréer la dédicace, comme un foible tribut de ma reconnoissance.

J. B. MORIN.

# PRÉFACE.

Lour ce qui nous vient des Grecs rappelle la mémoire d'un peuple distingué par son génie et par ses talens, et devenu le modèle, le bienfaiteur des autres nations. Nés sous un ciel heureux, et doués d'une imagination vive et féconde, ils semblent avoir cultivé avec un égal succès les sciences, les lettres et les arts. Poésie, éloquence, histoire, philosophie, &c. ils ont excellé dans tous les genres; et c'est avec raison que la Grèce a été appelée l'école du genre humain. Quoique subjuguée par les Romains, elle conserva néanmoins sur ses vainqueurs l'empire que donnent les talens et les lumières sur l'ignorance et la barbarie : bien plus, en transportant chez eux ses arts et ses sciences, elle acquit des droits mérités à leur reconnoissance et à leur admiration (1). C'est alors qu'il fut beau de voir les vainqueurs, devenus disciples des vaincus, apprendre la langue des Homère, des Platon, des Démosthène, des Thucvdide, et sur le modèle de ces grands hommes se former une foule d'écrivains célèbres, dignes rivaux de leurs maîtres.

<sup>(1)</sup> Græcia capta ferum victorem cepit, et artes
Intulit agresti Latio. HORAT.

Les arts fleurirent en Occident jusqu'à l'époque où, Constantin abandonnant le séjour de Rome, ils revolèrent à sa suite vers leur ancienne patrie. Mais la révolution qui renversa l'Empire grec fit prendre à la terre une face toute nouvelle; et l'on vit avec une sorte d'étonnement se relever de dessous les ruines de Rome, son ancien génie enseveli pendant douze siècles avec elle. De l'Italie, les sciences et les beaux-arts des Grecs passèrent en France, où ils se sont fixés en même temps que l'étude de leur langue y a été mise en honneur. La nation françoise doit le goût de l'érudition grecque aux Budé, aux Etienne (Henri, Robert, &c.), et à plusieurs autres qui se sont fait un nom immortel dans la république des lettres.

Ces nouvelles connoissances ont été pour quelques-unes des langues modernes une source féconde de richesses nouvelles; et elles ont singulièrement contribué, par les modèles du beau qu'elles offroient en tout genre, à leur faire perdre insensiblement leur barbarie primitive. Ce n'est que fort tard qu'on vit éclore le bon goût en France: aussi la langue, qui se ressentoit de la barbarie de la nation, ne s'est-elle polie et perfectionnée que dans le dix-septième siècle. Car les langues éprouvent les mêmes révolutions que les Etats; grossières et imparfaites dans leur origine, elles ne se perfectionnent qu'en raison

de la civilisation des peuples qui les parlent. . Les langues vivantes ont donc conservé, à l'imitation de celle des Romains, quantité de mots grecs usités particulièrement dans les sciences et les arts, dont ils expriment avec netteté et précision, soit les instrumens, soit les opérations ou les découvertes. Suivant l'opinion la plus commune, c'est au douzième siècle que l'on commença d'introduire dans la langue françoise quelques termes grecs de la philosophie d'Aristote; et ce fut vers le seizième que la médecine désigna par des noms grecs les différentes parties du corps humain, les diverses maladies et leurs remèdes. Depuis, on n'a cessé de faire des emprunts à la langue grecque, toutes les fois sur-tout qu'on a eu besoin de désigner quelque objet scientifique. Cette langue, que parloit un peuple poli et ami des arts, est pour nous une mine féconde, d'où nous pouvons tirer chaque jour de nouveaux trésors. Aussi riche qu'harmonieuse (1), elle se multiplie, pour ainsi dire', à l'infini par le grand nombre de ses mots, par la variété de ses inflexions, par ses idiômes ou dialectes différens: aussi offre-t-elle, plus qu'aucune autre, des combinaisons faciles pour former une infinité d'expressions nouvelles.

<sup>(1)</sup> Graiis ingenium, Graiis dedit ora rotundo Musa loqui. Honat.

La langue françoise, il faut l'avouer, est loin de réunir ces avantages précieux. Réduite à s'approprier les richesses des autres langues, elle tire de son propre fonds peu de mots composés, et se prive par conséquent de la précision et de l'énergie qu'ils procurent. Fait-on quelque découverte dans un art, dans une science, on a recours aussi-tôt à la langue grecque, dans laquelle on puise le mot le plus propre à l'exprimer. C'est ainsi que, de nos jours encore, notre langue a fait de nouvelles acquisitions.

Ces sortes d'emprunts se multiplieront de plus en plus : fixer le terme où ils s'arrêteroient, ce seroit prescrire des bornes aux progrès de l'esprit humain. Et en effet, l'expérience du passé et l'observation des progrès que les sciences ont faits jusqu'ici, sont un sûr garant de ceux dont elles sont encore susceptibles: témoin la chimie. qui est devenue une science toute nouvelle entre les mains de quelques hommes de génie, et dans laquelle on marche de découverte en découverté. Ainsi, poussé par une curiosité toujours active, l'homme passe bientôt d'un objet connu à un autre qu'il ignore. Rien de ce qu'il croit capable d'améliorer son bien-être, ou de lui assurer de nouvelles jouissances, ne lui paroît au-dessus de ses forces, ou indigne de ses recherches. Pendant qu'il travaille à perfectionner ses facultés

intellectuelles, la sphère de ses connoissances s'agrandit; de là naissent de nouvelles idées, ou de nouvelles combinaisons d'idées, qui nécessitent de nouveaux termes, et forcent, sinon de les créer, du moins de recourir à la langue qui fournira les plus expressifs et en même temps les plus précis.

On sait quelle est l'influence des langues sur les progrès des sciences, et combien la perfection des signes contribue à fixer et à déterminer les résultats de toutes nos perceptions. Chaque mot doit peindre d'une manière propre et distincte la chose qu'il représente; et c'est en quoi les Grecs ont si bien réussi dans la formation de leur langue, en caractérisant presque toujours les objets par des mots qui exprimoient quelques-unes de leurs propriétés, ou leur analogie avec d'autres dont les propriétés étoient connues.

On ne peut sans doute que savoir gré aux savans qui enrichissent ainsi notre langue de nouveaux mots. Mais que penser de quelques écrivains de nos jours qui s'imaginent faire preuve de talent, en affectant de forger des expressions nouvelles, au mépris de toutes les règles de l'analogie? Ce ridicule néologisme que le bon goût réprouve ne tendroit pas à moins, s'il s'accréditoit, qu'à corrompre le langage et à nous replonger dans la barbarie.

Dans un moment où l'on s'occupe de donner une nouvelle activité à l'étude des langues anciennes, et où les sciences sont plus spécialement cultivées, j'ai pensé que ce seroit rendre service aux jeunes gens, que de rassembler sous un même point de vue les principaux mots que notre langue: a empruntés du grec. Mon but, en composant cerecueil, a été de leur faciliter l'étude de leur langue maternelle, d'enrichir leur mémoire sans. la fatiguer, et de les initier, par un moyen simple, à la connoissance des termes propres des sciences. et des arts. En trouvant ainsi l'entrée de cette carrière applanie, ils ne peuvent manquer d'y faire des progrès plus rapides; car la moindre obscurité dans le sens des mots est un obstacle à la connoissance des choses. Mais pour acquérir cette intelligence des mots, est-il une voie plus sûre que d'en rechercher l'étymologie? C'est à l'aide de ce fil qu'on remonte à leur origine, qu'on retrouve les élémens dont ils sont composés, et souvent les raisons de leur formation.

L'art étymologique, quoi qu'en disent ses détracteurs, n'est point un art frivole. Il a, ainsi que les autres sciences, ses principes et ses règles; et, restreint à la seule utilité, il offre de trèsgrands secours pour l'étude des langues. C'est d'ailleurs, de l'aveu de tous les hommes éclairés, le vrai, l'unique moyen de bien définir. « En » observant la formation des mots, a dit un sa-» vant grammairien, on parvient à en connoître » la juste valeur; on pénètre jusqu'à la métaphy-» sique des langues; on en démêle le caractère » et le génie »; en un mot, l'on en fait la meilleure analyse possible : et analyser, n'est-ce pas définir?

Parmi les écrivains qui se sont exercés sur les étymologies de la langue française, on distingue Henri Etienne, Tripot, Borel, Guichard, Lancelot, le P. Labbe, et sur-tout Ménage qui a prétendu trouver l'origine de tous les mots de cette langue (1). Les ouvrages de ces savans étymologistes, malgré leurs imperfections, renferment sans contredit d'excellentes choses; mais il faut convenir pourtant qu'ils sont à la portée d'un petit nombre de lecteurs, et que leur étendue volumineuse en rend l'acquisition peu facile. D'ailleurs. depuis que leurs écrits ont paru, notre langue s'est enrichie de quantité de mots nouveaux, puisés principalement dans la langue grecque. Il nous manquoit un ouvrage ex professo qui en sit connoître l'origine et la formation; c'est ce qu'on a

<sup>(1)</sup> Le savant Pougens, membre de l'Institut national, s'occupe depuis long-temps d'un Dictionnaire étymologique de tous les mots françois dérivés des langues du nord.

(Note de M. D'ARSER DE VILLOISON.)

tâché d'exécuter dans celui qu'on donne aujourd'hui au public. Lancelot avoit ébauché, à la vérité, un recueil semblable à la fin de son Jardin des Racines grecques, mais que de choses ce recueil ne laissoit-il pas à desirer pour être complet!

Les mots françois dérivés du grec sont en grand nombre, mais tous ne présentent pas, dans la connoissance de leur étymologie, la même importance ni la même utilité, par la raison que plusieurs de ces mots nous sont familiers ou d'un nsage très-commun. Quelques-uns ont passé dans notre langue sans éprouver aucune altération, tandis que d'autres (comme le mot tragédie, qui signifie chanson du bouc, parce qu'à l'époque où elle fut inventée un bouc en étoit le prix), n'ont conservé aucun vestige de leur première institution. Outre la différence dans la langue, dans les mœurs, dans la religion, le temps a aussi amené des changemens dans les arts que nous avons imités des Grecs, et qui se sont perfectionnés entre nos mains, ou qui reparoissent parmi nous sous des formes toutes nouvelles. Ainsi la chose a changé, et non le mot; et nous avons continué de désigner par les mêmes noms des idées tout-à-fait différentes. Il est important, pour ne pas dire nécessaire, à toute personne qui a le desir de s'instruire, de bien connoître ces différences; et pour y parvenir, il faut remonter à l'origine des choses, comme au véritable moyen de comparaison.

Mon dessein avoit été d'abord de faire un choix des mots les plus importans, et dont il est difficile d'entendre la signification sans le secours de l'étymologie; mais d'après les conseils de quelques savans estimables, auxquels je m'empresse d'offrir ici le témoignage de ma reconnoissance, je me suis décidé à rendre ce recueil le plus complet qu'il m'a été possible. J'y ai donc renfermé un très-grand nombre de termes propres des sciences et des arts. La Médecine, la Physique, les Mathématiques, l'Histoire naturelle, les Belles-Lettres, &c. en ont fourni la plus grande partie. On trouvera dans ce Dictionnaire les nouveaux mots tirés du gree, comme Télégraphe, Sténographie, Polytechnique, Pasigraphie, le Systême Nosographique du célèbre Pinel (1), les principaux termes de la nouvelle nomenclature de chimie, les noms des découvertes les plus récentes dans cette science, ceux des nouvelles mesures, et en général les mots d'origine grecque dont le sens est diffi-

<sup>(1)</sup> On n'a cependant pas cru devoir grossir ce recueil de quelques mots nouvellement forgés, tels que Gastronomie, titre d'un poëme qui vient de paroître sur les plaisirs de la table; Thermolampe, nom d'une espèce de poèle qui a pour but d'éclairer et d'échauffer à-la-fois, et autres qui ne sont pas généralement adoptés.

cile à pénétrer, ou qui n'ont encore paru dans aucun Dictionnaire. Quant aux termes d'un usage plus familier, j'en ai omis la plus grande partie; ainsi je n'ai pas donné l'étymologie de caresser, dérivé de rapés (carrhézó), qui a la même signification en grec(1). Cette collection renferme,

Musos, conseil et soin veut dire, Musos médecin s'en tire,

pourront être surpris de ce qu'on n'a pas fait dériver les mots latins et françois medicus et médecin, de Madinés (Médikos); mais cette expression grecque désigne la patrie, et non pas la profession d'un homme, et signifie Mède, de Médie, et non pas médecin. C'est une faute que j'indique aux futurs éditeurs de cet ouvrage, d'ailleurs si estimable et si utile, auquel on avoit voulu substituer dans les classes, pour le malheur de la jeunesse, et en dépit des Muses, un poème grec absurde, rocailleux; rempli de termes inusités, barbares, corrompus, pris à contre-sens, de solécismes, de constructions vicieuses, de fautes de quantité, l'Ulysse de Giraudeau, qui n'est propre qu'à donner de fausses notions, et à surcharger la mémoire de mots et de tours qu'il faut s'empresser d'oublier.

Un savant respectable, Montfaucon, p. 197, c. 2, l. III de son immortelle Palaeographia Graeca, avoit fait la même faute que Lancelot. En rendant compte d'un célèbre manuscrit de Dioscoride, sur lequel on voit, à la première page, la figure d'un paon, il dit qu'il n'est pas étonnant de trouver cet oiseau à la tête d'un livre de médecine, et immédiatement avant le portrait des plus grands médecins, parce que, ajoute-t-il, selon Aristophane et

<sup>(1)</sup> Quelques commençans qui auront lu dans le Jardin des Racines grecques de Lancelot:

à la vérité, quelques mots qui ne sont plus usités, et qu'on ne rencontre que dans les ouvrages de certains auteurs; mais c'est par la raison que des écrivains célèbres les ont employés, que j'ai cru ne pas devoir les omettre. On en verra plusieurs que nous avons empruntés du latin, mais qui

Suidas, le paon est Mydinds seus (Méditos ornis). Mais ces termes indiquent un oiseau qui nous vient de la Médie, comme l'avoit très-bien expliqué Henri Etienne, p. 1448 de l'Appendix de son Thesaurus linguæ Græcæ, t. IV, et non pas un oiseau qui a rapport à la médecine, à la matière médicale, comme le pense Montfaucon, qui confond Mydinds (Méditos), Mède, de Médie, avec insense (iatri-tos), médical. Bayer avoit déjà remarquè cette singulière méprise, p. 39 et 40, t. I Thesauri epistolici Lacroziani, Lipsiæ, 1742, in-4°. En latin, medica ne signifie pas une herbe médicinale, mais le sainfoin, que les Perses ont apporté, en Grèce, du temps de l'invasion de Xerxès.

C'est ainsi que ce docte Bénédictin, qui a rendu de si grands services aux lettres, voulant expliquer une inscription grecque de l'île de Crète, page 75 de son intéressant Diarium Italicum, lit mal-à-propos sur ce monument, EN IEPA MYTNH, qu'il explique encore plus mal par combat sacré, in sacrd pagnd, comme si MYTNH (pugne) étoit un mot grec, et synonyme de µúxn (maché), en latin pugna, c'est-à-dire, combat. Chishull, p. 126 de ses Antiquitates Asiatica, relève avec aigreur la bévue de cet habile antiquaire, et prouve que la vraie leçon est EN IEPAMYTNH (en Hieraputné), dans la ville d'Hierapytne, au lieu d'IEPA MYTNH (hiera pugné), combat sacré.

(Note de M. d'Ansse de Villoison, de l'Institut national de France.)

\_

viennent originairement du grec; et d'autres qui sont sormés en partie du grec, et en partie du latin.

Pour éviter des répétitions inutiles, et faire connoître en même temps la généalogie des mots, je me suis contenté d'expliquer l'étymologie d'un mot primitif, et de placer à la suite ses dérivés: Ainsi l'on trouvera l'étymologie du mot Anatomique à l'article Anatomique à l'article Anatomique, Allégorique, Allégoriquement, à l'article Allégorique, et ainsi des autres.

Dans le dessein de faciliter l'intelligence des nouveaux termes que l'on peut, dans la suite, puiser encore dans la langue grecque, j'ai inséré dans ce Dictionnaire l'explication de quelques élémens communs à plusieurs mots; tels sont les articles A (privatif), ANTI, ARCHI, DIA, GRA-PRIE, HEMI, HYPER, HYPO, ISME, LITHE, LOcie, Mancie, Mètre et Métrie, Nomie. Oine, Tomie (voyez-les dans leur rang alphabétique). Ils entrent dans la composition des mots Acéphale, Antipodes, Diamètre, Géographie, Physiologie, Géométrie, et autres semblables. On verra que tous les mots terminés en oïde, comme Coracoïde, Mastoïde, &c. marquent une conformité ou une ressemblance avec la chose désignée par la première partie du mot; car la finale oïde vient du grec sisos (éidos),

qui signifie forme, image, figure, ressemblance

Malgré l'étendue dont ce recueil m'avoit d'abord paru susceptible, j'ai cru devoir l'abréger et le réduire à de justes bornes, pour en faire un livre commode et à la portée de tout le monde; car il n'est rien qui contribue tant aux progrès des connoissances, que de les diriger vers la plus grande utilité possible. C'est dans la même vue que les mots grecs sont transcrits en caractères françois, suivant la prononciation adoptée en France, et qui diffère de celle des Grecs modernes, afin qu'ils puissent être lus de ceux à qui la langue grecque est étrangère. D'un autre côté, cet ouvrage devant joindre la simplicité à la précision, j'ai pensé qu'il seroit hors de propos d'y rapporter les différens sentimens des grammairiens sur certaines étymologies douteuses, et d'entrer à ce sujet dans des détails qui laissent toujours le lecteur indécis. Ainsi je me suis borné à un exposé clair et simple de chaque étymologie, en remontant toujours aux racines primitives. La plus grande vraisemblance au défaut d'une entière certitude, l'analogie entre le mot et la chose, c'est à quoi je me suis surtout attaché, et ce que j'ai pris constamment pour guide. Quant aux définitions en ellesmêmes, j'ai tâché de ne point perdre de vue qu'elles doivent être claires, justes et précises;

xx

mais oserois-je me flatter d'avoir toujours également réussi?

Tel est en substance le plan de cet ouvrage. Puisse l'exécution remplir le but que je me suis proposé, celui d'être utile! Heureux si, n'ayant pu répandre des fleurs sur la route qui conduit aux sciences, je suis parvenu du moins à élaguer les épines dont elle est souvent hérissée!

# NOTA.

Cr Dictionnaire devant être regardé comme un livre classique, j'ai pensé que le public me sauroit gré de mettre à la tête l'alphabet grec, avec la prononciation des François et celle des Grecs modernes, qui servent toutes deux à connoître l'étymologie de plusieurs termes de notre langue.

# LETTRES GRECQUES.

| Pigure.      |                     | . иом.                                                                                                                                    | VALEUR.       |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| As           | žλφα                | Alpha                                                                                                                                     | à.            |
| BBG          | 69 <del>ें</del> डळ | Béta, ou vita, selon les Grecs modernes.                                                                                                  | b, ou v.      |
| Γγſ          | <b>જર્નણાત</b>      | Gamma, se prononce comme N, lorsqu'il est suivi d'un autre s.                                                                             | <b>g.</b>     |
| Add.         | diate               | Delta                                                                                                                                     | <b>d.</b>     |
| E :          | £41267              | $oldsymbol{E} psilon$                                                                                                                     | é bref.       |
| zζζ          | Zñra                | Zéta, ou zita, selon les Grecs modernes.                                                                                                  | z , ds.       |
| H ŋ          | n<br>nta            | Éta, ou Ita, selon les Grecs modernes.                                                                                                    | flong,ouflong |
| <b>091</b> 9 | 9 ŋra               | Theta, ou thita,<br>selon les Grecs modernes,<br>qui le prononcent, avec<br>raison, comme le th an-<br>glais, pour le distinguer<br>du T. | th.           |
| 17           | હિંદલ               | Iôta .                                                                                                                                    | i voyelle.    |
| K z          | zásta a             | Kappa                                                                                                                                     | k , c.        |
| λλ           | λάμ6δα              | Lambda                                                                                                                                    | 1.            |
| Мμ           | μΰ                  | Mu, ou my, selon les Grecs modernes.                                                                                                      | m.            |
| N,           | <b>1</b> 0          | Nu, ou ny, selon les Grecs modernes.                                                                                                      | 73.           |

| PIGURE.        |            | NOM.                                                             | VALEUR.                                                                                                 |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zξ             | Ę          | Xi                                                               | s.                                                                                                      |
| 0.             | ં માદ્રદેશ | Omicron                                                          | o bref.                                                                                                 |
| $\Pi = \sigma$ | σĩ.        | Pi                                                               | p.                                                                                                      |
| Pre            | تذخ        | Rh6                                                              | <i>r</i> .                                                                                              |
| Σσς            | รัฐมน      | Sigma                                                            | <b>s.</b>                                                                                               |
| TrJ            | THÛ        | Tau, ou taf, selon les Grecs modernes.                           | <i>t.</i>                                                                                               |
| Y v            | i fissir   | Upsilon, ou ypsilon, selon, la prononciation des Grees modernes. | u, ou y.                                                                                                |
| Φφ             | φĩ         | Phi                                                              | ph.                                                                                                     |
| Χz             | χĩ         | Chi                                                              | ch aspiré,<br>pour le distinguer<br>du kappa, qui<br>répond à notre K,<br>ou su C sans as-<br>piration. |
| * <b>\</b>     | 47         | Psi                                                              | ps.                                                                                                     |
| Ωω             | i piya     | Omega                                                            | δ long.                                                                                                 |

L'esprit rude placé sur la consonne e, ou devant une voyelle, se rend toujours par notre voyelle H aspirée, comme dans jour (rhômé), la force, nois (hélios), le soleil.

# ABRÉVIATIONS.

adj..... adjectif. adv..... adverbe. anat...... anatomie. antiq..... antiquité. archit..... architecture. astro.... astronomie. botan. . . . . . . . botanique. chirur.... chirurgie. chim...... chimie. didact..... didactique. génit...... génitif. géographie. géog...... géom..... géométrie. gram...... grammaire. hist. anc.... histoire ancienne. hist. eccl..... histoire ecclésiastique. littér...... littérature. logiq..... logique. mathématiques. math..... méd..... médecine. mytho..... mythologie. nat. . . . . . . . . . naturaliste. optique, optiq..... pharm..... pharmacie. philos..... philosophie. physiq..... physique. rhét..... rhétorique. s. f..... substantif féminin.

# xxiv ABRÉVIATIONS.

s. m. ... substantif masculin.

théologie.

verbe.

Voyez.

# DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE

DES MOTS FRANÇOIS DÉRIVÉS DU GREC.

### A

A (privatif), première lettre des Grecs, que l'on nomme alpha. Elle entre dans la composition de plusieurs mots françois, où elle marque privation. Elle répond en général à la préposition sans ou à une négation, et se place toujours au commencement d'un mot, comme dans acéphale, achromatique, &c. quelquefois aussi elle marque augmentation.

ABAQUE, s. m. (archit.), le couronnement ou la partie supérieure du chapiteau d'une colonne. Ce mot vient d'accet (abax), buffet, table, en latin abacus, parce que l'abaque a la figure d'une table carrée.

ABIME. Voyez ABYME.

ABROTANOÎDE, s. f. espèce de corail perforé, ou plutôt de madrépore, qui croît sur les rochers au fond de la mer. Son nom est formé d'éspérese (abrotonon), aurone, sorte de plante, et d'élos (éidos), forme, ressemblance, parce qu'on a cru que c'étoit une plante marine qui avoit quelque ressemblance avec l'aurone femelle.

ABROTONE, s. f. plante fibreuse et odoriférante,

nommée aussi aurone, en grec εξρότοιο (abrotonon), dérivé d'a privatif, et de ζροτὸς (brotos), mortel; c'estadrie, qui ne meurt pas, parce qu'elle conserve toujours sa verdure.

ABSIDE. Voyez Apside.

ABYME, s. m. gouffre très-profond, en latin abyssus, et en grec Lours (abussos), d'a privatif, et de Corrès (bussos), fond; qui n'a point de fond.

ACADÉMIE, s. f. Ce mot vient du grec and puis (akadémia), qui étoit proprement, à Athènes, un lieu public, planté d'arbres, ainsi nommé d'un certain Académus, qui y avoit une maison où s'assembloient les gens de lettres. Platon y enseignoit la philosophie; ses sectateurs acquirent de-là le nom d'académiciens, et la maison avec son jardin celui d'académie.

Aujourd'hui ce mot désigne une société de savans, de gens de lettres ou d'artistes; il se dit aussi du lieu où ils s'assemblent pour leurs exercices.

Dérivés. Académicien, s. m.; Académique, adj.; Académiquement, adv.; Académiste, s. m.

ACANACÉ, adj. Ce mot se dit de toute plante épineuse; il est formé d'acoras (akonas), rendre aigu, dérivé d'ann (aké), pointe.

ACANTHABOLE, s. m. instrument de chirurgie qui ressemble à des pincettes. Ce mot vient d'aranga (akantha), épine, et de Gánna (ballo), je jette, parce qu'il sert à tirer du corps les esquilles d'os, les épines ou autres corps étrangers.

ACANTHE, s. f. plante épineuse, nommée aussi branc-ursine. Ce mot vient d'axar9a (akantha), épine. Les feuilles de cette plante ont servi de modèle au fameux sculpteur Callimaque, pour faire un bel ornement au chapiteau des colonnes de l'ordre corinthien.

ACATALECTIQUE, adj. Les anciens désignoient par ce nom des vers complets, auxquels il ne manquoit rien à la fin. Ce mot est composé d'« privatif, et de καταλήκτικος (kataléktikos), qui signifie incomplet, dérivé de κατά (kata), et de λήγω (légo), je finis. Voyes CATALECTIQUE, qui est le contraire.

ACATALEPSIE, s. f. (philos). Ce mot, qui signifie incompréhensibilité, est dérivé d'a privatif, et de ματαλαμβάνα (katalambanó), je prends, je saisis, lequel est composé de la préposition κατά (kata), et du verbe λαμβάνα (lambanó), je prends; ainsi l'acatalepsia est l'impossibilité absolue de saisir, de concevoir une chosé.

Dérivé. ACATALEPTIQUE, s. m. nom d'une ancienne secte de philosophes qui doutoient absolument de tout, et prétendoient qu'il étoit impossible d'acquérir aucune connoissance certaine. Voyez Sceptiques.

ACÉMÈTES ou ACCMÈTES (les). Ce mot signific qui ne dorment point; il est formé d'a privatif, et de xoumas (koimas), j'endors. On a ainsi appelé improprement certains moines de Syrie, chez qui les exercices pieux duroient jour et nuit sans interruption.

ACÉPHALE, adj. sans tête, sans chef, d'a privatif, et de » (képhalé), tête, chef. On donne ce nom aux animaux qui naissent sans tête: il s'est dit aussi de certains hérétiques du cinquième siècle, qui n'avoient point de chef.

ACHÉRON, fleuve des Enfers, selon les poètes. Ce mot est formé d'axos (achos), génit. axeos (achéos), douleur, et de pos (roos), fleuve, dérivé du verbe pis (réé), je coule; c'est-à-dire, fleuve de douleur.

ACHORES, s. m. petits ulcères qui viennent à la tête et aux joues; c'est une espèce de teigne qui attaqua sur-tout les enfans. Ce mot vient d'àza (achôr), ulcere de la tête.

ACHROMATIQUE, adj. (optiq.), mot formé d'a privatif, et de xpāpa (chrôma), couleur; c'est-à-dire, sans couleur. On donne ce nom à des lunettes nouvellement inventées, dans lesquelles il ne paroît point d'iris, ou bien dans lesquelles on a corrigé la différente réfrangibilité des rayons qui nuisoient à la netteté des images.

ACIDE, adj. et s. en latin acidus, du grec axis (akis), génit. axídos (akidos), pointe. On appelle acide, en chimie, toute substance qui a une saveur aigre et piquante.

*Dérivés.* Acidifiable, adj. Acidité, s. f. Acidule, Acidulé, adj.

de zirii (kinėin), mouvoir, agiter. Il signifie, selon Galien, le repos du pouls, ou le petit intervalle qu'il y a entre la contraction et la dilatation de l'artère.

ACEMÈTES. Voyez Acémètes.

ACOLYTE ou ACOLYTHE, s. m. terme d'église, qui vient d'azons (akolouthes), suivant, valet. On donne ce nom aux jeunes clercs qui accompagnent et servent les évêques ou les prêtres à l'autel.

ACONIT, s. m. plante vénéneuse, nommée en grec axiouror (akoniton).

ACOPOM, s. m. terme de pharmacie, par lequel quelques-uns désignent une fomentation propre à dissiper la lassitude. Ce mot est formé d'a privatif, et de zónos (kopos), travail, fatigue; ainsi il signifie proprement, qui ôte la lassitude, ou qui délasse après un grand travail.

ACORUS, s. m. plante médicinale, nommée en grec «xopor (akoron), qui paroît formé d'« privatif, et de

racine (korés), je rassane, parce que la racine de cette plante fortifie l'estomac et excite l'appétit, ou de résu (koré), prunelle de l'œil, parce qu'on s'en sert dans les maladies de la prunelle.

ACOTYLÉDONES (botan.), nom que donne Jussieu aux plantes qui n'ont point de seuilles séminales. Ce mot est composé d'a privatif, et de zervandèr (kotulédon), qui signifie proprement cavité, écuelle, mais que les botanistes ont appliqué aux seuilles séminales des plantes, à cause de leur forme demi-ronde.

ACOUSMATE, s. m. terme nouvellement inventé pour désigner un bruit de voix humaines et d'instrumens que des gens, dont l'imagination est frappée, croyent entendre dans l'air. Ce mot vient d'accorpus (abousma), qui signifie ce que l'on entend, et qui est dérivé du verbe acco (akous), j'entends.

ACOUSMATIQUE, adj. et s. m. mot qui signifie auditeur, dérivé du verbe au (akous), j'entends, j'écoute. On appeloit ainsi ceux des disciples de Pythagore, qui, pendant cinq ans, écoutoient ses leçons derrière un voile, en gardant le silence le plus rigoureux; au bout de ce temps, ils obtenoient la faveur de voir parler leur maître,

ACOUSTIQUE, s. f. science qui traite de l'ouïe et des sons. Ce mot est dérivé d'éxée (akous), j'entends. Acoustique, adj., se dit de tout ce qui a rapport au sens de l'ouïe.

ACRATIE, s. f. (méd.), foiblesse ou incapacité de se mouvoir. Ce mot est composé d'a privatif, et de réares (kratos), force, et signifie manque de force.

ACRATOPHORE, adj. surnom de Bacchus, composé d'arparor (akraton), vin pur, et de pipa (phéro), je Porte, je donne; c'est-à-dire, qui donne le vin pur. ACRIDOPHAGE, s. et adj. Ce mot, qui signifie mangeur de sauterelles, est composé d'axpides (akridos), génitd'axpis (akris), sauterelle, et de φαγεῖν (phagéin), manger. On donne ce nom aux peuples qui se nourrissent de ces insectes.

ACRISIE, s. f. (méd.), mot formé d'a privatif, et de apires (krisis), crise, dérivé de apires (krinó), je sépare. Défaut de crise, ou état de crudité des humeurs, qui empêche la séparation de la matière morbifique et son expulsion hors du corps.

ACROATIQUE, adj. (philos.), mot dérivé d'axpoño de la catroasthai), qui signifie entendre, écouter les leçons d'un maître. On donnoit ce nom aux ouvrages des anciens philosophes, qu'on ne pouvoit comprendre s'ils n'en donnoient eux-mêmes l'explication, par opposition aux ouvrages exotériques qui étoient à la portée de tout le monde. Voyez Exotérique.

ACROCÉRAUNIENS (les monts), hautes montagnes de l'Epire, sujettes à la foudre. Ce mot est composé d'azer (akron), sommet, et de zepaurès (kéraunos), foudre; c'est-à-dire, dont le sommet est souvent frappé de la foudre.

ACROCHORDON, s. m. (chirur.), espèce de verrue, ainsi appelée d'arror (akron), extrémité, et de xopon (chordé), corde, parce qu'étant attachée à la peau par un filet délié, elle semble pendre comme une corde, ou bien parce qu'elle ressemble à une corde coupée par son extrémité.

ACROMION, s. m. (anat.), mot grec composé d'uxpos (akros), extrême, et d'upos (6mos), épaule; c'est-à-dire, extrémité de l'épaule. Il désigne l'éminence supérieure de l'omoplate.

ACROMPHALION, s. m. (anat.), extrémité du

cordon ombilical. Ce mot est composé d'azes (akros), extrême, et d'όμφαλός (omphalos), le nombril, en latin umbilicus.

ACRONYQUE, adj. (astro.). Il se dit du lever ou du coucher d'une étoile, au moment où le soleil se couche. La plupart écrivent achronique, et font venir ce mot d'a privatif, et de xpéres (chronos), temps; mais c'est une erreur: car il est composé d'arços (akros), extrême, et de rut (nux), nuit, et signifie qui se fait à une extrémité ou à l'entrée de la nuit. Il est opposé à Cosmique. Voyez ce mot.

ACROSTICHE, s. m. petite pièce de poésie dont chaque vers commence par une lettre du nom de la personne ou de la chose qui en fait le sujet. Ce mot est composé d'ausos (akros), extrême, ou qui est à une des extrémités, et de sixos (stichos), ordre; c'est-à-dire, marqué par ordre aux extrémités.

ACROTÈRES, s. m. pl. (archit.), piédestaux sur lesquels on place des vases ou d'autres figures au milieu et aux extrémités d'un frontispice, ou dans les balustrades. Ce mot vient d'apperéprier (akrôtérion), faîte, sommet, ou extrémité en général.

ADAMANTIN, adj. qui est de la nature du diamant. C'est un terme nouveau, qui se dit en grec ἀδαμάντινος (adamantinos), dérivé d'άδάμας (adamas), diamant.

ADÉLOPODE, adj. (nat.), mot nouveau formé d's privatif, de δηλος (délos), apparent, et de ποῦς (pous), pied. Il se dit des animaux dont les pieds ne sont pas apparens.

ADÉNOGRAPHIE, s. f. (anat.), description des glandes. Ce mot est composé d'áδην (adên), glande, et de γράφω (graphô), je décris.

ADÉNOIDES, adj. pl. (anat.), glanduleux, qui ont la forme d'une glande, d'isir (adén), glande, et de sides (éides), forme, figure. Nom que l'on donne aux prostates. Voyez ce mot.

ADÉNOLOGIE, s. f. partie de la médecine qui traite de l'usage des glandes. Ce mot est composé d' είνην (adén), glande, et de λόγος (logos), discours.

ADÉNO-MÉNINGÉE, adj. (méd.), terme nouveau formé d'àdh (adén), glande, et de minyt (mênigx), membrane. Nom d'une sorte de fièvre, appelée auparavant pituiteuse, qui indique une irritation des membranes muqueuses qui revêtent certaines cavités.

ADÉNO-NERVEUSE, adj. (méd.), terme nouveau dérivé du grec idin (adén), glande, et du latin nervus, en grec viõpor (neuron), nerf. Il désigne une sorte de fièvre dans laquelle un principe contagieux a attaqué les nerfs et les glandes. C'est ce qu'on appelle la peste.

ADÉNOPHARYNGIEN, adj. et s. (anat.), nom de denx muscles qui partent de la glande thyroïde, et vont s'unir de chaque côté au thyropharyngien. Ce mot est composé d'ωθην (adên), glande, et de φώρυγξ (pharugx), pharynx. Voyez Thyropharyngien.

ADÉNOTOMIE, s. f. (anat.), dissection des glandes. Ce mot est formé d'àbh (adén), glande, et de τομή (tomé), incision, dérivé de τίμιο (temnô), je coupe.

ADÉPHAGIE, s. f. (méd.), appétit vorace, insatiable, d'žôn (adén), abondamment, et de φάγω (phagó), je mange. C'est aussi le nom de la déesse de la gourmandise.

ADIANTE, s. m. plante, appelée autrement capillaire. Son nom grec est idiarror (adianton), formé d'a privatif, et de daira (diainó), humecter; c'est-à-dire, qui n'est jamais humide, parce que l'eau des pluies ne s'arrête point sur ses feuilles.

ADIAPHORISTES, s. m. ph. (hist. eccl.), mot dérivé d'adiapos (adiaphoros), indifférent, qui vient d'a privatif, et de diapos (diapheró), je diffère. Ce nom fut donné, dans le seizième siècle, à ceux des Luthériens qui approuvoient la doctrine de Luther, sans cesser de reconnoître l'autorité de l'église.

ADIAPNEUSTIE, s. f. (méd.), défaut de transpiration. Ce mot est formé d'a privatif, et de διαπνίω (diapnéo), je transpire, dérivé de δια (dia), à travers, et de πνίω (pneo), je respire. L'adiapneustie est une transpiration supprimée.

ADIARRHÉE, s. f. (mêd.), suppression générale des évacuations du corps. Ce mot est composé d's privatif, de dià (dia), à travers, et de jis (réó), je coule.

ADIPSIE, s. f. (méd.), défaut d'appétit pour les liquides. Ce mot est composé d'a privatif, et de dives (dipsos), soif; littéralement, défaut de soif.

ADIPSOS, s. m. espèce de grand palmier d'Egypte, ainsi nommé d'a privatif, et de d'us (dipsos), soif; c'estadrie, qui ôte la soif, parce qu'on attribue à son fruit la vertu d'appaiser la soif lorsqu'il n'est pas encore mûr.

ADONIQUE ou ADONIEN, adj. et s. (littér.), petit vers latin composé d'un dactyle et d'un spondée, qui se place à la fin de chaque strophe des vers saphiques. On croit que ce nom vient d'Adonis, favori de Vénus, parce que ces sortes de vers étoient fort usités dans les sêtes qu'on célébroit en l'honneur d'Adonis.

ADRAGANT. Voyez TRAGACANTHE.

ADYNAMIE, s. f. (méd.), mot composé d'a privatif, et de divaus (dunamis), force, puissance; défaut de force, ou foiblesse occasionnée par une maladie. ADYNAMIQUE, adj. (méd.), nom d'une espèce de fièvre, appelée fièvre putride, qui consiste dans un état d'atonie ou de relâchement de toutes les fibres musculaires. Ce mot, qui est nouveau, est dérivé d'a privatif, et de d'imanis (dunamis), force, qui vient de d'imanis (dunamai), pouvoir, être fort.

ÆGAGROPILE, s. f. (nat.), sorte de boule sphérique qu'on trouve dans le corps des chamois, des chèvres ou d'autres animaux ruminans. C'est une pelote formée des poils ou des crins que ces animaux avalent en se léchant, et qui se recouvre d'une croûte dure et luisante. Ce mot est composé d'aiξ (aix), génit. aivès (aigos), chèvre, d'appres (agrios), sauvage, et de πίλος (pilos), balle de laine, parce que l'intérieur de ces boules présente les poils ou les crins entassés comme la laine d'une balle.

ÆGILOPS, s. m. (méd.), maladie des yeux, appelée fistule lacrymale. Ce mot, qui est grec, est composé d'aix (aix), génit. aixès (aigos), chèvre, et d'aix (ôps), œil, parce que les chèvres sont sujettes à cette maladie.

ÆGOLETHRON, s. m. petit arbuste qui croît dans la Mingrélie, et qui fait périr les animaux, et sur-tout les chèvres, qui en mangent. Son nom vient d'ait (aix), génit. aixòs (aigos), chèvre, et d'ŏas pos (oléthros), mort; comme qui diroit, la mort aux chèvres.

ÆGOPHAGE (mytho.), surnom donné à Junon, à cause des chèvres qu'on lui immoloit; d'aiξ (aix), génit. aiγòs (aigos), chèvre, et de φάγω (phagó), je mange; c'est-à-dire, mangeuse de chèvres.

AÉMÈRE, adj. nom donné aux saints dont on ignore le nom et le jour de la mort; d'a privatif, et de juiça (éméra), jour; c'est-à-dire, qui n'a point de jour certain.

ÆOLIPILE. Voyez EOLIPYLE.

AÉROGRAPHIE, s. f. description de l'air; d'anp (aér), l'air, et de γράφω (graphó), je décris.

AÉROLOGIE, s. f. mot composé d'an (aér), l'air, et de λόγος (logos), discours. Partie de la médecine qui traite de l'air.

AÉROMANCIE, s. f. art de deviner par le moyen de l'air. Ce mot est composé d'an (aér), l'air, et de martéa (mantéia), divination.

AÉROMÈTRE, s. m. (physiq.), instrument propre à mesurer la densité ou la rareté de l'air. Ce mot est composé d'air (aér), l'air, et de métron (métron), mesure. De-là AÉROMÉTRIE, l'art de mesurer l'air.

AÉRONAUTE, s. m. celui qui parcourt les airs dans un aérostat ou ballon. Ce mot, qui est nouveau, est formé d'ann (aer), l'air, et de morns (nautés), navigateur; c'est-à-dire, navigateur aérien.

AÉROPHOBIE, s. f. (méd.), crainte de l'air, espèce de maladie frénétique. Ce mot est composé d'én (aér), l'air, et de φόδος (phobos), crainte. Αέπογησε, adj.

AÉROSTAT, s. m. (physiq.), ballon ou globe rempli d'un fluide plus léger que l'air, et au moyen duquel on s'éleve jusqu'à ce que l'on ait atteint une couche d'atmosphère où l'on soit en équilibre. L'invention en est due au célèbre Montgolfier. Ce mot est dérivé d'ans (aer), l'air, et d'Isapu (istémi), élever; c'est-à-dire, qui s'élève dans l'air.

Dérivés. Aérostation, s. f. l'art de faire des aérostats ou de les diriger dans l'air; Aérostatique, adj.

ÆTHER. Voyez ETHER.

ÆTIOLOGIE. Voyez ETIOLOGIE.

ÆTITE, s. f. pierre ferrugineuse, ainsi nommée d'airòs (aétos), aigle, parce qu'on a prétendu, mal-à-

propos, qu'elle se trouvoit dans le nid des aigles; ce qui l'a fait nommer encore pierre d'aigle.

AGALACTIE, s. f. (méd.), défaut de lait dans une femme en couche; d'a privatif, et de γάλα (gala), génit. γάλαιτος (galaktos), lait.

AGALLOCHUM, s. m. en grec ἀγάλλοχον, nom donné au bois d'aloès, dérivé d'ἀγάλλομαι (agallomai), se réjouir; c'est-à-dire, qui réjouit par sa bonne odeur.

AGAPES, s. f. pl. (hist. eccl.), du grec ivian (agapé), amour, dérivé d'ivania (agapaé), j'aime, je chéris. Ce mot désigne les repas que faisoient les premiers chrétiens dans les églises, pour cimenter de plus en plus leur union mutuelle.

AGAPÈTES, s. f. pl. terme d'hist. eccl. qui vient d'ayannos (agapetos), aimable, charitable, dérivé d'ayanas (agapas), aimer, chérir. Les Agapètes étoient, dans la primitive église, des vierges qui vivoient en communauté, sans faire de vœux, et qui servoient les ecclésiastiques par piété et par charité.

AGARIC, s. m. en grec, exercis-sance fongueuse qui vient sur le tronc des arbres. C'est une plante charnue qui ressemble en quelque sorte au champignon.

AGATHE ou 'AGATE, s. f. pierre précieuse, en partie transparente, et en partie opaque, nommée en grec exérns (achatés), d'un fleuve de même nom en Sicile, sur les bords duquel les premières agates furent trouvées. De-là le verbe s'AGATISER, en parlant des pierres qui prennent la forme des agates.

AGÉRASIE, s. f. (méd.), état d'un vieillard qui a toute la vigueur de la jeunesse; d'a privatif, et de ynças (gêras), vieillesse; c'est-à-dire, exemption de vieillesse, ou vieillesse verte et vigoureuse. AGIOGRAPHE, s. m. auteur des Vies des Saints. Ce mot est formé d'aγιος (agios), saint, et de γράφο (grapho), j'écris; qui écrit sur les saints.

. AGIOGRAPHIE, s. f. traité des choses saintes. Pour l'étymologie, voyes AGIOGRAPHE.

AGIOLOGIQUE, adj. qui concerne les saints ou les choses saintes; d'ayıes (agios), saint, et de logos), discours; littéralement, qui traite des saints.

AGIOSIMANDRE, s. m. mot composé d'éques (agios), saint, et de σημαίνε (sémaino), j'indique; d'où vient σήμανης, que les Grecs modernes prononcent simandron, c'est-à-dire, indication, signal. C'est le nom d'un instrument de fer dont les chrétiens grecs se servent au lieu de cloches.

AGNOÏTES ou AGNOÈTES, hérétiques du quatrième siècle, qui prétendoient que Dieu ne connoissoit pas tout. Ce mot vient d'ayrois (agnoés), j'ignore, composé d'a privatif, et de yris (gnos), je connois.

AGONALES, s. f. pl. fêtes romaines en l'honneur de Janus, que l'on célébroit par des combats et des exercices violens. Ce mot vient d'évèr (agón), combat, jeu public.

AGONIE, s. f. situation violente d'un malade à l'approche de la mort; en grec, ayanía (agónia), dérivé d'ayan (agón), combat; comme qui diroit, dernier combat de la nature contre la mort.

Dérivés. Agonisant, adj. Agoniser, v.

AGONISTARQUE, s. m. (hist. anc.), officier chargé d'exercer les athlètes au combat. Ce mot est composé d'évans n's (agonistés), combattant, et d'épos (archos), chef.

AGONISTIQUE, s. f. (hist. anc.), mot formé d'ayar (agon), combat. C'étoit, chez les anciens, l'art des

athlètes ou la partie de la gymnastique qui avoit rapport aux combats.

On a nommé agonistiques, d'ayants (agonistés), combattans, certains missionnaires hérétiques qui se disoient envoyés pour combattre les erreurs.

AGONOTHÈTE, s. m. (hist. anc.), officier qui présidoit aux combats ou jeux publics chez les anciens. Ce mot est formé d'ayar (agon), combat, et de ribyar (tithémi), disposer, ordonner.

AGONYCLITES (les), s. m. pl. hérétiques du huitième siècle, qui prétendoient qu'on devoit prier debout. Ce mot est composé d'a privatif, de you (gonu), genou, et de \*\*\sin (klino), plier, fléchir, courber; c'est-à-dire, qui prioient sans se mettre à genoux.

AGORANOME, s. m. (antiq.), magistrat athénien chargé de maintenir la police dans les marchés. Ce mot est formé d'ayopa (agora), marché, place publique, et de répu (némô), je gouverne.

AGRIONIES, s. f. pl. fêtes païennes en l'honneur de Bacchus, ainsi nommées d'appus (agrios), sauvage, féroce, à cause que le char de ce dieu étoit tiré par des tigres.

AGRIOPHAGE, s. m. nom donné à quelques peuples qu'on a supposés ne vivre que de chair de lions et de panthères. Ce mot est composé d'appos (agrios), sauvage, féroce, et de φάγω (phago), je mange; c'està-dire, qui vit de bêtes féroces ou sauvages.

AGRONOME, s. m. celui qui s'entend à la culture de la terre; d'appès (agros), champ, et de rium (némô), je cultive. On a fait de-là AGRONOMIE, s. f., l'art de cultiver la terre; AGRONOMIQUE, adj.

AGRYPNIE, s. f. (méd.), insomnie; d'άγρυπνία (agrupné6), veiller, dérivé d'a privatif, de γεὐ (gru), rien, et d'ὕπνος (upnos), sommeil.

AGYNNIENS (les), s. f. pl. hérétiques du septième siècle, qui vivoient dans le célibat, et prétendoient que Dieu n'étoit pas l'auteur du mariage. Ce mot vient d's privatif, et de youn (guné), femme, et signifie qui n'avoient point de femmes.

AGYRTES, s. m. pl. surnom des prêtres de Cybèle, qui couroient les rues, comme les baladins et les farceurs, pour dire la bonne aventure. Ce mot vient d'ayops (agurtés), charlatan, dérivé d'ayops (aguris), foule, assemblée, et signifie gens qui assemblent le peuple, comme font les charlatans.

AIDOIAGRAPHIE, s. f. (anat.), description des parties de la génération. Ce mot est formé d'aidria (aidoia), les parties de la génération, et de γράφω (grapho), je décris.

AIDOIALOGIE, s. f. (méd.), discours raisonné sur les parties de la génération; d'aidoïa (aidoia), les parties génitales, et de divos (logos), discours.

AIDOIATOMIE, s. f. préparation anatomique des parties de la génération. Ce mot est composé d'aidoia (aidoia), les parties génitales, et de τομή (tomé), incision, dérivé de τίμια (temnő), je coupe.

AIGOCÉROS, s. m. nom d'une plante appelée fénugree; il est formé d'aig (aix), génit. aivès (aigos), chèvre, et de zépas (kéras), corne; comme qui diroit corne de chèvre, parce que ses gousses ont la forme des cornes de cet animal.

AITIOLOGIE, s. f. partie de la médecine qui traite des diverses causes des maladies. Ce mot vient d'airía (airia), cause, et de λόγος (logos), discours, traité. On écrit aussi Etiologie.

AIZOON, s. m. plante aquatique qui ressemble à l'aloès commun. Son nom, qui signifie toujours vif, est

formé d'ail (aei), toujours, et de (aos (2008), vivant, dérivé de (au (200), vivre.

ALAMBIC ou ALEMBIC, s. m. (chim.), vaisseau qui sert à distiller. Ce mot est composé de al, article arabe, et d'autil (ambix), vase, pot; comme qui diroit le vase par excellence, à cause du grand usage que l'on en fait dans les opérations chimiques. De-là le verbe alambiquer, pour dire épuiser, rendre trop subtil, en parlant de l'esprit ou des idées.

ALBATRE, s. m. sorte de pierre blanche dont on faisoit autresois des vases à mettre des parsums. Son nom grec
est ἀλάδαςροι (alabastron), dérivé d'a privatif, et de
λαμδάνω (lambano), je prends, je saisis; c'est-à-dire,
qu'on ne sauroit saisir, parce que cette pierre, étant
polie, est si unie et si douce, qu'on peut à peine la tenir
dans la main.

ALCAIQUE, adj. Il se dit d'une sorte de vers dont le poète Alcée, en grec 'Adresses (Alkaios), fut l'inventeur.

ALCHYMIE ou ALCHIMIE, s. f. art prétendu de changer les métaux en or ou en argent. Ce mot est composé de al, article arabe, qui signifie la, et de zouche (chuméia), chimie, dérivé de zón (chuô), fondre, jeter en fonte; c'est-à-dire, la chimie sublime, la chimie par excellence, à cause de l'importance qu'on lui donnoit autrefois. Cette transmutation des métaux, qu'on appelle la pierre philosophale, est un art chimérique qui n'a plus aujourd'hui de partisans.

Dérivés. ALCHYMIQUE, adj. ALCHYMISTE, s. m.

ALCYON, s. m. oiseau qui fréquente la mer et les marécages, en grec in (alkuón), formé d'âns (als), la mer, et de zón (kuó), produire, faire des petits, parce qu'il fait son nid parmi les roseaux, sur le bord

de la mer. L'alcyon de nos climats s'appelle martinpécheur.

ALECTORIENNE, s. f. pierre qui a la versu de résister aux poisons. Son nom vient d'aliano (alektor), coq, parce qu'on prétend qu'elle se forme dans l'estomac ou dans le foie des vieux coqs.

ALECTOROLOPHOS, s. m. plante dont les feuilles sont crénelées à-peu-près comme la crête d'un coq. Ce mot est composé d' ἀλίκημη (alektôr), coq, et de λόφος (lophos), crête; ce qui fait qu'on la nomme aussi crête-de-coq.

ALECTRYOMANCIE ou ALECTOROMANCIE, s. f. sorte de divination qui se faisoit par le moyen d'un coq. Ce mot est composé d'alemper (alektruón) ou aliano (alektor), coq, et de purrela (mantéia), divination.

ALEMBIC. Voyes ALAMBIC.

ALEUROMANCIE, s. f. sorte de divination qui se faisoit, chez les anciens, avec de la farine. Ce mot est composé d'anesper (aleuron), farine, et de partela (mantéia), divination.

ALEXIPHARMAQUE, adj. et s. (pharm.), mot composé d'àλίξα (aless), je repousse, et de φάρμακοι (pharmakon), qui signifie proprement venin ou poison. Il se dit des remèdes que l'on emploie contre les venins en général, ou qui sont propres à expulser les venins par les sueurs.

ALEXIPYRÉTIQUE, adj. terme de pharmacie, formé d'alits (alexo), je chasse, et de superies (purétos), fièvre. Il se dit des remèdes propres à chasser la fièvre.

ALEXITÈRE, adj. et s. remède contre la morsure des bêtes venimeuses; d'aiséa (alexó), je chasse, je repousse, et de sip (thêr), bête venimeuse, bête féroce.

Digitized by Google

ALIPTIQUE, s. f. mot formé d'allique (aleipho), oindre, frotter. C'étoit, chez les anciens, la partie de la médecine qui enseignoit l'art d'oindre le corps pour le rendre plus souple et plus vigoureux. On nommoit alipte (αλιίπ / ης), celui qui étoit chargé de frotter d'huile les athlètes, et aliptérion (αλιίπ / ήρων), la salle où se faisoit cette préparation.

ALITURGIQUE, adj. mot formé d'a privatif, et de ALITURGIQUE, adj. mot formé d'a privatif, et de ALITURGIQUE, adj. mot formé d'a privatif, et de de Apiror (léiton), lieu public, prytanée, hôtel-de-ville, et d'épyor (ergon), ouvrage, action. On nomme ainsi, en termes d'église, les jours où l'on ne fait aucun office.

ALLANTOÏDE, s. f. membrane qui fait partie de l'arrière-faix dans la plupart des animaux; d'àllas (allas), génit. àllars (allantos), saucisse, et d'élos (eidos), figure; ressemblance, parce qu'elle ressemble à un long boyau.

ALLÉGORIE, s. f. d'àλληγορία (allégoria), figure par laquelle on dit une chose pour en faire entendre une autre, dérivé d'àλλος (allos), autre, et d'àγορὰ (agora), discours, harangue. Ce terme est aussi fort usité dans les arts, où il signifie en général un signe naturel, une image que l'on substitue à la chose désignée.

Dérivés. Allégorique, adj. Allégoriquement, adv. Allégoriser, verbe; Allégoriste, s. m.

ALMAGESTE, s. m. recueil fameux d'observations astronomiques et de problèmes géométriques, composé par Ptolémée. Ce mot est formé de al, article arabe, et de mivisos (mégistos), très-grand, superlatif de mivis (mégas); comme qui diroit le grand ouvrage, l'ouvrage par excellence.

ALOES, s. m. plante très-amère et d'une odeur forte, nommée en grec alén (aloé).

Dérivé. Aloétique, adj. terme de pharmacie, qui désigne des remèdes ou préparations dont l'aloès fait la base.

ALOGIENS (les), s. m. pl. hérétiques du second siècle, qui nioient la divinité de J. C. Ce mot est formé d'a privatif, et de λόγος (logos), parole ou verbe, parce qu'ils nioient que J. C. fût le verbe éternel.

ALOGOTROPHIE, s. f. (méd.), nourriture inégale et disproportionnée. Ce mot est formé d'« privatif, de λόγος (logos), proportion, et de τροφή (trophé), nourriture, du verbe τρόφω (tréphó), je nourris. L'alogotrophie a lieu lorsqu'une partie du corps reçoit moins de sucs nourriciers que les autres.

ALOÏDE, s. f. plante vulnéraire, ainsi nommée d'àlos (alos), aloès, et de sides (éides), forme, ressemblance, parce que sa feuille approche de celle de l'aloès.

ALOMANCIE, s. f. manière de deviner par le sel; d'als (als), génit. als (alos), sel, et de partile (mantéia), divination.

ALOPÉCIE, s. f. (méd.), maladie nommée aussi pelade, qui fait tomber le poil et les cheveux. Ce mot vient du grec ἀλώπηξ (alôpêx), renard, parce que cet animal est, dit-on, sujet à cette incommodité.

ALPHA, nom de la première lettre des Grecs, que nous appelons A. On emploie quelquefois ce mot au figuré, pour signifier ce qui est à la tête d'une chose, ce qui la commence, par opposition à ôméga, qui en marque la fin. Voyez Oméga.

ALPHABET, s.m. collection et disposition par ordre des lettres d'une langue. Ce mot vient d'ἔλφα (alpha) et εῆτα (bêta), qui sont les deux premières lettres de la langue grecque.

Dérivé. Alphabétique, adj. qui est selon l'ordre de

l'alphabet.

ALPHITOMANCIE, s. f. sorte de divination qui se faisoit avec de la farine; d'ἄλφιτοι (alphiton), farine, et de μαντεία (mantéia), divination. Voyez ALEURO-MANCIE, qui est la même chose.

ALPHUS, s. m. (méd.), mot latin dérivé d'ἀλφὸς (alphos), blanc. Espèce de lèpre qui occasionne des taches blanches sur la peau.

ALTIMÉTRIE, s. f. (géom.), art de mesurer les hauteurs. Ce mot est formé du latin altus, haut, élevé, et du grec µírpe, (métron), mesure.

ALYSSE, s. f. plante vivace, ainsi nommée d'a privatif, et de viva (lussa), rage, parce qu'elle est bonne

contre la rage.

AMALGAME, s. m. (chim.), alliage du mercure avec un métal; d'aμα (ama), ensemble, et de γαμιῖι (gaméin), marier, joindre. On a fait de-là ΑΜΑΙGΑΜΑ-ΤΙΟΝ, s. f. AMALGAMER, verbe.

AMARANTHE, s. f. belle plante qui fait l'ornement des jardins. Son nom vient d'a privatif, et de mapains (marains), faner, flétrir, parce qu'elle ne se flétrit point; c'est ce qui l'a fait regarder comme le symbole de l'immortalité.

AMAUROSE, s. f. (méd.), maladie des yeux, appelée goutte-sereine. Ce mot est grec apaupars (amaurosis), qui signifie obscurcissement, dérivé d'apaupos (amauros), obscur.

AMAZONES, s. f. femmes guerrières qui se brûloient, dit-on, la mamelle gauche pour mieux tirer de l'arc. Ce mot est formé d'a privatif, et de maços (mazos), mamelle; c'est-à-dire, sans mamelle ou privée d'une mamelle. Les Amazones étoient une nation de femmes guerrières qui habitoient vers les bords du fleuve Thermodon, dans l'Asie mineure.

AMBLYGONE, adj. (math.), qui a un angle obtus. Ce mot est dérivé d'auches (amblus), obtus, et de veris (gônia), angle; il répond, à celui d'obtusangle, qui est plus usité.

AMBLYOPIE, s. f. (méd.), obscurcissement et affoiblissement de la vue, maladie ordinaire aux vieillards; d'àµchès (amblus), émoussé, et de â\psi(ops), œil; c'està-dire, vue émoussée et affoiblie.

AMBROSIE ou AMBROISIE, s. f. (myth), en grec autiporia (ambrosia), la nourriture des dieux, dérivé d'a privatif, et de \$porès (brotos), mortel, parce que l'ambroisie rendoit immortels ceux qui en mangeoient, ou parce qu'elle étoit la nourriture des immortels. Par analogie, on a donné le nom d'ambrosis à une plante d'une odeur suave.

AMÉNORRHÉE, s. £ (méd.), interruption du flux menstruel ou des règles des femmes. Ce mot est composé d'a privatif, de pir (mén), mois, et de jin (réó), je coule.

AMÉTHYSTE, a.f. en grec auignos (améthustos), pierre précieuse de couleur violette. Son nom vient d'a privatif, et de pugés (méthus), je suis ivre, dérivé de pige (méthu), vin, parce qu'on croyoit autrefois que cette pierre, portée au doigt, garantissoit de l'ivresse.

AMIANTE, a. f. matière minérale, filamenteuse et incombustible; d'aplarres (amiantos), incorruptible ou inaltérable, dérivé d'a privatif, et de pusho (mininé), gâter, corrompre, parce qu'elle résiste à l'action du feu.

AMIDON. Voyez Amybon.

AMMOCHRYSE, a. f. nom donné au mica brillant,

jaune, appelé autrement or de chat. Ce mot est composé d'appes (ammos), sable, et de zporès (chrusos), or, comme qui diroit sable d'or. C'est ce mica, pulvérisé, que l'on met sur l'écriture pour absorber l'encre.

AMMODYTE, s. m. espèce de serpent venimeux, semblable à la vipère, et dont la piqûre est mortelle. Son nom est formé d'épues (ammos), sable, et de d'érns (dutés), plongeur, du verbe d'ése (duné), plonger, revêtir, parce qu'il est de couleur de sable et moucheté de taches noires, ou comme qui diroit revêtu de sable.

Ammonute est aussi le nom d'un poisson qui s'ensonce dans le sable, dès qu'il entend du bruit.

AMMONIAC, AQUE, ou AMMONIACAL, ALE, adj. (chim.) Voyer Ammoniaque.

AMMONIAQUE, s. f. (chim.), on alcali volatil, combinaison d'hydrogène et d'azote, qu'on extrait communément du sel ammoniaque, ou muriate ammoniacal, dont le nom est tiré d'appes (ammos), sable, parce qu'il se trouvoit, dit-on, dans les sables de la Libye, auprès du temple de Jupiter-Ammon, ou plutôt parce que, depuis un temps immémorial, on prépare ce sel en Libye avec le sable imprégné d'urine et de fiente de chameaux.

AMMONITE, s. f. sorte de pierre composée de petits grains semblables à du sable, nommée en grec «μμος (ammos), d'où l'on a fait ammonite. On dit aussi ommite.

AMNÉSIE, s. f. (méd.), affoiblissement extraordinaire de la mémoire. Ce mot est formé d'a privatif, et de μνάσμαι (mnaomai), se ressouvenir; c'est-à-dire, maladie qui fait perdre le souvenir.

AMNIOMANCIE, s. f. sorte de divination, chez les anciens, au moyen de la membrane appelée amnios. Ce mot est composé d'aprier (amnion), l'amnios, mem-

brane qui enveloppe le fœtus, et de parrile (mantéia), divination.

AMNIOS, s. m. (anat.), membrane déliée qui enveloppe immédiatement le foetus. Le mot grec est épuiso (amnion), dérivé d'épa iliai (ama éinai), être ensemble, parce que le foetus est tout ramassé dans cette membrane.

AMNISTIE, s. f. pardon général, ou acte d'oubli qu'un souverain accorde à ses sujets pour quelque crime d'état. Ce mot vient d'éunsie (amnéstia), qui signifie proprement oubli, dérivé d'a privatif, et de puérque (mnaomai), faire mention, se ressouvenir; c'est-à-dire, loi qui force à l'oubli, qui défend de faire mention. C'étoit le nom d'une loi semblable que fit Thrasybule après l'expulsion des trente tyrans d'Athènes, par laquelle il fut réglé qu'on oublieroit de part et d'autre tout ce qui s'étoit passé pendant la guerre.

AMOME, s. m. en grec anoper, fruit d'un arbre odoriférant qui croît aux Indes.

AMPÉLITE, s. f. terre noire et bitumineuse, qui se dissout dans l'huile. Son nom vient d'éparités (ampéles), vigne, parce qu'elle a la propriété de faire mourir les vers qui attaquent les bourgeons de la vigne.

AMPHIARTHROSE, s. f. (anat.), articulation mixte, tenant de la diarthrose et de la synarthrose; d'ampli (amphi), des deux côtés, et d'apper (arthron), article, jointure; c'est-à-dire, articulation double. Voyez Diarthrose et Synarthrose.

AMPHIBIE, adj. et s. d'appl (amphi), des deux côtés, doublement, et de c'és (bios), vie, qui a une double vie, qui vit de deux manières. Ce mot désigne les animaux qui vivent alternativement dans l'eau et sur la terre.

AMPHIBIOLITE, s. f. nom donné à des pétrifica-

tions d'animaux amphibies; d'ausilies (amphibies), amphibie, et de Miss (lithos), pierre. Voyez Амриние.

AMPHIBIOLOGIE, s. f. partie de l'histoire naturelle qui traite des animaux amphibies; d'émpilus (amphibies), amphibie, et de léges (logos), discours. Voyez AMPHIBIE.

AMPHIBLESTROÏDE, s. f. (anat.), nom donné à la rétine de l'œil; d'aupicansper (amphibléstron), filet de pêcheur, et d'eides (éides), forme, ressemblance, parce qu'étant mise dans l'eau, elle ressemble à un filet.

AMPHIBOLOGIE, s. f. (gram.), discours ou parole à double sens; d'aμφίσολος (amphibolos), ambigu, dérivé d'aμφὶ (amphi), des deux côtés, de Caλλω (balló), jeter, et de λόγος (logos), parole, discours. L'amphibologie est un discours obscur, dans lequel une même expression peut être prise en deux sens opposés.

Dérivés. Amphibologique, adj. doutoux, indéterminé; Amphibologiquement, adv.

AMPHIBRANCHIE, s. f. terme d'anat. qui désigne la gorge et les parties voisines; d'aμφὶ (amphi), autour, et de δράγχος (brogchos), la gorge.

AMPHIBRAQUE, s. m. pied de vers grec et latin, composé d'une longue entre deux brèves. Ce mot est composé d'appli (amphi), autour, et de spaxis (brachus), bref; comme qui diroit, pied bref à ses deux extrémités.

AMPHICÉPHALE, s. m. (ant.) C'étoit, chez les anciens, un lit qui avoit deux chevets opposés l'un à l'autre; d'aμφὶ (amphè), de chaque côté, et de κιφαλὰ (képhalé), tête; lit à deux têtes ou chevets.

AMPHICTYONS, s. m. députés de l'ancienne Grèce, qui formoient l'assemblée générale de la nation. Ils tirent leur nom d'Amphiciyon, troisième roi d'Athènes, qui convoqua le premier cette assemblée.

AMPHIDROMIE, s. f. fête païenne qui se célébroit le cinquième jour après la naissance d'un enfant. Ce mot vient d'émpli (amphi), autour, et de diémes (dromos), course, parce que les femmes qui se trouvoient dans la maison, couroient en rond dans la chambre, en portant l'enfant dans leurs bras.

AMPHIGOURI, s. m. discours ou poeme, dont les mots ne présentent que des idées sans ordre, et n'ont aucun sens déterminé. Ce mot paroît composé d'àupi (amphi), autour, et de yviès (guros), cercle, parce que les mots semblent tourner autour des pensées sans les énoncer nettement.

AMPHIMACRE, s. m. pied de vers gree et latin, composé d'une brève entre deux longues. Ce mot est formé d'aup (amphi), autour, et de passes (makros), long; c'est-à-dire, pied, long à ses deux extrémités.

AMPHIPROSTYLE, s. m. (archit.), édifice, chez les anciens, qui avoit des colonnes devant et derrière. Ce mot est composé d'émpli (amphi), autour, de chaque côté, de zpò (pro), devant, et de sédos (stulos), colonne; il signifie proprement un double prostyle. Voyez PROSTYLE.

AMPHIPTÈRE, s. m. terme de blason, qui désigne le dragon à deux ailes qu'on voit dans les armoiries; d'aupi (amphi), de chaque côté, et de wjepèr (ptéron), aile.

AMPHISBÈNE, s. m. nom d'un serpent qui peut marcher en avant et en arrière; d'épops (amphis), des deux côlés, et de Cairo (baino), je marche; comme qui diroit, double marcheur.

AMPHISCIENS, s. m. pl. nom que les géographes donnent aux habitans de la Zône torride; d'aupi (amphi), autour, des deux côtés, et de onià (skia), ombre, parce

qu'ils ont leur ombre tantôt vers le sud, et tantôt vers le nord.

AMPHISMILE, s. m. (chirur.), sorte de scalpel ou bistouri tranchant des deux côtés; d'ἀμφὶ (amphi), des deux côtés, et de σμίλη (smilé), lancette ou bistouri.

AMPHITHÉÂTRE, s. m. grand édifice, de figure ronde ou ovale, destiné au spectacle chez les anciens Romains. Ce mot est composé d'appi (amphi), autour, et de Diargos (théatron), théâtre, dérivé de diargos (théaomai), voir, considérer; pour dire qu'un amphithéâtre est un lieu d'où l'on peut voir de tous côtés.

Chez nous, l'amphithéatre est un lieu élevé en face de la scène, d'où l'on voit le spectacle commodément.

AMPHORE, s. f. sorte de mesure ancienne pour les liquides, ainsi appelée d'aupi (amphi), de part et d'autre, et de pipe (phéré), je porte, parce qu'elle avoit de chaque côté une anse, pour pouvoir être portée facilement.

AMPHOTIDE, s. f. (antiq.), sorte de calotte à oreilles, faite d'airain et doublée d'étoffe, dont les athlètes se couvroient la tête; d'ἀμφὶ (amphi), des deux côtés, et d'οῦς (ous), génit. ἀτὸς (ôtos), oreille; c'est-à-dire, qui avoit deux oreilles, ou qui couvroit les deux oreilles.

AMYANTE. Voyez AMIANTE.

AMYDON, s. m. en grec apular (amulon), farine faite sans meule; d'a privatif, et de pula (mulé), meule de moulin, parce que les anciens, non plus que nous, ne faisoient point moudre le grain dont ils faisoient l'amydon. Pline assure que l'invention de cette farine est due aux habitans de l'île de Chio.

AMYGDALES, s. f. pl. (anat.), glandes en forme d'amandes, qui sont placées aux deux côtés de la gorge, sous la luette. Ce mot vient d'émoydadi (amugdalé), qui signifie amande.

AMYGDALITE ou AMYGDALOÏDE, s. f. pierre figurée qui imite une amande. Le premier de ces mots est formé d'άμυγδαλή (amugdalé), amande, et de λίθος (lithos), pierre; et le second, d'άμυγδαλή, et de εἶδος (ℓidos), figure, ressemblance.

AMYNTIQUE, adj. (pharm.), d'épére (amuno), secourir, fortifier. Il se dit d'un emplâtre fortifiant.

ANABAPTISTES (les), hérétiques qui prétendent qu'on ne doit pas baptiser les enfans avant l'âge de raison, ou qu'il faut les rebaptiser à cet âge; d'àrà (ana), derechef, une seconde fois, et de Cán (bapto), plonger dans l'eau; c'est-à-dire, qui sont dans l'usage de rebaptiser.

ANABASIEN, s. m. sorte de couriers chez les anciens; leur nom vient d'anstains (anabains), monter, parce qu'ils voyagoient à cheval ou sur des chariots.

ANABROCHISME, s. m. (chirur.), opération qui consiste à arracher les poils des paupières qui sont hérissés contre l'œil, en les engageant dans un nœud coulant; d'évà (ana), avec ou au travers, et de Géxes (brochos), lacet, nœud coulant.

ANABROSE, s. f. (méd.), corrosion des parties solides par une humeur âcre; d'anaspara (anabrosko), je ronge.

ANACALYPTÉRIE, s. f. fête païenne qui se célébroit le jour que la nouvelle mariée ôtoit son voile, et se montroit en public; en grec ἀνακαλυπηνίριον (anakaluptérion), qui vient d'ἀνακαλυπην (anakaluptó), découvrir, formé d'ἀνὰ (ana), et de καλύπην (kaluptó), je couvre.

ANACAMPTIQUE, adj. terme d'acoustique, qui veut dire réfléchissant; d'aranáum (anakampto), je réfléchis, formé d'arà (ana), qui marque réitération, et

de κάμπ]» (kamptó), fléchir. Il se dit particulièrement des échos, qu'on dit être des sons réfléchis.

ANACARDE, s. m. noyau applati, qui a la figure d'un cœur; c'est un fruit qui vient des Indes orientales. Ce mot est formé d'érè (ana), préposition qui marque ici ressemblance, et de zaplia (kardia), cœur. L'Amérique produit un fruit appelé aussi anacarde, mais improprement.

ANACATHARSE, s. f. (méd.), purgation par le haut, mais telle que l'expectoration; d'énd (ane), par en haut, et de massifen (kathairéin), purger.

Dérivé. Anacathartique, adj. qui facilite l'expectoration.

ANACÉPHALÉOSE, s. f. (rhét.) récapitulation des principaux chefs d'un discours; en grec ἐνακιφαλαίνοις (anaképhalaiósis), dérivé d'àrà (ana), qui marque réitération, et de κιφαλή (képhalé), tête, chef, et par analogie sommaire, chapitre; d'où l'on a fait le verbe ἐνακιφαλαίου (anaképhalaioó), résumer, réduire en un seul article ou chapitre.

ANACHORÈTE, s. m. homme dévot qui s'est retiré dans la solitude. Ce mot, qui signifie solitaire, vient d'avantée (anachoréo), je me retire, dérivé d'ava (ana), en arrière, et de zupéu (chôréo), je vais.

ANACHRONISME, s. m. Ce mot, qui désigne en général toute erreur contre la chronologie, est composé d'érà (ana), au-dessus, en arrière, et de zpéres (chromos), temps, avancement de temps ou de date. Proprement, l'anachronisme est une erreur dans la date des événemens que l'on place plutôt qu'ils ne sont arrivés. L'erreur opposée s'appelle parachronisme. Voyez ce mot.

ANACLASTIQUE, s. f. partie de l'optique qui a

pour objet les réfractions de la lumière; d'ain (ana), derechef, et de zhan (klas), briser, rompre; d'où l'on a fait ainazhan (anaklas), réfracter, briser plusieurs fois, en latin refringo. Voyez Dioptrique.

ANACLINOPALE, s. f. (antiq.), espèce de lutte, dans laquelle les athlètes combattoient couchés sur le sable; d'arazaira (anaklino), pencher, coucher, et de στάλη (palé), lutte.

ANACOLLEMATE, s. m. (méd.), médicament qu'on applique sur le front pour empêcher une fluxion de tomber sur les yeux, ou pour arrêter une hémorragie. Ce mot vient d'anacollas (anakollas), coller ensemble, formé d'ana (ana), avec, et de zollas (kollas), coller; c'est-à-dire, remède collant propre à arrêter ce qui coule.

ANACOLUTHE, s. f. (gram.), figure de mots, qui est une espèce d'ellipse. Ce mot vient d'a privatif, et d'audosos (akolouthos), compagnon; c'est-à-dire, qui n'est pas compagnon, ou qui ne se trouve pas à la compagnie de celui avec lequel il devroit être. Ainsi, par cette figure, on sous-entend le corrélatif d'un mot exprimé.

ANACRÉONTIQUE, adj. (littér.) Il se dit des poésies composées dans le goût et le style de celles d'Anacréon, poète érotique grec.

ANACTE, s. m. nom que les Grecs donnoient à leurs rois, et à Castor et Pollux. Ce mot vient d'énet (anax), roi, seigneur. C'étoit aussi un titre d'honneur affecté aux fils et aux frères des rois de Chypre, parce qu'ils gouvernoient l'Etat, comme nos maires du palais, sous les rois fainéans.

ANADIPLOSE, s. f. (gram.), en grec anadianos (anadiplosis), réduplication. C'est une figure qui a lieu

dans le discours, quand un même mot finit une proposition et en commence une autre. Ce mot est dérivé d'airà (ana), derechef, et de διπλίω (diplot), doubler.

ANADOSE, s. f. (méd.), distribution des alimens dans toutes les parties du corps; d'anadidomi (anadidomi), rendre, formé d'ana (ana), et de didomi (didomi), donner.

ANADROMOS, s. m. poisson de mer qui remonte les rivières; d'ava (ana), en arrière, et de δρόμος (dromos), course.

ANADYOMÈNE, s. f. (mytho.), surnom de Vénus sortant de la mer. Ce mot vient d'and voque (anaduomai), sortir de l'eau, parce que les poètes disent que cette déesse fut formée de l'écume de la mer; d'où lui est venu aussi le surnom d'Aphrodite. Voyez ce mot.

ANÆMASE. Voyez Anémase.

ANAGLYPHE, s. m. nom que les anciens donnoient à des ouvrages ciselés ou sculptés en relief. Ce mot vient d'άναγλόφω (anaglupho), sculpter en bosse, composé d'άνὰ (ana), en arrière, en haut, et de γλύφω (glupho), tailler, sculpter.

ANAGNOSTE, s. m. nom que les Romains donnoient à un esclave qui saisoit la lecture pendant leurs repas; d'anayrásus (anagnôstés), lecteur, du verbe anayrásus (anaginôskô), je lis.

ANAGOGIE, s. f. (théol.), ravissement ou élévation vers les choses divines; d'évà (ana), en haut, et d'aya (agó), conduire; c'est-à-dire, mouvement qui conduit aux choses d'en haut.

Dérivé. Anagogique, adj. ravissant, qui élève l'ame aux choses divines.

ANAGRAMME, s. f. (littér.), transposition des lettres d'un mot pour en former un ou plusieurs autres qui aient un sens différent; d'avà (ana), en arrière, et de γράμμα (gramma), lettre, dérivé de γράφω (grapho), j'écris; c'est-à-dire, lettre transposée ou prise au rebours.

Dérivés. Anagrammatiste, v. faire l'anagramme d'un nom; Anagrammatiste, s. m. faiseur d'anagrammes.

ANAGYRIS, s. m. arayupis (anaguris), nom grec d'un arbrisseau, appelé aussi bois-puant, à cause de son odeur forte.

ANALABE, s. m. (hist. eccl.), espèce d'écharpe ou d'étole que portoient les anciens moines grecs; d'ánà (ana), par-dessus, et de Auplana (lambano), je prends, parce qu'elle se portoit sur la robe, comme le scapulaire des autres moines.

ANALECTES, s. m. pl. fragmens choisis d'un auteur. Ce mot vient d'áraliya (analégo), cueillir, rassembler. C'est aussi une collection de plusieurs morceaux différens.

ANALÉME ou ANALEMME, s. m. (géog.), planisphère ou projection orthographique de tous les cercles de la sphère sur une surface plane. Ce mot est dérivé d'anambané), qui paroît signifier ici prendre d'en haut, parce que la sphère est représentée ainsi sur un plan, par la projection des lignes qu'on suppose abaissées de tous ses points sur ce plan.

ANALEPSIE, s. m. (méd.), rétablissement des forces après une maladie; en grec ἀνάληψις (analépsis), dérivé d'ἀνὰ (ana), derechef, et de λαμβάνω (lambano), prendre; d'où l'on a fait ἀναλαμβάνω (analambano), reprendre, recouvrer ce qu'on a perdu.

Dérivé. Analertique, adj. qui est propre à rétablir les forces abattues.

ANALOGIE, s. f. rapport, conformité, ressemblance

d'une chose avec une autre; en grec ἀναλογία (analogia), formé d'άνὰ (ana), entre, et de λόγος (logos), raison, proportion.

Dérivés. Analogique, adj. Analogiquement, adv. Analogue, adj. qui a de l'analogie.

ANALOGISME, s. m. comparaison des rapports et de l'analogie qu'il y a entre des choses diverses. Ce mot vient du verbe analogie (analogizomai), je compare.

ANALYSE, s. f. décomposition ou réduction d'un tout à ses principes élémentaires. Ce mot est grec inidators (analusis), qui signifie dissolution, dérivé d'ini (ana), et de aun (lub), dissoudre ou résoudre.

Analyse, en termes de mathématiques, se dit de l'art de résoudre les problèmes par le moyen de l'algèbre.

L'Analyse, qui est regardée aujourd'hui comme la méthode unique pour acquérir des connoissances, est opposée à une autre méthode nommée Synthèse. Voyez ce mot.

Dérivés. Analyser, v. Analyste, s. m. Analytique, adj. Analytiquement, adv.

ANAMNESTIQUE, adj. (méd.), qui est propre à rétablir la mémoire; d'évapupuione (anamimnéské), rappeler le souvenir, dérivé d'évé (ana), derechef, et de puésque (mnaomai), je me souviens. Il désigne aussi des signes commémoratifs.

ANAMORPHOSE, s. f. représentation défigurée de quelque image, qui néanmoins, vue d'une certaine distance, paroît régulière et faite avec de justes proportions; d'érà (ana), derechef, une seconde fois, et de μέρφωσι (morphôsis), formation, dérivé de μερφὶ (morphê), figure, forme; c'est-à-dire, représentation double, ou tableau qui représente une figure de deux manières différentes.

ANAPESTE, s. m. pied de vers grec et latin, composé de deux brèves et d'une longue, ou d'un dactyle renversé. Ce mot est dérivé d'énancie (anapais), frapper à contre-sens, parce qu'en dansant, lorsqu'on chantoit des vers de cette mesure, on frappoit la terre d'une manière toute contraire à celle dont on battoit la mesure pour des poésies où dominoit le dactyle. De-là est venu Anapeste, adj. qui se dit des vers où domine l'anapeste.

ANAPÉTIE, s. s. sterme de médecine, qui se dit de la dilatation des vaisseaux sanguins; d'anareras (anapéras), ouvrir, dilater, formé d'anà (ana), et de seras (pétas), j'ouvre.

ANAPHONÈSE, s. f. qui signifie exercice par le rhant, pour fortifier les organes de la voix; d'arà (ana), par, et de pari (phôné), voix.

ANAPHORE, s. f. (rhét.), répétition de mots. C'est une figure qui consiste à répéter plusieurs fois le même mot à la tête de divers membres d'une période; d'anapéro (anaphéro), rapporter, reproduire, formé d'ana (ana), derechef, et de o (phéro), je porte.

ANAPHRODISIE, s. f. (méd.), abolition de l'appétit vénérien. Ce terme, qui est nouveau, est composé d'a privatif, et d'A' prodité (aphrodité), Vénus, déesse de l'amour. Voyez APHRODITE.

ANAPHRODITE, adj. qui n'est pas propre à la génération. Ce mot est composé d'a privatif, et d'A' prodits (aphrodité), Vénus, ou l'acte vénérien.

ANAPLÉROSE, s. f. (chirur.), l'art de rendre au corps quelque partie enlevée par accident, ou que la nature a refusée. Ce mot vient d'arandopée (anapléros), remplir, compléter.

Digitized by Google

Dérivé. Anaplérotique, adj. qui se dit des remèdes propres à faire renaître les chairs.

ANAPNEUSE, s. f. terme de médecine, qui signifie respiration ou transpiration; d'évanties (anapnééin), respirer ou transpirer.

ANARCHIE, s. f. Etat sans chef et sans gouvernement, désordre, confusion dans un Etat; en grec érapxis (anarchia), d's privatif, et d'épzé (arché), gouvernement; c'est-à-dire, défaut de gouvernement, ou de chef, dans une nation. L'anarchie est dangereuse, parce que chacun s'attribuant une autorité égale, le désordre et la confusion s'ensuivent nécessairement.

Dérivés. Anarchique, adj. Anarchiste, s. m. partisan de l'anarchie.

ANASARQUE, s. f. (méd.), espèce d'hydropisie qui est répandue sur tout le corps; d'and (ana), entre, et de raps (sarx), chair; c'est-à-dire, eau entre les chairs.

ANASPASE, s. f. (méd.), contraction de l'estomac; d'avaracia (anaspas), retirer, resserrer, dérivé de raca (spas), je tire, je serre.

ANASTALTIQUE, adj. (méd.), d'ásarídde (anastells), resserrer, formé d'ása (ana), et de rídde (stells). Il se dit des remèdes styptiques et astringens. Voyes Styptique.

AllASTASE, s. f. (méd.), transport des humeurs d'une partie sur une autre; d'avisque (anistémi), élever.

ANASTOMOSE, s. f. (anat.), jonction immédiate de deux vaisseaux ou de deux artères dont la communication devient réciproque. Ce mot vient du verbe inscrio (anastomos), j'ouvre, je débouche, formé d'ini (ana), par, et de soma (stoma), bouche; il signifie littéralement l'union de deux bouches. De-là on a fait le verbe s'anastomoser, se joindre par anastomose.

ANASTOMOTIQUE, adj. (méd.) Il se dit des remèdes qui dilatent l'orifice des vaisseaux, et rendent la circulation du sang plus libre; d'émequés (anastomos), élargir la bouche, ouvrir, formé d'ésè (ana), au travers, et de céus (stoma), bouche.

ANASTROPHE, s. f. en grec avaspeon (anastrophs), d'ana (ana), dans, parmi, et de spion (stréphs), je tourne. L'anastrophe est un vice de construction dans lequel on tombe par des inversions contre l'usage.

ANATHÉME, s. m. terme d'église, qui signifie excommunication avec exécrations et malédictions, ou retranchement perpétuel de la communion; de plus, celui qui est ainsi excommunié. Ce mot vient d'aia9 qua (anathéma), exécrable, dévoué aux furies de l'enfer, dérivé du verbe avari9 qui (anatithémi), vouer, dont la racine est riéqui (tithémi), je place. De-là le verbe Anathématiser, frapper d'anathème.

ANATOCISME, s. m. renouvellement d'usure; d'ésiè (ana), qui marque répétition, réitération, et de véres (tokos), usure, comme qui diroit seconde usure. C'est ce que nous appelons l'intérêt de l'intérêt, ou l'intérêt composé.

ANATOMIE, s. f. art de disséquer le corps d'un animal pour découvrir la structure de ses parties; d'éver-puie (anatomia), ou éver-pui (anatomé), incision, dissection, dérivé d'éve (ana), dans, parmi, et de répus (temnô), je coupe.

Dérivés. Anatomique, adj. Anatomiquement, adv. Anatomiser, v. Anatomiste, s. m.

ANCHILOPIE ou ANCHILOPS, s. f. tumeur phlegmoneuse située au grand angle de l'œil. Ce mot est composé d'aym (agchi), proche, auprès, et d'ay (ops), œil. ANCHYLOBLÉPHARON. Voyez Ankyloblé- '

ANCHYLOSE. Voyez ANKYLOSE.

ANCONÉ, s. m. (anat.), nom de quatre muscles qui vont s'attacher-à l'olécrane, ou éminence du cubitus qui forme le coude. Ce mot vient d'ayzàr (agkon), le coude.

ANCRE, s. f. d'aγκυρα (agkura), en latin anchora, dérivé d'aγκύλος (agkulos), courbé, crochu; instrument de fer à double crochet qu'on jette au fond de l'eau pour avrêter les navires. De-là est venu le verbe Ancrer, jeter l'ancre; Ancrage, lieu propre à jeter l'ancre.

ANCYLOMÈLE, s. m. (chirur.), sonde recourbée; d'aγκύλος (agkulos), courbé, crochu, et de μήλη (mélé), sonde.

ANCYLOTOME, s. f. (chirurg.), espèce de bistouri courbe, servant à couper le ligament de la langue; d'ayuénes (agkulos), courbé, et de répre (temnô), je coupe.

ANCYROÏDE, adj. (anat.), nom de l'apophyse coracoïde de l'omoplate; d'ayaupa (agkura), ancre, crochet, et d'aidos (éidos), forme, parce qu'elle ressemble à un crochet. Voyez Apophyse et Coracoïde.

ANDRATOMIE. Voyez Androtomie.

ANDROCÉPHALOÏDE, s. f. (nat.), d'árdyòs (andros), génit. d'árdy (anér), homme, de « φαλή (képhalé), tête, et d'sídos (éidos), forme, ressemblance. Sorte de pierre qui a la forme d'une tête humaine.

ANDROGYNE, s. m. qui signifie homme-femme; d'évis (anêr), génit. évòpos (andros), homme, et de vovà (gunê), femme. Nom d'une personne ou d'un animal qui paroît être mâle et femelle tout-à-la-fois. Les botanistes qualifient ainsi les fleurs qui réunissent à-la-fois

les deux sexes. Voyes HERMAPRODITE, qui est le même.

ANDROÏDE, s. m. automate de figure humaine, qu'on fait mouvoir par divers ressorts; d'airdiès (andros), génit. d'airò (anér), homme, et d'airdes (aidos), forme, qui a la forme d'un homme.

ANDROMANIE, s. f. (méd.), passion dont les femmes sont quelquesois atteintes; d'árdpès (andros), génit. d'árdp (anêr), homme, et de μωνία (mania), sureur, passion.

ANDROSACE, s. f. plante fort utile contre l'hydropisie et la rétention d'urine. Son nom est formé d'éropès (andros), génit. d'érop (anér), homme, et d'éros (akos), remède, à cause de ses propriétés, ou de réces (sakkos), couloir.

ANDROTOMIE, s. f. dissection du corps humain en particulier, de même que la zootomie est la dissection des animaux; d'ardpàs (andros), génit. d'arrip (anêr), homme, et de τομή (tomé), dissection, de τόμιω (temnó), couper.

ANECDOTE, s, f. fait secret, particularité curieuse propre à éclaircir certains événemens dans l'histoire; d'a privatif, et d'éadoros (ekdotos), livré, mis au jour, dérivé d'éa (ek), dehors, et de didami (didômi), donner; c'est-à-dire, chose qui n'a pas paru, qui n'a pas encore été publiée.

ANÉMASE, s. f. (méd.), maladie dangereuse oceasionnée par un manque de sang; d'a privatif, et de alua (aima), sang; c'est-à-dire, défaut de sang.

ANÉMOGRAPHIE, s. f. la science ou description des vents; d'anemos (anémos), vent, et de yeuque (grapho), je décris.

ANÉMOMÈTRE, s. m. instrument de physique qui sert à mesurer la force du vent; d'anques (anémos), vent,

et de mirror (métron), mesure. De-là on a fait Anémométrie, s. f. l'art de mesurer le vent.

ANÉMONE, s. f. plante dont la fleur est admirable par la beauté et la variété de ses couleurs. Son nom grec est in min (anémôné), dérivé d'inques (anémos), vent; c'est-à-dire, fleur du vent, parce que, selon Pline, elle ne s'épanouit que lorsque le vent souffle, ou parce que le vent l'a bientôt abattue.

ANÉMOSCOPE, s. m. d'arius (anémos), vent, et de exomés (skopés), je regarde; instrument qui fait connoître la direction du vent.

ANÉPIGRAPHE, adj. qui est sans titre, sans inscription; d'a privatif, et d'iπιγραφή (épigraphé), inscription, qui vient d'iπὶ (épi), sur, et de γράφω (graphó), j'écris.

ANESTHÉSIE, s. f. maladie qui produit l'insensibilité, la privation de tout sentiment. Ce mot vient d'a privatif, et d'aistárement (aisthanomai), sentir, avoir du sentiment.

ANET, s. m. plante d'une odeur forte et agréable; en grec anter (anéthon), dérivé d'an (ané), en haut, et de ritqui (tithémi), élever, parce qu'elle croît fort vîte.

ANÉVRYSME, s. m. (chieur.), tumenr molle contre nature, causée par la dilatation ou la rupture d'une artère. Ce mot vient d'avergina (aneuruno), dilater excessivement, dérivé d'a particule augmentative, et d'sipina (euruno), je dilate, qui a pour racine sipins (eurus), grand, large.

Dérivé. Anévrysmal, adj.

ANGE, s. m. créature spirituelle, ainsì nommée d'aγγελος (aggélos), messager, dérivé d'aγγελοω (aggello), annoncer une nouvelle, parce que Dieu a souvent employé les anges pour porter ses ordres et manifester ses volontés.

ANGÉIOGRAPHIE, s. f. description des poids, des vases, des mesures et des instrumens propres à l'agriculture. Ce mot est composé d'ayrun (aggbion), vase, vaisseau, et de γράφω (grapho), je décris. Nous avons plusieurs traités sous ce nom.

ANGÉIO-HYDRO-GRAPHIE, s. f. (anat.), description des vaisseaux lymphatiques; d'ayrese (aggéion), vaisseau, d'odup (udór), eau, et de γράφο (graphó), je décris.

ANGÉIO-HYDRO-LOGIE, s. f. partie de la médecine qui traite de l'usage des vaisseaux lymphatiques; d'ayyese (aggéion), vaisseau, d'abe (udôr), eau, et de héves (logos), discours.

ANGÉIO-HYDRO-TOMIE, s. f. anatomie des vaisseaux lymphatiques; d'arrier (aggéion), vaisseau, d'iden (udôr), eau, et de rieme (tennô), couper.

ANGÉLIQUE, adj. qui a rapport aux anges; d'ayyelles (aggélos), envoyé, ange. Angélique, s. f. est le nom d'une plante, ainsi appelée, à cause de ses grandes vertus.

ANGINE, s. f. maladie inflammatoire, nommée Esquinancie. Ce mot vient du verbe latin angere, dérivé du grec argun (agchéin), serrer, suffoquer, parce que, dans cette maladie, on a beaucoup de peine à respirer. Voyez Esquinancie.

ANGIOGRAPHIE, s. f. (anat.), description des vaisseaux du corps humain; d'aγγεῖον (aggéion), vaisseau, et de γράφω (graphó), je décris.

ANGIOLOGIE, s. f. partie de la médecine qui traite des vaisseaux du corps humain; d'ayysses (aggéson), vaisseau, et de héves (logos), discours.

ANGIOSCOPE, s. m. d'aγγιῖω (aggéion), vaisseau, et de σκοπίω (skopéó), j'examine, je considère. Instrument propre à examiner les vaisseaux capillaires.

ANGIOSPERMIE, s. f. (botan.), nom que donne Linné à la sous-division de la quatorzième classe des plantes, dont les semences sont renfermées dans une membrane ou capsule; d'appeior (aggéion), vase, et de sui (sperma), semence ou graine. On appelle angiospermes, les plantes dont la semence est ainsi renfermée dans une membrane, pour les distinguer des gymnospermes, dont la graine est à découvert. Voyez Gymnospermes.

ANGIO-TÉNIQUE, adj. (méd.), nom d'une espèce de fièvre marquée par une irritation des tuniques des vaisseaux sanguins. Ce mot, qui est nouveau, vient d'ayyria (aggéien), vaisseau, et de riva (teinó), tendre. C'est ce qu'on nomme fièvre inflammatoire.

ANGIOTOMIE, s. f. (anat.), dissection des vaisseaux du corps humain; d'ayyesse (aggéion), vaisseau, et de réure (temno), je coupe.

ANIS, s. m. plante dont la semence est fort agréable et fort utile. Son nom grec est ausor (anison), dérivé d'a privatif, et d'mos (isos), égal, d'où l'on a fait ausos (anisos), inégal, à cause de l'inégalité de ses feuilles.

ANKYLOBLÉPHARON, s. m. (méd.), nom grec d'une maladie des yeux, dans laquelle les paupières sont jointes ensemble, ou adhérentes à la conjonctive ou à la cornée. Ce mot est composé d'ayann (agkulé), resserrement, constriction, et de δλίφαρον (blépharon), paupière.

ANKYLOGLOSSE, s. m. (méd.), vice du filet ou ligament de la langue, qui, étant trop court, ôte la liberté de parler. Ce mot est formé d'ώγκύλη (agkuló), qui signifie ce vice même, ou d'ώγκύλως (agkulos), courbé, et de γλώσσα (glóssa), langue.

ANKYLOSE, s. f. (chirurg.), union de deux os articulés et soudés ensemble par le suc osseux, en sorte

qu'ils ne font plus qu'une pièce. Ce mot vient d'άγκυλος (aghulos), courbé, parce qu'il désignoit originairement un membre courbé à son articulation; mais l'ankylose se fait aussi bien dans un état d'extension que de flexion.

ANODIN ou ANODYN, adj. (méd.), d'a privatif, et d'odin (oduné), douleur, qui ôte la douleur. Ce mot désigne les remèdes qui calment et appaisent les douleurs.

ANODYNIE, s. f. (méd.), insensibilité ou absence du sentiment de la douleur; d'a privatif, et d'ébéra (oduné), douleur, privation de la douleur.

ANOMAL, ALE, adj. (gram.), irrégulier, qui ne suit point la règle des autres; d'évépasses (anômalos), inégal, raboteux, irrégulier, dérivé d'é privatif, et d'épasses (omalos), égal, semblable.

En médecine, il se dit des maladies qui ne suivent point un cours régulier dans leurs périodes; et en botanique, des fleurs qui sont d'une forme irrégulière.

ANOMALIE, s. f. (astro.), distance du lieu vrai ou moyen d'une planète, à l'aphélie ou à l'apogée. Ce mot vient d'érapalie (anômalia), qui signifie irrégularité, dérivé d'a privatif, et d'épalès (omalos), égal, semblable, pareil. Il sert à désigner le mouvement des planètes, qui, comme l'on sait, n'est pas uniforme. En grammaire, c'est l'irrégularité des déclinaisons ou des conjugaisons.

ANOMALISTIQUE, adj. (astro.) Il se dit de la révolution d'une planète par rapport à son apside, soit apogée, soit aphélie, ou du retour d'une planète au même point de son ellipse. Ce mot est formé d'a privatif, et d'àmades (omalos), égal, semblable; c'est-à-dire, qui n'est point égal à la révolution des astres.

ANOMIE, s. f. coquille bivalve, du genre des huîtres,

ainsi nommée d'a privatif, et d'inis (omos), pareil, égal, semblable, parce que l'une de ses deux écailles est plus petite que l'autre. On appelle anomites, les anomies devenues fossiles.

ANOMIEN, adj. sans loi; d'a privatif, et de vénez (nomos), loi.

ANONYME, adj. formé d'« privatif, et d'» pus (onoma), ou en éolien, » vous (onuma), nom; qui est sans nom,
ou dont le nom n'est pas connu. On donne cette épithète
à tous les ouvrages qui paroissent sans nom d'auteur, ou
dont les auteurs sont inconnus.

ANOREXIE, s. f. (méd.), perte de l'appétit; d'a privatif, et d'épite (orexis), appétit. C'est proprement un défaut d'appétit, un dérangement de l'estomac, qui fait qu'on n'a aucun desir pour les alimens.

ANOSMIE, s. f. (méd.), privation d'odorat; d's privatif, et d'équi (osmé), odeur, d'éçs (ozó), sentir.

ANOSTOME, s. m. (nat.), poisson dont la gueule est située sur le sommet du museau, et tournée en haut; d'ara (ano), en haut, et de sépa (stoma), bouche ou gueule.

ANTAGONISTE, s. m. adversaire, qui est d'un parti opposé; d'airi (anti), contre, et d'aivai (agónizomai), faire effort, combattre, dérivé d'aivai (agón), combat. Ce mot désigne celui qui est opposé à un autre dans quelque prétention, dans quelque sentiment.

Dérivé. Antagonisme, s. m. terme d'anatomie, qui signifie l'action d'un muscle dans un sens opposé à celle d'un autre muscle son antagoniste.

ANTALGIQUE, adj. (méd.), qui calme ou fait cesser les douleurs; d'ami (anti), contre, et d'anyos (algos), douleur.

ANTANACLASE, s. f. figure de rhétorique, répé-

tition d'un même mot pris en différens sens. Ce mot est formé d'érr? (anti), contre, et d'érézhers (anaklasis), répercussion, du verbe érezhés (anaklas), frapper une seconde fois, parce que la même expression frappe deux fois l'oreille, mais d'une manière différente.

ANTANAGOGE, s. f. figure de rhétorique, qui signifie récrimination, en termes de droit. Ce mot est formé d'érri (anti), contre, et d'érayayn (anagogé), rejaillissement, du verbe éraya (anago), repousser, renvoyer; ainsi l'antanagoge est une figure par laquelle on fait rejaillir une preuve ou une accusation contre celui qui la propose ou qui l'intente.

ANTAPHRODISIAQUE. Voyez le mot suivant.

ANTAPHRODITIQUE, adj. (méd.), d'irri (anti), contre, et d'A' ppolity (aphrodité), Vénus, ou l'acte vénérien. Il se dit des remèdes contre l'incontinence.

ANTARCTIQUE, adj. méridional, qui est opposé au pôle arctique ou septentrional. Ce mot est composé d'évri (anti), contre, et d'éperos (arktos), ourse; c'estadrie, opposé à l'ourse, qui est une constellation voisine du pôle arctique. Voyez ARCTIQUE.

ANTARTHRITIQUE. Voyez ANTI-ARTHRITIQUE. ANTÉCHRIST, s. m. en grec irrizpes es (antichristos), opposé à Jésus-Christ; d'irri (anti), contre, et de Xpesès (Christos), oint ou Christ. C'est le séducteur qui, vers la fin du monde, doit s'élever contre Jésus-Christ. Voyez Christ.

ANTÉCIENS ou ANTECIENS, adj. (géog.), nom des peuples qui sont placés sous le même méridien et sous une latitude opposée, mais égale; d'érri (anti), contre, et d'érré (oikés), habiter, dérivé d'érres (oikes), maison; c'est-à-dire, qui habitent des lieux opposés, les uns au mord de l'équateur, et les autres au midi de ce cercle.

ANTÉMÉTIQUE, adj. (méd.), d'érri (anti), contre, et d'émes (émétos), vomissement, qui vient d'émés (émés), vomir. Remède contre le vomissement excessif.

ANTÉPHIALTIQUE, adj. (méd.), d'arrì (anti), contre, et d'iφιάλτης (éphialtés), incube ou cauchemar. Il se dit des remèdes contre le cauchemar. Voyez ÉPHIALTE.

ANTHÉLIX, s. m. le circuit intérieur de l'oreille externe; d'érrè (anti), contre, et d'érit (élix), hélice ou circuit extérieur; c'est-à-dire, opposé à l'hélice. Voyez ce mot.

ANTHELMINTIQUE, adj. (méd.), qui se dit des remèdes contre les vers; d'arri (anti), contre, et d'ĭλμινθος (elminthos), génit. d'ĭλμινς (elmins), ver.

ANTHÈRE, s. f. (botan.), le sommet des étamines dans les fleurs. Ce mot vient d'éropos (anthéros), fleuri, dérivé d'éros (anthos), fleur, parce que les anthères ne paroissent que lorsque la fleur est éclose.

ANTHESPHORIES, s. f. pl. fêtes païennes que l'on célébroit en Sicile à l'honneur de Proserpine. Ce mot est composé d'artes (anthos), fleur, et de  $\phi$ épa (phéré), je porte; à cause que Proserpine cueilloit des fleurs dans les champs, lorsqu'elle fut enlevée par Pluton.

ANTHOLOGIE, s. f. Ce mot est composé d'antes (anthos), fleur, et de rive (légé), je cueille, je rassemble. On donne ce nom à un ancien recueil d'épigrammes grecques, qui sont comme autant de fleurs poétiques.

ANTHRACOSE, s. f. tumeur d'un rouge livide, qui s'élève aux paupières. Ce mot est grec, anthrakosis), dérivé d'anthrak (anthrax), charbon; c'estadire, inflammation en forme de charbon, parce qu'on

y sent une chaleur, et qu'il s'y forme une croûte noire, comme si le feu y avoit passé.

ANTHRAX, s. m. mot purement grec, a repat, qui signifie charbon. C'est une tumeur contre-nature, accompagnée d'une douleur vive et d'une chaleur brûlante, pareille à celle que causeroit un charbon de feu. On l'appelle charbon en français.

ANTHROPOFORME, adj. mot composé du grec arbseus (anthrôpos), homme, et du latin forma, forme, figure; il signifie, qui a la figure humaine. On donne ce nom à certains animaux dont la figure approche beaucoup de celle de l'homme.

ANTHROPOGÉNIE, s. f. (anat.), connoissance de la génération de l'homme; d'antenues (anthropos), homme, et de venés (gennas), engendrer, produire.

ANTHROPOGLYPHITE, s. f. (nat.), pierre taillée naturellement, et représentant quelques parties du corps humain. Ce mot est formé d'ανθρωπος (anthropos), homme, et de γλύφω (glupho), tailler, sculpter.

ANTHROPOGRAPHIE, s. f. (anat.), description de l'homme; d' ἄνθρωπος (anthropos), homme, et de γράφω (grapho), je décris.

ANTHROPOLITE, s. f. (nat.), pétrification de diverses parties du corps humain; d'airequas (anthropos), homme, et de  $\lambda i los$  (lithos), pierre; comme qui diroit homme devenu pierre.

ANTHROPOLOGIE, s. f. mot formé d'artemass (anthrôpos), homme, et de régres (logos), discours, parole. Figure par laquelle l'Ecriture-Sainte attribue à Dieu un langage humain. Ce mot désigne aussi un discours ou un traité anatomique du corps humain.

ANTHROPOMANCIE, s. f. divination qui se faisoit par l'inspection des entrailles d'un homme mort; d'arteures (anthrôpos), homme, et de murria (mantéia), divination.

ANTHROPOMÉTRIE, s. f. science qui a pour objet les proportions du corps humain; d'artemas (anthropos), homme, et de mirper (métron), mesure.

ANTHROPOMORPHE, adj. (nat.), mot formé d'areperses (anthrôpos), homme, et de perpè (morphé), forme, qui a la forme ou la figure d'un homme. On donne ce nom a certains animaux qui ressemblent en quelque chose au corps de l'homme.

ANTHROPOMORPHITES (les), s. m. pl. hérétiques qui attribuoient à Dieu un corps semblable à celui de l'homme; d'areques (anthropos), homme, et de people (morphé), forme.

ANTHROPOPATHIE, s. f. mot formé d'artiques (anthropos), homme, et de mates (pathos), passion, affection. C'est une figure par laquelle on attribue à Dieu quelque passion, quelque affection humaine.

ANTHROPOPHAGE, adj. et s. nom de ceux qui se nourrissent de chair humaine; d'arthours (anthropos), homme, et de paya (phago), manger, dévorer; c'està-dire, mangeur d'hommes. L'Anthropophagie est l'usage de la chair humaine: on attribue cette barbarie à quelques peuples d'Afrique et d'Amérique.

ANTHROPOSOMATOLOGIE, s. f. terme d'anatomie inventé par le célèbre Boerhave, pour désigner la description du corps humain ou de sa structure; d'assems (anthrôpos), homme, de cama (sôma), corps, et de réves (logos), discours, traité; c'est-à-dire, traité du corps de l'homme.

ANTHROPOSOPHIE, s. f. connoissance de la nature humaine; d'artequates (anthrépos), homme, et de soque (sophia), science, connoissance.

ANTHROPOTOMIE, s. f. anatomie du corps humain; d'arteures (anthrépos), homme, et de répre (temné), couper. C'est une partie de l'anatomie en général. Voyez Andromie, qui est le même.

ANTHYPNOTIQUE, adj. (méd.), d'arrì (anti), contre, et d'arris (upnos), sommeil, assoupissement. Il se dit des remèdes qu'on emploie contre un sommeil excessif.

ANTHYSTÉRIQUE. Voyez Antihistérique.

ANTI, préposition empruntée de la langue grecque, et qui entre dans la composition de plusieurs mots français, dont on trouvers la plupart ci-après.

Cette préposition marque opposition, contrariété, alternative, permutation ou comparaison des choses.

ANTIADIAPHORISTES (les), s. m. pl. nom d'une secte de Luthériens opposés aux adiaphoristes; d'ini (anti), contre, et d'idiaphoses (adiaphores), indifférent. Voyez Adiaphoristes.

ANTI-APHRODISIAQUE. Voyez Antaphrodisiaque.

ANTIAPOPLECTIQUE, adj. (méd.), remède contre l'apoplexie; d'irrì (anti), contre, et d'imenantia (apoplexia), apoplexie. Voyez ce mot.

ANTI-ARTHRITIQUE, adj. et s. (méd.), remède contre la goutte; d'arrì (anti), contre, et d'apôpiris arthritis), la goutte. Voyez ARTHRITIQUE.

ANTI-ASTHMATIQUE, adj. et s. (méd.), remède contre l'asthme; d'arrì (anti), contre, et d'arrì (asthma), courte haleine, asthme. Voyez ce dernier mot.

ANTI-CACHECTIQUE, adj. et s. (méd.), qui se dit des remèdes contre la cachexie; d'arri (anti), contre, ct de \*axeţia (kachéxia), cachexie. Voyez ce mot.

ANTI-CAUSOTIQUE, adj. et s. (méd.) Il se dit des remèdes contre le causus ou fièvre ardente; d'inv. (anti), contre, et de zavos (kausos), fièvre ardente. Voyez Causus.

ANTICHRÈSE, s. f. abandon que fait un débiteur à son créancier de ses héritages ou de ses revenus, pour l'intérêt de l'argent qu'il lui a prêté. Ce mot est formé d'arri (anti), pour, au lieu de, et de zeños (chrésis), jouissance, ou de zenos (chréos), dette, emprunt; c'est-à-dire, hypothèque, ou gage qui répond de la dette.

ANTICHRÉTIEN, adj. formé d'arri (anti), contre, et de xpisiuròs (christianos), chrétien, qui est opposé à la doctrine chrétienne. Voyez Chrétien.

ANTICHTHONES, adj. (géog.) Il se dit des peuples qui habitent des contrées de la terre diamétralement opposées; d'érri (anti), contre, et de zéer (chthón), terre. C'est la même chose qu'antipodes.

ANTIDINIQUE, adj. (méd.) Il désigne les remèdes contre les vertiges; d'inti (anti), contre, et de d'insi (dinos), vertige.

ANTIDOTE, s. m. (méd.) contrepoison, en grec artidoto (antidoton), d'arti (anti), contre, et de d'idomi (didômi) donner, remède donné contre le poison. On appelle ANTIDOTAIRE, un livre où sont décrits les antidotes.

ANTIDYSSENTÉRIQUE, adj. (méd.), remède contre la dyssenterie; d'arri (anti), contre, et de d'ocurrepia (dusentéria), dyssenterie. Voyez ce mot.

ANTIENNE, s. f. sorte de verset qu'on chante dans l'office de l'église; en latin antiphona, d'arriqueiu (antiphonés), répondre de l'autre côté, qui vient d'arri (anti),

qui marque alternative, et de qui (phôné), yoix, parce que, dans l'origine, les antiennes étoient chantées par deux chœurs qui se répondoient alternativement.

ANTIÉPILEPTIQUE, adj. (méd.), nom qu'on donne aux remèdes contre l'épilepsie; d'ini (anti), contre, et d'iπιληψία (épilépsia), épilepsie. Voyez ce mot.

ANTI-HECTIQUE, adj. (méd.), nom des remèdes contre l'étisie ou la consomption; d'irri (anti), contre, et d'irrisés (ektikos), qui désigne cette espèce de maladie. Voyez ETIQUE.

ANTIHÉMORROÏDAL, adj. (méd.) Il se dit des remèdes contre les hémorroïdes; d'inti (anti), contre, et d'aimojiois (aimorrois), flux de sang, hémorroïdes. Voyez de mot.

ANTIHERPÉTIQUE, adj. (méd.), mot composé d'irri (anti), contre, et d'irris (erpés), herpe, espèce de dartre. Il se dit des remèdes contre cette maladie. Voyez HERPE.

ANTI-HYDROPHOBIQUE, adj. (méd.) Il se dit des remèdes contre la rage; d'irri (anti), contre, et d'idoquella (hudrophobia), horreur de l'eau, rage. Voyez Hydrophobie.

ANTI-HYPOCONDRIAQUE, adj. (méd.), remède contre la maladie hypocondriaque; d'arri (anti), contre, et d'or exercica (hupochondria), les hypocondres. Voyez Hypocondres.

ANTI-HYSTÉRIQUE, adj. (méd.), d'arri (anti), contre, et d'osipa (hustéra), la matrice. Il se dit des remèdes contre la passion hystérique. On dit aussi anthystérique. Voyez HISTÉRIQUE.

ANTILOGIE, s. f. contradiction de sens dans un discours; d'arri (anti), contre, et de réves (logos), dis-

Digitized by Google

cours; c'est-à-dire, discours contraire à un autre, ou contradiction entre deux expressions seulement dans le même ouvrage.

ANTILOIMIQUE, adj. (méd.), d'airi (anti), contre, et de Asimòs (loimos), peste; préservatif ou remède contre la peste.

ANTIMÉLANCOLIQUE, adj. et s. remède contre la mélancolie; d'árrì (anti), contre, et de μελαγχολία (mélagcholia), mélancolie. Voyez ce mot.

ANTIMÉTATHÈSE, s. f. figure de rhétorique, qui consiste à répéter les mêmes mots, mais dans un sens opposé; d'arri (anti), contre, et de peraisses (métathésis), changement, transposition, du verbe perarisque (métatithémi), transposer; c'est-à-dire, transposition d'un sens dans un autre.

ANTIMOINE, s. m. métal blanc, à grandes lames, qui se trouve ordinairement mêlé avec diverses matières étrangères, suivant la signification de son nom, qui est formé d'érri (anti), contre, et de µéres (monos), seul; c'est-à-dire, qui ne se trouve pas seul. L'anecdote rapportée par Furetière, concernant l'étymologie de ce mot, a bien l'air d'un conte fait à plaisir.

ANTI-MONARCHIQUE, adj. et s. qui est opposé à la monarchie, au gouvernement monarchique; d'érri (anti), contre, et de μοναιχία (monarchia), monarchie, de μόνος (monos), seul, et d'érgi (arché), empire.

ANTINÉPHRÉTIQUE, adj. (méd.), remède contre les maladies des reins; d'arrì (anti), contre, et de repires (néphritis), douleur des reins. Voyez Néphrétique.

ANTINOMIE, s. f. contradiction réelle ou apparente entre deux loix; d'arri (anti), contre, et de vépes (nomos), loi.

ANTINOMIENS (les), s. m. pl. sectaires qui se décla-

roient ennemis de toutes les loix; d'arri (anti), contre, et de répes (nomos), loi; qui étoient contraires aux loix.

ANTIORGASTIQUE, adj. (méd.), qui est propre à calmer l'effervescence des humeurs, appelée orgasme. Ce mot vient d'arri (anti), contre, et d'éspaquès (orgasmos), orgasme, effervescence des humeurs. Voyez Orgasme.

ANTIPARALYTIQUE, adj. (méd.), remède contre la paralysie; d'airi (anti), contre, et de περάλυσες (paralusis), paralysie. Voyez ce mot.

ANTIPARASTASE, s. f. figure de rhétorique, par laquelle un accusé cherche à prouver que, s'il étoit l'auteur de ce qu'on lui impute, il mériteroit plutôt d'être loué que blamé. Ce mot vient d'airi (anti), contre, et de magio quan (paristamai), se tenir.

ANTIPATHIE, s. f. aversion, répugnance, opposition naturelle entre deux personnes ou deux choses; d'arrì (anti), contre, et de wases (pathos), passion, disposition, impression; c'est-à-dire, sentimens ou qualités contraires ou opposées.

Dérivé. Antipathique, adj. opposé, contraire.

ANTIPÉRISTALTIQUE, adj. (anat.) Il se dit du mouvement des intestins, contraire au mouvement péristaltique; d'airi (anti), contre, et de wepesantinos (péristaltikos), comprimant; c'est-à-dire, contraction des intestins dans un sens opposé au mouvement péristaltique. Voyez ce dernier mot.

ANTIPÉRISTASE, s. f. (didact.), action de deux qualités contraires, dont l'une augmente la force de l'autre. Ce mot est formé d'airi (anti), contre, et de replisaues (périistamai), être autour, résister; comme qui diroit, résistance à quelque chose qui entoure ou qui assiége.

ANTIPHLOGISTIQUE, adj. (méd.), d'arri (anti),

contre, et de φλογις às (phlogistos), inflammable, dérivé de φλόγω (phlégo), j'enflamme. Ce mot désigne les remèdes propres à diminuer la trop grande effervescence du sang.

ANTIPHONAIRE, s. m. livre d'église, contenant les antiennes notées. Pour l'étymologie, voyez Antienne.

ANTIPHONIE, s. f. espèce de symphonie, chez les Grecs, qui s'exécutoit à l'octave, par opposition à celle qui s'exécutoit au simple unisson; d'arri (anti), contre, et de pari (phôné), voix, son; comme qui diroit, opposition de sons ou de voix.

ANTIPHRASE, s. f. figure par laquelle on emploie un mot ou une façon de parler dans un sens contraire à celui qui lui est naturel; d'inti (anti), contre, et de priors (phrasis), locution, façon de parler, de prioce (phraso), je parle. Ainsi l'antiphrase est une manière d'énoncer le contraire de ce qu'on veut faire entendre.

ANTIPHTHISIQUE, adj. (méd.), remède contre la phthisie; d'arri (anti), contre, et de qui (phthisis), phthisie. Voyez ce mot.

ANTIPHYSIQUE, adj. qui est contre nature; d'ini (anti), contre, et de ques (phusis), nature. Ce terme est nouveau.

ANTIPLEURÉTIQUE, adj. (méd.) Il se dit des remèdes contre la pleurésie; d'ini (anti), contre, et de \*\*\text{anti} \text{is} (pleuritis}), pleurésie. Voyez ce mot.

ANTIPODAGRIQUE, adj. (méd.), remède contre la goutte; d'arri (anti), contre, et de modárea (podagra), goutte aux pieds. Voyez Podagre.

ANTIPODES, s. m. pl. (géog.), nom que l'on donne aux habitans de la terre qui sont diamétralement opposés les uns aux autres; d'éssi (anti), contre, et de sess (pous), génit. \*\*\* (podos), pied; c'est-à-dire, qui ont les pieds opposés. Antipode se prend figurément pour opposé, contrairs.

ANTIPRAXIE, s. f. (méd.), contrariété de fonctions en différentes parties du corps; d'inti (anti), contre, et de maiss (praxis), action, de maisse (prasso), je fais.

ANTIPROSTATES, s. f. pl. (anat.), nom de deux petits corps glanduleux, placés à chaque côté de l'urètre, et devant les glandes nommées prostates, d'où ils tirent leur nom, en y ajoutant la préposition grecque siri, qui signifie devant, vis-à-vis. Voyez Prostates.

ANTIPTOSE, s. f. (gram.), position d'un cas pour un autre. Ce mot vient d'arri (anti), contre, et de misses (ptósis), chute, cas, terminaison, dont la racine est mimis (piptó), je tombe.

ANTIPYÍQUE, adj. (méd.), remède propre à supprimer ou à diminuer la suppuration; d'arrì (anti), contre, et de wéss (puos), pus qui coule d'une plaie.

ANTIPYRÉTIQUE, adj. (méd.), d'arri (anti), contre, et de superòs (purétos), fièvre. Ce mot désigne tout remède contre la fièvre.

ANTIPYROTIQUE, adj. (méd.), remède contre la brûlure. Ce mot vient d'évri (anti), contre, et de moperais (purotikos), caustique, brûlant, du verbe mopée (purot), brûler.

ANTIRRHÉTIQUE, adj. et s. qui désigne un ouvrage fait pour en contredire ou réfuter un autre; d'érripiée (antirrhéé), je contredis, dérivé d'érri (anti), contre, et de jée (rhéé), dire,

ANTISCIENS, s. m. pl. (géog.), nom des peuples qui habitent le même méridien en-deçà et au-delà del'équateur, et dont les embres ont à midi des directions contraires; d'arri (anti), contre, et de rua (skia), ombre; dont les ombres sont contraires ou opposées.

ANTISCORBUTIQUE, adj. (méd.), d'érri (anti), contre, et du mot scorbut, sorte de maladie, pris des Danois, qui l'appellent crobuth. Il se dit des remèdes contre le scorbut.

ANTISEPTIQUE, adj. (méd.), qui a la vertu de conserver; d'arrì (anti), contre, et de σήπω (sép6), pourrir; c'est-à-dire, qui est un remède contre la putréfaction.

ANTISPASE, s. f. (méd.), révulsion, retour des humeurs vers une autre partie du corps; d'évri (anti), contre, et de onée (spas), tirer, attirer; c'est-à-dire, l'action d'attirer les humeurs vers une partie différente de celle qu'elles attaquoient.

ANTISPASMODIQUE, adj. (méd.), d'arri (anti), contre, et de σπασμός (spasmos), spasme, convulsion, du verbe σπάω (spa6), tirer avec violence. On nomme ainsi les remèdes contre les convulsions ou mouvemens convulsifs.

ANTISPASTIQUE, adj. (méd.) Il se dit des remèdes qui opèrent par révulsion; d'émi (anti), contre, et de exés (spaô), attirer; c'est-à-dire, qui attirent les humeurs vers une autre partie du corps. Voyez Antispase.

ANTISPODE, s. m. faux spode qu'on emploie à la place du vrai; d'arri (anti), au lieu de, et de orosos (spodos), cendre. Voyez Spode.

ANTISTROPHE, s. f. mot composé d'érri (anti), qui marque opposition ou alternative, et de erpopi (strophé), conversion, retour, de erpope (stréphé), tourner. C'étoit, chez les Grecs, la stance que le chœur chantoit, dans les pièces dramatiques, en tournant sur le théâtre de gauche à droite, par opposition à la stance précédente, nommée strophe, qu'il chantoit en allant de droite à gauche. La même cérémonie avoit lieu pour les

odes ou les hymnes que l'on chantoit en l'honneur des Dieux. Voyez STROPHE.

ANTITHÉNAR, s. m. (anat.), nom d'un muscle, ainsi appelé d'ani (anti), contre, et de tira (thénar), le thénar, parce qu'il est l'antagoniste du thénar. Il y en a un à chaque pied, et un autre à chaque main. Voyez Thénar.

ANTITHÈSE, s. f. figure de langage, qui consiste dans une opposition de pensées ou d'expressions. Ce mot vient d'artileos (antithésis), opposition, dérivé d'arti (anti), contre, et de tienus (tithémi), placer, d'où l'on a fait arquiénus (antitithémi), opposer.

Dérivé. Antithétique, adj. qui tient de l'antithèse. ANTITYPE, s. m. terme qui, dans l'église grecque, exprime l'eucharistie. Il vient d'artitumer (antitupen), formé d'arti (anti), pour, et de rémes (tupes), type, figure; c'est-à-dire, figure qui répond à une autre, on qui en représente une autre.

ANTIVÉNÉRIEN, adj. (méd.), d'arri (anti), contre, et du latin Venus, génit. Veneris, Vénus, déesse de la volupté. Il se dit des remèdes contre les maladies vénériennes.

ANTIZYMIQUE, adj. qui est propre à arrêter la fermentation; d'arri (anti), contre, et de ζύμη (zumé), levain ou ferment.

ANTECIENS. Voyez Antéciens.

ANTONOMASE, s. f. figure de rhétorique, qui consiste dans l'emploi d'un nom commun ou appellatif pour un nom propre, ou d'un nom propre pour un nom commun; d'arri (anti), pour, au lieu de, et d'orque (enoma), nom; c'est-à-dire, l'action de mettre un nom pour un autre.

AORISTE, s. m. (gram.), terme emprunté du grec

aepises (aoristos), indéfini, qui vient d'a privatif, et d'epila (orizo), définir, déterminer, dérivé d'épos (oros), fin, limite, Il se dit d'un prétérit indéfini ou indéterminé dans la conjugaison des verbes. Les Grecs ont deux aoristes: nous n'en avons qu'un en français, j'aimai. On prononce oriste.

AORTE, s. f. (anat.), grande artère qui sort du ventricule gauche du cœur, et porte le sang dans toutes les parties du corps. Son nom grec est aprè (aorté), qui signifie proprement vaisseau, vase. L'aorte est le grand vaisseau du sang, le vaisseau par excellence.

APAGOGIE, a. f. (logiq.), preuve d'une proposition par l'absurdité du contraire. Ce mot vient d'awayayn (apagogé), qui signifie déduction, d'aπò (apo), de, et d'aya (agô), mener, d'où l'on a fait awaya (apago), déduire; c'est-à-dire, démonstration déduite d'une autre qui prouve l'impossibilité de la proposition contraire.

APANTHROPIE, s. f. (méd.), aversion pour la société, ou misanthropie causée par une maladie; d'amo (apo), loin, et d'amount (anthropos), homme; c'est-àdire, éloignement des hommes.

APATHIE, s. f. état d'insensibilité, dans lequel on n'est agité par aucune passion, on ne sent ni plaisir ni peine; d'a privatif, et de πάθος (pathos), passion, trouble, émotion, dérivé de πάσχω (paschó), souffrir, être affecté, être ému; c'est-à-dire, exemption de trouble, de passion, d'affection. De-là est venu ΑΡΑΤΗΙQUE, adj. insensible, qui ne s'affecte de rien, qui est indifférent.

APÉCHÉME, ou contre-coup, s. m. (chirur.), fracture du crâne dans la partie opposée au coup; en grec απήχημα (apéchéma), qui vient d'éπό (apo), et d'ήχος (échos), son, retentissement; comme qui direit, coup retentissant.

APÉDEUTE, ad). ignorant, qui n'est pas instruit; en grec ἐπαίδιοτος (apaideutos), formé d'a privatif, et de παιδιόω (paideuto), enseigner, instruire, cont la racine est παῖς (pais), enfant. De-là, ΑΡΕΦΕUTISME, s. m. ignorance par défaut d'instruction.

APEPSIE, s. f. (méd.), digestion supprimée, impossibilité de digérer. Ce mot vient d's privatif, et de si\square (pepsis), coction, digestion, de sisqua (pepto), digérer, cuire.

APÉTALE, adj. (botan.), d'a privatif, et de sivaler (pétalon), feuille. On donne ce nom aux fleurs qui n'ont point de pétales. Voyes PÉTALE.

APHÉLIE, s. m. (astro.), point de l'orbite d'une planète, où elle se trouve dans sa plus grande distance du soleil. Ce mot est composé d'ao' (aph'), pour an (apo), loin, et d'nues (helios), soleil. Le point opposé se nomme périhélie. Voyez ce mot.

APHÉRÈSE, s. f. (gram.), figure qui consiste à retrancher une lettre ou une syllabe au commencement d'un mot; d'aquipies (aphairésis), retranchement, qui vient d'aquipies (aphairés ), ôter, retrancher, dérivé d'asè (apo), de, et d'aipies (airés), je prends,

APHILANTHROPIE, s. f. (méd.), d'a privatif, et de φιλαιθραπία (philanthropia), amour des hommes, dérivé de φίλος (philos), ami, et d'arθραπος (anthropos), homme. C'est le premier degré de la mélancolie, lorsqu'on fuit la société et qu'on cherche la solitude.

APHONIE, s. f. (méd.), extinction de voix, causée par une maladie; d'a privatif, et de par (phôné), voix.

APHORISME, s. m. proposition qui renferme en peu de mots une maxime générale; d'apopurus (aphorismos), distinction, séparation, définition, qui viens

d'aφορίζα (aphorizo), séparer, définir; c'est-à-dire, sentence choisie qui définit nettement toutes les propriétés d'une chose.

Dérivé. APHORISTIQUE, adj. qui tient de l'aphorisme. APHRODISIAQUE, adj. (méd.), qui a la vertu d'exciter à l'acte vénérien. Ce mot vient d'Α'φροδίτη (Aphrodité), Vénus, déesse de la volupté.

APHRODITE, s. f. (mytho.), A opodita (Aphrodité), surnom de Vénus, ainsi appelée d'équès (aphros), écume, parce que, selon la fable, elle naquit de l'écume de la mer.

APHRONITRE, s. m. écume de nitre; d'appès (aphros), écume, et de virper (nitron), nitre. Sorte de sel, appelé aujourd'hui nitrate de chaux ou nitrate calcaire, parce qu'il est formé par la combinaison de l'acide nitrique avec la chaux. La lessive des vieux platras en fournit abondamment. Voyez NITRE.

APHTES ou APHTHES, s. m. pl. (méd.), petits ulcères malins qui viennent dans la bouche; en grec apta. (aphthai), qui peut venir d'ante (aptt), j'enflamme, parce qu'ils y causent une chaleur brûlante.

APHTHARTODOCÈTES (les), hérétiques qui croyoient que le corps de J. C. avoit été impassible, parce qu'il étoit incorruptible. Ce mot vient d'appares (aphthartos), incorruptible, dérivé d'a privatif, de privatif penser.

APLOTOMIE, s. f. (chirur.), d'àπαλὸς (apalos), mou, ou d'àπλῶς (aplous), simple, et de τίμιο (temné), couper. On appelle ainsi une simple ouverture faite à une partie molle.

APNÉE, s. f. (méd.), défaut de respiration; d'a privatif, et de mia (pnéo), je respire.

APOBOMIES, s. f. pl. anciennes fêtes grecques, où l'on ne sacrifioit point sur l'autel, mais à terre, sur le pavé du temple, suivant la signification du mot, qui vient d'ero (apo), loin, et de Couès (bômos), autel.

APOCALYPSE, s. f. révélation; en grec ἀποκάλυψις (apokalupsis), qui vient d'ἀποκαλύπηω (apokaluptó), découvrir, révéler, d'ἀπὸ (apo), de, et de καλύπηω (kaluptó), voiler, couvrir. C'est le nom donné aux révélations faites à saint Jean-l'Evangéliste, dans l'île de Patmos.

Dérivé. APOCALYPTIQUE, adj.

APOCÉNOSE, s. f. (méd.), sorte d'hémorragie ou flux d'humeurs qui n'est accompagné ni d'irritation, ni de fièvre. Ce mot, qui signifie proprement évacuation, est dérivé dand (apo), hors, de zerés (kénos), j'évacue, et de zerès (kénos), vide.

APOCHYLIME, s. m. (pharm.), suc végétal épaissi, qu'on appelle autrement rob. Ce mot vient d'ἀπὸ (apo), et de χυλὸς (chulos), suc.

APOCOPE, s. f. (chirur.), sorte de fracture ou de coupure, dans laquelle une pièce de l'os est séparée et enlevée. Ce mot vient d'insiém? (apokopté), couper, retrancher, séparer, d'insiém? (apo), et de nim? (kopté), je coupe; ainsi apocope signifie retranchement ou coupure.

C'est aussi une figure de grammaire, qui consiste à retrancher quelque chose à la fin d'un mot.

APOCRISIAIRE, s. m. (hist. du Bas-Empire) C'étoit un officier établi pour porter les messages ou déclarer les réponses d'un souverain; d'infusions (apokrisis), réponse, qui vient du verbe in expireum (apokrinomai), répondre;

comme qui diroit, porteur de réponses. Cet emploi répondoit à celui de nonce et d'ambassadeur.

APOCROUSTIQUE, adj. (méd.), remède propre à répercuter ou détourner les humeurs; d'ἀπουρύισθαι (apokrouesthai), repousser, dérivé d'ἀπὸ (apo), et de κρύω (krouő), frapper, pousser.

APOCRYPHE, adj. en grec anispopos (apokruphos), secret, caché, inconnu, dérivé d'ani (apo), et de round (kruptó), je cache. Ce mot se dit des livres ou des écrits dont l'autorité est suspecte ou douteuse. Dans l'église, on appelle apocryphes les livres dont les saints. Pères n'ont su ni l'origine, ni les auteurs, ou bien ceux qui étoient gardés secrètement, ou lus en particulier, et non en public.

APOCYN, s. m. (botan.), plante laiteuse, originaire de Syrie. Son nom vient d'axa (apo), loin ou contre, et de zúar (kuôn), chien; c'est-à-dire, plante contraire aux chiens, ou dont les chiens doivent s'éloigner, parce que les anciens ont cru qu'elle faisoit mourir ces animaux.

APODACRYTIQUE, adj. (méd.), remède qui fait d'abord verser deslarmes, et les arrête ensuite; d'aποδιαχούω (apodakruó), je pleure, dont la racine est δίακου (dakru), larmes.

APODE, adj. qui est sans pieds; d'a privatif, et de xss, xadòs (pous, podos), pied. Nom de certains oiseaux qui ont les pieds si courts, qu'ils peuvent à peine en faire usage.

APODICTIQUE, adj. (didact.), convaincant, démonstratif, évident; en grec ἀποδικηικός (apodéiktikos), d'ἀποδιίκυψει (apodéiknumi), prouver, démontrer clairement, qui est dérivé de δικούω (déiknué), faire voir, montrer.

APODIOXIS, s. f. figure de rhétorique, par laquelle on rejette avec indignation un argument, comme absurde. Ce mot, qui est purement grec, vient d'anodiana (apodioko), repousser, rejeter.

APOGÉE, s. m. (astro.), point de l'orbite d'une planète où elle se trouve à sa plus grande distance de la terre; d'ans (apo), loin, et de vaïa (gaia), la terre. Le point opposé se nomme périgée.

APOGRAPHE, adj. nom qu'on donne à la copie d'un écrit, d'un original; d'άπογράφω (apographo), copier, transcrire. C'est l'opposé d'autographe.

APOLOGIE, s. f. ἀπολογία (apologia), discours pour la défense ou la justification de quelqu'un; d'ἀπὸ (apo), et de λόγος (logos), discours, dérivé de λόγω (légo), je parle.

Dérivés. Apologítique, adj. qui sert à la défense; Apologiste, s. m. défenseur.

APOLOGUE, s. m. fable morale et instructive; en grec ἀπόλογος (apologos), dérivé d'ἀπὸ (apo), de, et de λίγω (légő), parler, raconter. L'apologue est un discours ou un récit allégorique, inventé avec art pour instruire et pour corriger les hommes.

APOMÉCOMÉTRIE, s. f. (géom.), art de mesurer la distance des objets éloignés. Ce mot est composé d'ωπο (apo), loin, de μῆπος (mêkos), longueur ou distance, et de μίτρος (métron), mesure.

APONÉVROGRAPHIE, s. f. (anat.), description des aponévroses; d'aποιτόρωσις (aponeurôsis), aponévrose, et de γράφω (graphô), je décris. Voyez Aponévrose.

APONÉVROLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite des aponévroses; d'aπονεύρωσες (aponeurôsis), aponévrose, de νεύζον (neuron), nerf, et de λόγος (logos), discours, traité. Voyez Aponévrose.

APONÉVROSE, s. f. (anat.), expansion membraneuse d'un tendon. Ce mot vient d'éxè (apo), de, et de
viève (neuron), nerf, parce que les anciens donnoient
le nom de nerfs aux tendons. De-là vient AponévroTIQUE, adj. qui a rapport aux aponévroses.

APONÉVROTOMIE, s. f. (anat.), d'aπò (apo), de, de νεῦς εν (neuron), nerf, et de τέμνω (temno), je coupe; dissection des aponévroses. Voyez ce mot.

APOPHORÈTES, s. m. présens que se faisoient les Romains pendant les saturnales; d'anopien (apophérô), emporter, parce que ces présens étoient remportés des festins par les conviés. C'étoit à-peu-près ce que nous appelons étrennes.

APOPHTHEGME, s. m. pensée courte, énergique et instructive, de quelque personne considérable; en grec ἀπόφθεγμα (apophthegma), qui vient d'ἀπὸ (apo), préposition qui sert ordinairement à renforcer le sens du mot, et de φθέγνμαι (phtheggomai), parler; c'est une parole excellente, un bon mot, un mot remarqua ble.

APOPHYGE, s. f. (arch.), d'ἀποφυγή (apophugé), qui veut dire proprement fuite, du verbe ἀποφεύγω (apopheugé), s'échapper, sortir. C'est l'endroit où une colonne sort de sa base, et commence à s'élever. Les ouvriers l'appellent escape ou congé.

APOPHYSE, s. f. (anat.), éminence continue à l'os. Ce mot est dérivé d'and (apo), de, et de quous (phuomai), naître, sortir. L'apophyse est formée de la substance même de l'os, et en fait partie.

APOPLEXIE, s. f. (méd.), maladie qui attaque le cerveau, et qui ôte tout-à-coup le mouvement et le sentiment; en grec ἀποπληξία (apopléxia), qui vient d'ἀπὸ (apo), et de πλήσου (plésso), frapper, abattre, rendre stupide, parce que cette maladie fait tomber en un

instant, dans l'état d'un homme frappé de la foudre. L'apoplexie est, à proprement parler, un abattement du corps et de l'esprit.

Dérivé. Apoplectique, adj. qui a rapport à l'apoplexie.

APORE, s. m. problème que sa difficulté fait croire impossible à résoudre, tel que la quadrature du cercle; d'amopos (aporon), chose impossible ou impraticable, dérivé d'a privatif, et de méges (poros), passage.

APOSCEPSIE, s. f. (méd.), passage rapide des humeurs d'une partie du corps dans une autre; d'information (aposképtő), formé d'info (apo), de, et de orning (sképtő), je tombe; comme qui diroit, chute des humeurs d'une partie sur une autre.

APOSIOPÈSE, s. f. figure de rhétorique, par laquelle l'orateur interrompt le fil de son discours, et passe brusquement à d'autres choses. On l'appelle autrement réticence, en grec ἀποσιώπησις (aposiópésis), dérivé d'ἀπὸ (apo), et de σιωπώω (siópaó), se taire, passer sous silence, parce que, par cette figure, on affecte de supprimer ce qu'on a suffisamment fait entendre.

APOSITIE, s. f. (méd.), d'aποσιτία (aposité6), s'abstenir de manger, dérivé d'aπο (apo), et de σῖτος (sitos), vivres. C'est la même chose que dégoût.

APOSTASIE, s. f. désertion, abandon de la religion ou du parti qu'on avoit embrassé; en grec anosacía (apostasia), d'apisamai (aphistamai), se retirer, s'éloigner, abandonner, qui est dérivé d'and (apo), et de l'ojamai (istamai), être debout, se tenir ferme; c'est-àdire, action de s'éloigner du parti qu'on avoit suivi, et d'embrasser un parti contraire.

Dérivés. Apostasier, v. Apostat, s. m. celui qui apostasie.

APOSTÊME, s. m. (chirur.), tumeur contre nature occasionnée par quelque humeur corrompue; d'άπόςημα (apostéma), qui vient d'άφίςαμαι (aphistamai), s'éloigner, se départir d'un lieu pour se fixer dans un autre. Proprement l'apostéme vient d'une humeur fixée dans une partie du corps, et hors de son lieu naturel.

APOSTOLAT, APOSTOLIQUE. Voyez APÔTRE.

APOSTROPHE, s. f. figure de rhétorique, par laquelle on interrompt ou l'on détourne son discours pour adresser la parole à quelque personne ou à quelque chose; d'aποςροφή (apostrophe), détour, éloignement du sujet que l'on traite, qui vient d'aποςρόφω (apostrépho), détourner, composé d'aπὸ (apo), de, et de σρόφω (strépho), je tourne. En termes de grammaire, l'apostrophe est la marque d'une voyelle qu'on a détournée ou rejetée de la fin d'un mot.

APOSTUME. Voyez Apostême.

APOTACTIQUES (les), s. m. pl. hérétiques qui prétendoient qu'il falloit renoncer à toutes sortes de biens pour être sauvé. Ce mot vient d'ἐποτώσνομωι (apotassomai), renoncer, dire adieu, prendre congé, dérivé d'ἔπο (apo), loin, et de τώτγω (tattô), placer, établir.

APOTHÉME, s. m. (géom.), ligne menée perpendiculairement du centre d'un polygone régulier sur un de ses côtés. Ce mot vient d'are (apo), loin, et de ribqui (tithémi), placer; comme qui diroit, ligne placée ou menée loin du centre.

APOTHÉOSE, s. f. déification, cérémonie païenne par laquelle les Romains plaçoient leurs empereurs au rang des Dieux. Ce mot vient de la préposition és (apo), et de Oise (Théos), Dieu; et signifie translation parmi les Dieux.

· APOTHICAIRE, s. m. celui qui prépare et vend les

remèdes pour la guérison des maladies. Ce mot vient d'aποθήπη (apothéké), boîte, boutique, lieu où l'on serre des provisions, dérivé d'aπὸ (apo), de, et de τίθημε (tithémi), mettre; d'où l'on a fait ἀποτίθημε (apotithémi), mettre à part. Ainsi un apothicaire est proprement celui qui tient boutique de drogues et de médicamens. De-là s'est formé apothicairerie, l'art ou le magasin de l'apothicaire.

APOTHRAUSE, s. f. (chirur.), sorte de fracture avec séparation de quelque esquille de l'os; d'anotçain (apothraus), briser en séparant, dérivé d'and (apo), de, et de eçain (thraus), je brise.

APOTOME, s. m. (math.), différence de deux grandeurs qui sont incommensurables entr'elles, excès de l'une de ces grandeurs sur l'autre. Ce mot vient d'autré (apotemno), je retranche, dérivé de vium (temno), je coupe, parce que l'excès se trouve en retranchant la plus petite de la plus grande.

APOTRE, s. m. d'anissoles (apostolos), ambassadeur, messager, envoyé, qui vient d'anissolus (apostello), j'envoie. C'est le nom des douze disciples que Jésus-Christ envoya prêcher son évangile par toute la terre.

Dérivés. Apostolat, s. m. Apostolicité, a f. Apostolique, adj. Apostoliquement, adv.

APOZÉME, s. m. (pharm.), ἀπόζεμα (apozéma), décoction d'herbes médicinales; d'ἀποζία (apozéó), bouillir ou faire bouillir, dérivé de ζία (zéó), bouillonner.

APSIDES, s. m. pl. (astro.), les deux points de l'orbite d'une planète, où elle se trouve, soit à la plus grande, soit à la plus petite distance du soleil ou de la terre; d'arla (apto), joindre, attacher, parce que ces deux points sont joints ensemble par une droite, nommée ligne des apsides.

Digitized by Google

APTÉNODYTE, s. m. oiseau aquatique, ainsi nommé d'antin (aptén), qui ne vole pas, qui est sans ailes, et de d'uns (dutés), plongeur, parce qu'il n'a point d'ailes, et qu'il plonge avec une extrême facilité.

APTÈRE, s. m. mot qui signifie sans ailes, d'a privatif, et de \*7150, (ptéron), aile. Il se dit des insectes qui n'ont point d'ailes.

APYRE, adj. qui a la propriété de résister à l'action du feu; en grec επυρος (apuros), d'a privatif, et de πῦρ (pur), feu.

APYREXIE, s. f. (méd.), intermission ou cessation entière de la fièvre; d'a privatif, de aupiron (puressó), avoir la fièvre, de auprès (purétos), fièvre.

ARACHNÉOLITHE, s. f. (nat.), nom donné à l'espèce de cancre appelée araignée de mer, et devenue fossile; d'apacre (arachné), araignée, et de lites (lithos), pierre, comme qui diroit, araignée devenue pierre.

ARACHNOIDE, s. et adj. f. mot formé d'apazra (arachné), toile d'araignée, et d'sides (éides), forme, ressemblance. Les médecins donnent ce nom à des membranes fines et déliées comme une toile d'araignée.

ARCHÆOLOGIE. Voyez Archéologie.

ARCHAÏSME, s. m. expression ancienne, tour imité des anciens. Ce mot vient d'ipxiles (archaïos), ancien, dérivé d'ipxil (arché), principe, commencement, auquel on a ajouté la terminaison grecque implés (ismos), qui marque imitation. Voyes Isme.

ARCHANGE, s. m. ange d'un ordre supérieur, àpxaryelles (archaggélos), d'apxi (arché), primauté, puissance, et d'aspelos), ange; c'est-à-dire, le premier ou le prince des anges. Voyes ce mot. De-là, ARCHANGÉLIQUE, adj.

ARCHÉE, s. m. d'apri (arché), principe, com-

mencement. Les anciens chimistes ont désigné par ce mot un feu central, un agent universel, qu'ils regardoient comme le principe de la vie dans tous les végétaux.

ARCHÉOLOGIE, s. f. discours ou dissertation sur les monumens antiques; d'άρχοῖος (archaios), ancien, antique, de λόγος (logos), discours, de λίγο (lego), je parle.

ARCHETYPE, s. m. original, modèle sur lequel on fait un ouvrage; d'app (arché), principe, et de rémes (tupos), modèle, exemplaire; comme qui diroit, le modèle primordial ou primitif.

ARCHEVÉQUE, s. m. le premier prélat d'une province ecclésiastique, qui a un certain nombre d'évêques pour suffragans; d'aixì (arché), primauté, puissance, et d'inionomos (épiskopos), surveillant, évêque; c'est-àdire, le premier surveillant, ou le chef de plusieurs évêques. Voyez ce mot.

Dérivés. Archevâché, s. m. Archiépiscopal, adj. Archiépiscopat, s. m.

ARCHI, terme emprunté du grec ist (arché), principe, primauté, commandement, puissance. Il n'a, par lui-même, aucune signification déterminée; mais, placé au commencement d'un mot, il marque une primauté, une prééminence, comme dans archevêque, archiduc; ou un grand excès, un très-haut degré, comme dans archi-fou, archi-fripon, &c.

ARCHIÂTRE, s. m. d'aprè (arché), primauté, puissance, et d'intros (iatros), médecin. Nom donné au premier médecin.

ARCHIDIACRE, s. m. ecclésiastique qui a une sorte de jurisdiction sur les paroisses d'un diocèse; d'apri (arché), primauté, puissance, et de diasses (diakonos),

ministre, diacre. Ce mot signifioit autrefois le premier des diacres. Voyez DIACRE.

ARCHIÉPISCOPAL. Voyez Archevêque.

ARCHIMANDRITE, s. m. C'étoit autrefois le supérieur d'un monastère. Ce mot est composé d'aprè (arché), primauté, puissance, et de marde (mandra), troupeau, étable, et par métaphore un monastère. C'est aujourd'hui un abbé régulier.

ARCHIPEL, s. m. autrefois Archipélage ou Archipélague, étendue de mer semée d'îles. Absolument il s'entend de ce que les anciens nommoient la mer Egée. Ce mot vient d'aρχή (arché), principe, commencement, et de πίλαγος (pélagos), mer; racines qui semblent indiquer qu'un tremblement de terre ou quelque autre cause a couvert d'îles, ce qui, dans l'origine, étoit une simple étendue d'eau.

ARCHIPRÉTRE, s. m. ecclésiastique qui a la prééminence sur les autres prêtres. Ce mot vient d'aprè (arthé), primauté, puissance, et de mpsoborspos (presbuteros), prêtre; c'est-à-dire, le premier des prêtres. Autrefois les archiprêtres étoient les premiers prêtres d'une église épiscopale. Voyez Prêtres.

ARCHITECTE, s. m. apritajan (architektón), celui qui sait l'art de bâtir, qui en fait profession; d'apra (archó), je commande, et de rizran (tektón), ouvrier. Proprement l'architecte est celui qui commande aux ouvriers, qui dirige tout l'ouvrage.

On nomme architecture, l'art de bâtir, et aussi la disposition, l'ordonnance d'un bâtiment.

ARCHITECTONOGRAPHE, s. m. d'apzerix av (architekton), architecte, et de vpaqu (grapho), je décris; architecte qui fait la description d'un édifice, d'un bâtiment quelconque. Cette description se nomme architecto nographie.

ARCHITRAVE, s. f. C'est, en architecture, la partie de l'entablement qui représente une poutre, et qui porte immédiatement sur le chapiteau des colonnes, au-des-aous de la frise. Ce mot est composé d'éput (arché), principe, et du latin trabs, une poutre; comme si l'on disoit, la principale poutre. Les Greca l'appellent épistyle. Voyez ce mot.

ARCHITRICLIN, s. m. (antiq.) Il désigne celui qui est chargé de l'ordonnance d'un festin; d'άρχιτρίκλινος (architriklinos), dérivé d'άρχη (arché), commandement, et de τρίκλινον (triklinon), salle à manger où il y avoit trois lits autour de la table, selon l'usage des anciens, de τρῶις (treis), trois, et de κλίνη (kliné), lit.

ARCHIVES, s. f. pl. ຂ່າχείω (archeion), lieu où l'on garde les actes publics, les anciens titres ou mémoires. Ce mot est dérivé d'apxè (arché), principe, commencement. Archives se prend aussi pour les papiers mêmes que l'on garde. De-là est venu Archiviste, le gardien des archives.

ARCHONTE, s. m. (hist. anc.), un des neuf magistrats d'Athènes, qui gouvernèrent la ville après la mort de Codrus, son dernier roi; d'apres (archôn), commandant, qui vient d'aprè (archô), commandement. L'archontat étoit la dignité-d'Archonte.

ARCTIQUE, adj. mot qui désigne le pôle septentrional ou le pôle du nord. Il est formé d'zerres (arktos), ourse, parce que la constellation de l'ourse est voisine de ce pôle. L'autre se nomme antarctique. Voyez ce mot.

ARCTOPHYLAX, mot grec forme d'apares (arktos); ourse, et de quant (phulax), gardien, dérivé de quantaux

(phulassó), je garde. Les astronomes donnent ce nom à la constellation du bouvier ou du gardien de l'ourse.

ARCTURUS, s. f. (astro.), étoile de la première grandeur, située dans la constellation du bouvier. Ce mot, emprunté du latin, est dérivé du grec apares (arktos), ourse, et d'imà (oura), queue, parce que cette étoile est très-voisine de la queue de la grande-ourse.

ARE, s. m. mesure de superficie pour les terreins, dans le système des nouvelles mesures. Elle répond aux trois centièmes de l'arpent, et contient cent mètres carrés, qu environ vingt-six toises carrées. Son nom paroît formé du verbe grec in (aroô), je laboure. Les champs ont été les premières surfaces qu'on a mesurées.

ARÉOMÈTRE, s. m. instrument de physique et de chimie qui sert à peser les fluides. Ce mot est formé d'apaios (araios), rare, subtil, léger, et de mirpor (métron), mesure; comme qui diroit, mesure de légèreté, parce que l'aréomètre fait connoître combien une liqueur est plus légère ou plus pesante qu'une autre.

ARÉOPAGE, s. m. ancien tribunal d'Athènes, célèbre par sa réputation de sagesse. Ce mot vient d'A'pre (Arés), génit. A'pres (Arés), Mars, et de mayes (pagos), colline, parce que ce tribunal tenoit ses séances dans un lieu appelé la Colline de Mars. Les juges de l'aréopage se nommoient aréopagites.

ARÉOSTYLE, s. m. (archit.), d'apais (araios), rare, et de rúses (stulos), colonne. C'étoit, chez les anciens, le nom d'un édifice dont les colonnes étoient fort éloignées les unes des autres. Il est opposé à pycnostyle. Voyez ce mot.

ARÉOTECTONIQUE, s. f. partie de l'art militaire qui a pour objet les attaques et les combats. Ce mot vient d'A'pas (Arés), génit. A'pas (Arés), Mars, combat, et

de γίκηση (téktôn), ouvrier, de τιύχω (teuchô), préparer, ordonner, disposer.

ARÉOTIQUE, adj. et s. (méd.), remède propre à raréfier les humeurs; d'apaios (araios), je raréfie, dérivé d'apaios (araios), rare.

ARÉTOLOGIE, a. f. partie de la philosophie morale qui traite de la vertu; d'épiré (arété), vertu, et de logos (logos), discours; discours sur la vertu.

ARGEMONE, s. f. plante, nommée aussi pavot épineux. Son nom grec est sippeséen (argémoné), qui vient d'appesen (argémon), ulcère blanc du globe de l'œil, dérivé d'sippes (argos), blanc, parce qu'elle est bonne pour guérir ces sortes d'ulcères.

ARGILE, s. f. approduce (argillos), terre pesante, compacte, propre à faire des vases; d'appès (argos), blanc, parce que l'argile pure est blanche.

ARGYRASPIDES, s. m. pl. (hist. anc.), soldats de l'armée d'Alexandre-le-Grand, ainsi nommés d'appupes (arguros), argent, et d'aonis (aspis), bouclier, parce qu'ils portoient des boucliers d'argent. Selon Quints-Curce, les Argyraspides formoient le premier corps de l'armée, après la phalange macédonienne.

ARGYRITE, adj. mot formé d'appres (arguros), argent. Il s'est dit des combats ou jeux des anciens, dans lesquels les vainqueurs recevoient un prix d'argent; en quoi ils différoient des jeux où l'on ne combattoit que pour la gloire, pour de simples couronnes.

On a aussi appelé argyrite une pierre, dans laquelle on trouve de l'argent.

ARGYRODAMAS, s. m. espèce de talc de couleur d'argent, qui résiste au feu le plus violent. Ce mot vient d'appropas (arguros), argent, et de dunas (damas), dompter; comme qui diroit, argent qui dompte le feu.

ARGYROGONIE, s. f. nom donné par les alchimistes à la pierre philosophale; d'appupes (arguros), argent, de véres (gonos), génération, production, de véreum (geinomai), être fait, être produit; c'est-à-dire, l'art de faire de l'argent.

ARGYROLITHE, s. f. d'appress (arguros), argent, et de lithos), pierre; nom donné à une pierre de couleur d'argent.

ARGYROPÉE, s. f. terme d'alchimie, qui désigne l'art de faire de l'argent avec un autre métal de moindre valeur; d'appopes (arguros), argent, et de woise (poiéé), je fais.

ARISTARQUE, s. m. A'pisapxos (Aristorehos), qui signifie proprement bon prince; d'apisos (aristos), trèsbon, et d'apisos (archos), prince. Ce met est employé pour critique, depuis un fameux grammairien et critique, nommé Aristarque, qui donna une bonne édition des poëmes d'Homère.

ARISTOCRATIE, s. f. gouvernement des grands ou des personnes les plus considérables d'un Etat. Ce mot est composé d'apisos (aristos), très-bon, et de aparos (kratos), force, puissance; comme qui diroit, gouvernement des meilleurs.

Dérivés. ARISTOCRATE, s. m. terme nouveau, qui signifie partisan de l'aristocratie; ARISTOCRATIQUE, adj. ARISTOCRATIQUEMENT, adv.

ARISTODÉMOCRATIE, s. f. Etat où les grands et le peuple gouvernent conjointement. Ce mot est composé d'agisse (aristos), très-bon, de d'agisse (démos), peuple, et de agaros (kratos), force, puissance. Aristodémocratique, adj. en est dérivé.

ARISTOLOCHE, s. f. plante très-utile en médecine. Son nom est formé d'apres (aristos), très-bon, et de λοχέια (locheia), les couches, parce qu'elle est propre à évacuer les lochies ou vidanges des femmes accouchées.

ARISTOPHANÉION, s. m. nom grec d'un bon emplâtre émollient de Paul Eginète; d'apisos (aristos), très-bon, et de paira (phains), montrer, faire paroître.

ARITHMANCIE, ou mieux ARITHMOMANCIE, s. f. art de prédire l'avenir par le moyen des nombres. Ce mot est composé d'apithuôs (arithmos), nombre, et de partie (mantéia), divination.

ARITHMÉTIQUE, s. f. l'art de calculer, la science des nombres. Ce mot vient d'épispés (arithmos), nombre. ARITHMÉTIQUE, adj. se dit de ce qui a rapport à la science des nombres. De-là s'est formé ARITHMÉTIQUEMENT, adv.

## ARITHMOMANCIE. Voyez ARITHMANCIE.

ARNODE, s. m. nom que les Grecs donnoient à ceux qui, dans les festins, récitoient des vers d'Homère; d'aps (ars), génit. agrès (arnos), agneau, et d'après (odé), chant; c'est-à-dire, qui chantoient pour un agneau, parce qu'on leur donnoit ordinairement un agneau pour récompense.

AROMATE, s. m. nom générique de tous les végétaux qui exhalent une odeur forte et agréable; d'apous (arôma), parfum, odeur suave.

Dérivés. AROMATIQUE, adj. qui est odoriférant, qui a l'odeur des aromates; AROMATISER, v. mêler des aromates avec une substance quelconque; AROMATITE, s. f. pierre d'une substance bitumineuse, et ressemblante à la myrrhe par sa couleur et son odeur.

ARÔME, s. m. dérivé d'appus (arôma), parfum. On avoit désigné par ce mot, dans la nouvelle nomenclature chimique, l'esprit yolatil, le principe adorant d'une

plante, connu auparavant sous le nom d'esprit recteur. On a depuis reconnu que ce prétendu principe végétal n'étoit qu'une dissolution d'huile volatile dans l'eau.

ARRHES, s. f. pl. l'argent qu'on donne pour assurance de l'exécution d'un marché; en grec dipassir (arrabón), qui vient de l'hébreu arab, écrit avec un ain, promettre, donner des assurances. Les arrhes sont comme le gage d'une promesse que l'on a faite.

ARSENIC, s. m. aprimo (arsénikon), métal d'un gris brillant. On donne ce nom, dans le commerce, à l'acide arsénique, qui est un des poisons les plus violens; d'appr (arrén), ou açon (arsén), mâle ou homme, et de ma (nikas), vaincre, tuer, faisant allusion à sa qualité vénéneuse.

Dérivés. ARSÉNIATE, s. m. sel formé par l'union de l'acide arsénique avec différentes bases; ARSÉNICAL, adj. qui a des qualités de l'arsenic; ARSÉNIEUX (acide), appelé d'abord oxide d'arsenic; c'est la combinaison de l'arsenic avec une foible portion d'oxigène; ARSÉNIQUE, adj. se dit de l'acide qu'on obtient de l'acide saturé d'oxigène; ARSÉNITE, s. m. sel formé par l'union de l'acide arsénieux avec différentes bases. Tous ces termes, excepté arsénical, font partie de la nouvelle nomenclature de chimie.

ARTÈRE, s. f. (anat.), canal membraneux et élastique du corps de l'animal, qui porte le sang du cœur vers les extrémités, d'où il est repris par les veines pour être reporté au cœur; en grec aproja (artéria), qui vient, dit-on, d'arp (aér), air, et de repsis (téréin), conserver, parce que quelques anciens ont pensé que les artères n'étoient remplies que d'air, de même que la trachéeartère, qui conduit l'air dans le poumon.

Dérivés. ARTÉBIAQUE, adj. qui est bon pour les ma-

ladies de la trachée-artère; Artériel, adj. qui appartient aux artères; Artériole, s. f. petite artère.

ARTÉRIOGRAPHIE, s. f. mot composé d'aprople (artéria), artère, et de maque (grapho), je décris; partie de l'anatomie qui a pour objet la description des artères.

ARTÉRIOLOGIE, s. f. mot formé d'aprepla (artéria), artère, et de xóyos (logos), traité, discours; partie de l'anatomie qui traite de l'usage des artères.

ARTÉRIOTOMIE, s. f. (anat.), ouverture d'une artère avec une lancette, ou dissection des artères; d'épropée (artéria), artère, et de repri (tomé), incision, de répres (temns), jé coupe.

ARTHRITIQUE, adj. (méd.), d'àpopiris (arthritis), qui désigne toute maladie des jointures, telle que la goutte, &c. Ce mot se dit aussi des remèdes qui sont propres à ces maladies.

ARTHRODIE, s. f. (anat.), en grec açoquos (arthrodia), espèce d'articulation, dans laquelle la tête plate d'un os est reçue dans une cavité peu profonde d'un autre os; la racine est apopor (arthron), jointure.

ARTHRODYNIE, s. f. (méd.), douleurs dans les articulations; d'apper (arthron), jointure, articulation, et d'édirn (oduné), douleur.

ARTIMON, s. m. terme de marine. Nom du mât d'un vaisseau, qui est posé à l'arrière, le plus près de la poupe. Ce mot vient d'aprimor (artémon), qui significit, chez les Grecs, la grande voile d'un navire, dérivé d'aprimo (artab), suspendre. Il s'applique encore, mais avec plus de raison, à la voile attachée à ce mât, que l'on nomme en conséquence voile d'artimon.

ARTOLITHE, s. f. (nat.), corps fossile, ainsi nommé d'apres (artos), pain, et de Alles (lithos), pierre, parce qu'il imite un pain rond ou un gâteau.

ARTOTYRITES (les), s. m. pl. hérétiques du second siècle, ainsi appelés d'apres (artos), pain, et de rupès (turos), fromage, parce qu'ils offroient, dans leurs mystères, du fromage avec du pain.

ARYTÉNOÉPIGLOTTIQUE, adj. (anat.), nom de deux petits faisceaux charnus, qui ont rapport aux cartilages aryténoïdes et à l'épiglotte. Voyez ces deux derniers mots.

ARYTÉNOIDE, adj. (anat.), nom de deux petits cartilages qui, assemblés avec d'autres, forment l'embouchure du larynx. Ce mot est formé d'apéraira (arutaina), aiguière, petit bassin, d'apéra (aruó), je puise, et d'sides (éides), forme, parce qu'ils ressemblent à un bec d'aiguière.

Dérivé. ARYTÉNOÏDIEN, adj. qui appartient ou qui a rapport aux cartilages aryténoïdes.

ARYTHME, s. m. (méd.), affoiblissement, ou plutôt irrégularité dans le mouvement du pouls; d'a privatif, et de julpàs (ruthmos), justesse, proportion, mesure; c'est-à-dire, défaut de justesse ou de proportion.

ASBESTE, s. m. (nat.), matière incombustible de la nature de l'amiante. Ce mot vient d'actives (asbestos), inextinguible, d'a privatif, et de ctivous (sbennumi), éteindre, parce que son incombustibilité l'a fait croire, par les anciens, très-propre à faire des lampes perpétuelles.

ASCARIDES, s. m. pl. petits vers rends et menus, qui se trouvent dans les gros intestins; en grec aoxagis, au génit. carapides (askaridos), d'aoxapide (askarizo), sautiller, remuer, parce qu'ils sont dans un mouvement continuel.

ASCÈTE, s. m. d'arneres (askétés), qui s'exerce, dérivé d'arner (askéin), exercer. On appeloit ainsi autrefois ceux qui se consacroient particulièrement aux exer-

cices de piété. De-là, Ascérique, adj. qui concerne la vie spirituelle.

ASCIENS, a. m. pl. (géogr.), mot formé d'a privatif, et de oud (skia), ombre; c'est-à-dire, sans ombre. Il se dit des habitans de la Zone Torride, qui n'ont point d'ombre le jour de l'année où le soleil est perpendiculairement au-dessus de leur tête.

ASCITE, s. f. (méd.), hydropisie du bas-ventre, ainsi nommée d'érzès (askos), outre, parce que les eaux sont renfermées dans cette partie comme dans une outre. Asoitique, adj. qui est attaqué d'une hydropisie ascite.

On a nommé Ascites certains hérétiques du second siècle, parce que, dans leurs assemblées, ils dansoient autour d'une outre remplie de vin.

ASCLÉPIADE, adj. sorte de vers grec et latin, ainsi appelé d'Asclépiade (A'oudantied ns), poète grec, qui en fut l'inventeur.

ASILE. Voyez ASYLE.

ASODES, adj. et s. (méd.), mot grec usubns (asodés), dégoûtant, inquiétant, d'ásubpus (asaomai), être dégoûté, dont la racine est abu (ado), je rassasie. Nom d'une espèce de fièvre continue, qui fait qu'on est dégoûté de tout, et qu'on a de vives inquiétudes autour du cœur et de l'estomac.

ASPALATH, s. m. nom d'un bois qui ressemble beaucoup à celui d'aloès. Il vient d'un petit arbre épineux, nommé en grec ἀσπάλαθες (aspalathos), d'à privatif, et de σπάω (spao), j'arrache, parce qu'il n'est pas facile de l'arracher, à cause de ses piquans.

ASPHALITE, s. f. (anat.), cinquième vertèbre des lombes, ainsi appelée d'árquai(a (asphalizó), je fortifie, parce qu'on la regarde comme le support de toute l'épine.

ASPHALTE, s. m. espèce de bitume compacte et dur, d'un noir luisant, et qui s'enflamme aisément; d'εσφαλτος (asphaltos), bitume, d'εσφαλίζο (asphaltos), je fortifie, dérivé d'ε privatif, et de σφάλλο (sphallo), je renverse, parce qu'on en forme un mastic ou un ciment qui lie fortement les pierres ensemble. Ce bitume abonde à la surface du lac Asphaltite, en Judée, auquel il a donné son nom.

ASPHODÈLE, s. m. en grec ar pédités (asphodélos), plante dont les feuilles ressemblent à celles du porreau. Sa racine est employée à divers usages en médecine.

ASPHYXIE, s. f. (méd.), d'a privatif, et de roige (sphuxis), le pouls, dérivé de roiçe (sphuzo), battre, s'élever; privation subite du pouls, de la respiration et du mouvement.

ASTACOLITHE, s. f. nom que les naturalistes donnent à une écrevisse pétrifiée; d'ésaxès (astakos), écrevisse, et de libres (lithos), pierre.

ASTER, s. m. (botan.), mot purement grec, as no, qui signifie étoile. On donne ce nom à un genre de plantes dont la fleur est radiée, c'est-à-dire, a des rayons comme une étoile.

ASTÉRIE, s. f. pierre étoilée, dérivé d'asse (astér), étoile. C'est une espèce de petite pierre plate, taillée en étoile, et marquée ordinairement de quelques traits sur les deux surfaces.

ASTÉRISME, s. m. constellation, on assemblage de plusieurs étoiles; d'asse (astér), étoile.

ASTÉRISQUE, s. m. és spirres (astéristos), petite marque en forme d'étoile, qu'on met dans les livres pour indiquer un renvoi; d'ésne (astér), étoile.

ASTÉROÏDE, s. f. plante qui porte des fleurs radiées, en forme d'étoiles; d'ésite (astér), étoile, et d'sides (éides), forme, ressemblance.

ASTHÉNIE, s. f. (méd.), terme nouveau, qui signific débilité ou relachement dans les fibres musculaires. Il est formé d'a privatif, et de réins (sthénos), force, puissance; c'est-à-dire, manque de force, foiblesse.

ASTHME, s. m. (méd.), en grec de \$\text{supple of the lathma}, courte haleine, difficulté de respirer; sorte de maladie qui rend la respiration fréquente et pénible. De-là, ASTHMATIQUE, adj. celui qui est attaqué de l'asthme.

ASTRAGALE, s. f. (archit.), petite moulure ronde, en forme de talon, qui environne le chapiteau ou la base d'une colonne; d'aspayanes (astragalos), le petit os du talon.

En anatomie, l'astragale est un des os du pied, qui forme le talon; et, en botanique, une plante légumineuse, dont la semence a la forme d'un talon, ou plutôt d'un rein.

ASTRAGALOÏDE, s. f. plante du genre de l'astragale; d'aspayanes (astragalos), astragale, et d'eldes (étidos), forme.

ASTRAGALOMANCIE, s. f. sorte de divination qui se faisoit avec des osselets, sur lesquels étoient marquées des lettres de l'alphabet; d'aspayanes (astragalos), osselet, et de parrela (mantéia), divination.

ASTRE, s. m. tout corps céleste lumineux; du grec «spor (astron), dérivé d'ésne (aster), étoile. A' orde signifie proprement étoile, et «orge», constellation.

ASTROÏTE, s. m. corps pierreux, qui est couvert de figures étoilées de différentes grandeurs; d'éspor (astron), astre ou constellation; comme qui diroit, pierre étoilée, parce qu'on a cru y voir des figures d'astres et d'étoiles. L'astroïte est une véritable production de polypes qui se trouvent dans la mer.

ASTROLABE, s. m. (astro.), instrument qui sert à

observer la hauteur d'un astre; d'asper (astron), astre, et de λαμδάνω (lambané), je prends.

ASTROLOGIE, s. f., art chimérique de prédire l'avenir par l'inspection, la position, et d'apres les prétendues influences des astres; d'aspor (astron), astre, et de logos (logos), discours; c'est-à-dire, l'art de discourir ou de raisonner sur la puissance des astres.

Dérivés. Astrologique, adj. Astrologue, s. m. celui qui s'applique à l'astrologie.

ASTRONOMIE, s. f. science qui apprend à connoître le cours et les mouvemens des astres, et les divers phénomènes célestes; d'asper (astron), astre, et de répos (nomos), loi, règle; c'est-à-dire, connoissance des loix que suivent les astres dans leurs mouvemens. La Chaldée, ancienne contrée de l'Asie, paroît avoir été le berceau de cette science.

Dérivés. Astronome, s. m. celui qui est versé dans l'astronomie; Astronomique, adj. qui a rapport à l'astronomie.

ASYLE, s. m. ἄσυλον (asulon), lieu de sûreté, qui met à l'abri d'un danger; d'a privatif, et de συλάω (sulas), ravir, enlever, parce qu'il n'étoit pas permis autrefois d'arracher quelqu'un d'un asyle. Les temples étoient des asyles sacrés qui assuroient l'impunité aux criminels poursuivis par la justice: moyen infaillible de multiplier les crimes.

ASYMÉTRIE, s. f. (math.), mot composé d'a privatif, de rèr (sun), avec, et de µirper (métron), mesure; c'est-à-dire, défaut de mesure commune. On entend, par ce mot, un défaut de proportion entre deux quantités qui n'ont aucune mesure commune, telles que le côté du quarré et sa diagonale. C'est ce qu'on appelle aussi incommensurabilité. ASYMPTOTE, s. f. Les géomètres appellent ainsi une ligne droite qui s'approche continuellement, et à l'infini, d'une ligne courbe, sans pouvoir jamais la rencontrer. Ce mot est composé d'a privatif, de vir (sun), avec, et de min (pipto), je tombe; c'est-à-dire, qui n'est pas co-incident, ou qui ne rencontre point.

Dérivé. Asymptotique, adj.

ATARAXIE, s. f. (philos.), état calme et paisible de l'ame; d'a privatif, et de répais (taraxis), émotion, trouble, agitation, de repéreu (tarassó), troubler, émouvoir. Les stoïciens faisoient consister le bonheur de la vie dans l'ataraxie.

ATAXIE, s. f. (méd.), d'a privatif, de ruin (taxis), ordre, et de ruoru (tasso), ranger, mettre en ordre; c'est-à-dire, désordre, irrégularité. Ce mot désigne un dérangement, une irrégularité dans les crises des fièvres.

ATAXIQUE, adj. (méd.), se dit d'une fièvre, appelée fièvre maligne, qui indique une atteinte portée au principe des nerss par une cause physique ou morale. Ce terme, qui est nouveau, est dérivé d'a privatif, et de value (tasse), ordre, de value (tasse), ranger; c'est-à-dire, qui marque un dérangement, un désordre dans le principe nerveux.

ATECHNIE, s. f. mot formé d'a privatif, et de rizm (techné), art; défaut d'art.

ATHÉE, s. m. celui qui nie l'existence de la divinité, qui ne reconnoît point de Dieu; d'a privatif, et de Ois (Théos), Dieu; d'où l'on a fait abses (athéos), qui n'a point de Dieu. De-là, ATHÉISME, s. m. l'opinion des athées.

ATHÉROME, s. m. (chirur.), abhpapa (athéroma), d'abhpa (athéra), espèce de bouillie, dérivé d'ashp (athér),

épi de blé. Tumeur remplie d'un pus qui ressemble à de la bouillie, ou autrement aboès enkysté. Voyez En-KYSTÉ. Dérivé, ATHÉROMATEUX, adj. qui est de la nature de l'athérome.

ATHLÈTE, s. m. celui qui combattoit dans les jeux publics chez les anciens; d'athorns (athlètés), dérivé d'athos ou athlos), combat. De là vient ATHLÉTIQUE, adj. qui concerne les athlètes.

ATHLOTHÈTE, s. m. itrositas (athlothetes), officier qui présidoit aux combats des athlètes dans l'ancienne Grèce; d'atros (athlon), prix, récompense des combats, et de ritqui (tithémi), je propose, j'établis. C'étoit celui qui proposoit et distribuoit les prix aux vainqueurs dans les combats.

ATHYMIE, s. f. (méd.), terme par lequel les anciens auteurs de médecine ont désigné l'abattement, le découragement qui s'empare des malades dans le cours des maladies; d'a privatif, et de 30µ06 (thumos), courage.

ATHYTE, s. m. sacrifice sans victime chez les anciens; en grec atores (athuton), d'a privatif, et de 96a (thuto), j'immole. C'étoient les sacrifices des pauvres, qui n'avoient pas le moyen d'offrir des victimes.

ATLANTE, s. m. (archit.), statue d'homme qui soutient un morceau d'architecture, en guise de colonne ou de pilastre. Ce nom vient de celui d'Atlas, roi de Mauritanie, qui soutenoit, disoit-on, le ciel sur ses épaules. Atlas est dérivé d'a particule augmentative, et de radia (talas), ou rais (tlas), soutenir.

ATLAS, s. m. (anat.), nom de la première vertèbre du cou, qui supporte la tête; par allusion à Atlas, roi de Mauritanie, qui, selon la Fable, portoit le ciel sur ses épaules. Pour son étymologie, voyez le mot précédent. De même, on appelle atlas un recueil de cartes géographiques, parce que ce livre porte, en quelque sorte, tout le monde, comme Atlas.

ATMOSPHÈRE, s. f. (physiq.), masse d'air qui environne le globe terrestre jusqu'à une hauteur considérable, et dans laquelle se forment les météores. Ce mot est composé d'armès (atmos), vapeur, et de equipa (sphaira), sphère; comme qui diroit, vapeur d'une sphère, en comprenant avec l'air les vapeurs dont il est rempli.

Tous les corps célestes ou terrestres ont chacun leur propre atmosphère, c'est-à-dire, des émanations qui se détachent de ces corps, et qui participent de leurs mouvemens. Atmosphérique, adj. en est dérivé.

ATOME, s. m. (philos.), corpuscule réputé indivisible, à cause de sa petitesse; d'érous (atomos), indivisible, dérivé d'a privatif, et de répus (temno), couper, diviser. Les anciens regardoient les atomes comme les élémens primitifs des corps naturels.

Dérivés. Atomisme, s. m. système des atomes; Atomiste, s. m. celui qui soutient ce système.

ATONIE, s. f. (méd.), mot formé d'a privatif, et de vises (tonos), ton, force, ressort; c'est-à-dire, défaut de ton, foiblesse ou relâchement dans les solides du corps humain.

ATROPHIE, s. f. (méd.), dépérissement qu maigreur du corps, causée par la dépravation ou le défaut des sucs nourriciers, d'e privatif, et de \*\*\*\* (trophé), nourriture, dérivé de \*\*\*\*\* (tréphé), je nourris.

AULIQUE, adj. d'minuis (aulihos), courtisan, dérivé d'mini (aulé), qui signifie une salle, la cour d'une mair son, la cour ou le palais d'un souverain: H se dit d'un

tribunal général de l'Empire, et aussi du conseil particulier de certains princes d'Allemagne.

AUTHENTIQUE, adj. qui est revêtu d'une autorité suffisante, qui mérite qu'on y ajoute foi; en grec, avésirins (authentikos), qui vient d'avisirins (authentés), maître de soi-même, puissant, qui agit de sa propre autorité, dérivé d'avirès (autos), soi-même.

Dérivés. AUTHENTICITÉ, s. f. qualité de ce qui est authentique; AUTHENTIQUER, verbe, rendre authentique; AUTHENTIQUEMENT, adv.

AUTOCÉPHALE, adj. indépendant, qui n'est soumis à aucune autorité; d'airès (autos), soi-même, et de asquad (képhalé), tête, chef; qui agit de son propre chef, de son propre mouvement.

AUTOCTHONE ou AUTOCHTHONE, s. m. habitant naturel d'un pays, né dans le pays même qu'il habite; d'aurès (autos), soi-même, et de xéàr (chthôn), terre, pays, qui est du pays même. Les Autocthones étoient appelés en latin, Aborigènes ou Indigènes, pour les distinguer des peuples venus d'ailleurs s'établir dans le même pays.

AUTOCRATIE, s. f. gouvernement absolu d'un despote; d'airès (autos), soi-même, et de zpáros (kratos), force, puissance, autorité, c'est-à-dire, puissance indépendante, qui tire toute sa force, tout son pouvoir de son propre fonds. On nomme autocrate un souverain absolu, autocratrice au féminin. Autocrate est un des titres que prend l'empereur de Russie.

AUTOGRAPHE, adj. Il se dit d'un ouvrage écrit de la main même de l'auteur; d'airès (autos), soi-même, et de γράφω (graphó), j'écris; ce qu'on a écrit soi-même.

AUTOMATE, s. m. d'airiqueres (automatos), spontané, volontaire, qui agit de soi-même, dérivé d'airès (autos), soi-même, et de pas (mas), désirer, vouloir.

On appelle automate un instrument ou une machine qui a en soi le principe de son mouvement, ou qui se meut par ressorts.

AUTONOME, adj. (hist. anc.), d'airès (autos), soimême, et de répes (nomos), loi, dérivé de répe (némé), régir, gouverner. On nommoit ainsi les villes grecques qui se gouvernoient par leurs propres loix.

AUTOPSIE, s. f. contemplation, vision intuitive. C'étoit, suivant les anciens, un prétendu état de l'ame, dans lequel ils croyoient avoir un commerce intime avec les Dieux; d'airès (autos), soi-même, et d'é vis (opsis), vision, dérivé d'é quan (optomai); voir ; o'est à dire, l'action de voir de ses propres yeux, de contempler la Divinité.

AXE, s. m. en latin axis, et en grec atur (axon), essieu, pivot. C'est proprement une ligne ou un morceau de fer ou de bois, qui passe par le centre d'un corps, et qui sert à le faire tourner, comme une roue autour de son essieu.

AXINOMANCIE, s. f. sorte de divination qui se pratiquoit autrefois par le moyen d'une hache; d'atim (axiné), hache, et de marreia (mantéia), divination.

AXIOME, s. m. ažiana (axioma), décision, proposition ou maxime si claire par elle-même, qu'elle n'a pas besoin d'être démontrée pour être reçue. Ce mot grec signifie proprement, dignité, autorité, majesté, d'ažios (axios), digne, estimable: ainsi un axiome est une proposition digne d'être reçue par elle-même, sans le secours d'une autorité étrangère.

AZOTE, adj. et s. m. (chim.), terme nouveau, par lequel on désigne la base d'un gaz non respirable, faisant partie de l'air atmosphérique, dans la proportion de 72 à 100, et connu auparavant sous les noms d'air phlegistique, d'air méphitique, &c. Ce mot est dérivé

d'a privatif, et de (20) (200), vie, qui vient de (200), vivre; c'est-à-dire, qui prive de la vie, qui n'est pas propre à la vie. Ce gaz n'est pas le seul qui ne puisse pas entretenir la respiration, et on a proposé de le nommer alkaligène, parce qu'il est un des principes constituans de l'ammoniaque, et qu'on soupçonne sa présence dans les autres alkalis; ou nitrogène, parce qu'il forme, avec différentes portions d'oxigène, le gaz nitreux et l'acide nitrique.

AZYGOS (anat.), nom d'une veine qui se décharge dans la veine-cave, et qui est située du côté droit de la poitrine; d'a privatif, et de ζυγὸς (sugos), paire; c'est-à-dire, sans paire, à cause qu'elle n'a point son égale dans le côté gauche.

AZYME, adj. ~ (zumos), qui n'est pas fermenté, qui est sans levain; d'a privatif, et de ζύμη (zumé), levain. Il se dit du pain sans levain dont se servoient les juifs dans la célébration de leur pâque.

Dérivé: AZYMITE, adj. qui se sert de pain sans levain.

## B

BACCHANALES, s. f. pl. fêtes païennes qui se célébroient en l'honneur de Bacchus, dans la dissolution et la débauche; de Bázzes (Bakchos), Bacchus, dieu du vin et des ivrognes, dérivé, dit-on, de Cáze (bazó), parler, parce que les gens ivres parlent beaucoup. Les femmes qui en étoient les prêtresses, se nommoient Bacchantes. De-là vient Bachique, adj. qui a rapport à Bacchus.

BALISTE, s. f. ancienne machine de guerre, qui servoit à lancer de grosses pierres; de ζάλλω (balló), je lance.

BALISTIQUE, s. f. science du mouvement des corps lancés en l'air, suivant une direction quelconque, et particulièrement la science du jet des bombes; de Cάλλω (balló), jeter, lancer; d'où viennent aussi Balle et Ballon.

BALSAMIQUE, adj. (méd.), qui a les propriétés du baume, nommé en grec Cársapes (balsamon).

BAPTÈME, s. m. le premier des sept sacremens de la religion chrétienne; de δαπηισμός (baptismos), immersion, dérivé de δάπηω (bapti), laver, plonger dans l'eau, parce qu'autrefois on donneit le baptême par immersion, c'est-à-dire, en plongeant dans l'eau la personne que l'on baptisoit.

Dérivés. Baptiser, v. Baptismal, adj. Baptistère, s. m.

BARBARISME, s. m. faute de diction, qui consiste à se servir d'un mot inusité, à donner à un mot un sens qui n'est pas le sien, ou à employer une locution étrangère à une langue. Ce mot vient de cáfcapes (barbaros), étranger, qui parle mal, auquel on a ajouté la terminaison grecque 1071265, en français isme, qui marque imitation. C'étoit la signification que les Grecs et les Romains avoient attachée aux mots Cáfcapes et barbarus, par lesquels ils désignoient tous les peuples qui ne parloient pas leur langue. Ainsi tout mot étranger, mêlé dans la phrase grecque ou latine, étoit appelé barbarisms.

BARITE. Voyez BARYTE.

BAROMÈTRE, s. m. instrument de physique qui sert à mesurer les variations du poids de l'air, et qui marque les changemens du temps; de Cápes (baros), poids, et de μίτρον (métron), mesure. BAROMÉTRIQUE, adj. en dérive.

BAROSANÈME, s. m. machine inventée pour connoître la pesanteur du vent; de Cápos (baros), poids, et d'anes (anémos), vent, c'est-à-dire, pèse-vent. BAROSCOPE, s. m. de Cápos (baros), poids, et de ruoria (skopés), j'observe, je considère. Instrument qui indique les variations du poids de l'atmosphère. C'est le même que le baromètre.

BARYPHONIE, s. f. (méd.), de capis (barus), pesant, difficile, et de cari (phôné), voix; difficulté de parler, d'articuler.

BARYTE, s. f. (chim.), substance très-pesante, classée communément parmi les terres, mais que le savant Fourcroy met au rang des alkalis, d'après ses propriétés alkalines très-tranchées. Son nom vient de Gapos (barus), pesant, dérivé de Gapos (baros), poids, pesanteur. C'est dans le spath pesant qu'on a reconnu son existence.

BARYTON, adj. (gram.), nom de certains verbes de la langue grecque, ainsi appelés de sapés (barus), grave, et de réves (tonos), ton, accent, parce que leur dernière syllabe est censée marquée d'un accent grave.

BASE, s. f. en grec Céris (basis), de Céris (baino), marcher, être appuyé. C'est la partie d'une chose qui lui sert comme de fondement et de soutien.

BASILAIRE, adj. (anat.), qui se dit de différentes parties du corps, considérées comme bases. Voyes BASE.

BASILIC, s. m. Carrières (basiliskos), espèce de serpent fabuleux; de Carrières (basiléus), roi, parce qu'on a prétendu qu'il avoit sur la tête des éminences en forme de couronne.

Basilio est aussi le nom d'une petite plante odoriférante.

BASILICON, s. m. de Camunas (basilikos), qui signifie royal. Excellent onguent suppuratif, ainsi nommé à cause de ses grandes vertus; comme si l'on disoit, onguent royal. BASILIQUE, s. f. Ce mot, qui est formé de δασιλικὸς (basilikos), royal, significit autrefois maison royale. Aujourd'hui il désigne certaines églises principales, telles que la Basilique de Saint-Pierre, à Rome.

En anatomie, on donne ce nom à l'une des principales veines du bras.

BASIOGLOSSE, adj. et s. (anat.), nom de deux muscles qui viennent de la base de l'os hyoïde, et s'insèrent dans les parties latérales de la racine de la langue. Ce mot est composé de Gásis (basis), base, soutien, et de yañsur (glóssa), langue.

BASIO-PHARYNGIEN, adj. et s. (anat.), nom de deux petits muscles qui vont de la base de l'os hyoïde au pharynx; de εωσις (basis), base, et de φώρογξ (pharugx), le pharynx, l'entrée du gosier.

BATRACHITE, s. f. (nat.), sorte de pierre, ainsi nommée de Cárpaxos (batrachos), grenouille, parce qu'on a cru qu'elle se trouvoit dans les grenouilles. On lui attribue de grandes vertus contre toutes sortes de venins.

BATRACHOMYOMACHIE, s. f. combat des grenouilles et des rats; de δάτραχος (batrachos), grenouille, de μῦς (mus), souris ou rat, et de μάχη (maché), combat. C'est le titre d'un poëme, attribué communément à Homère.

BATTOLOGIE, s. f. répétition vicieuse de choses frivoles. Ce mot paroît formé de Bárjos (Battos), nom d'un certain roi des Cyrénéens, qui étoit bègue, et de  $\lambda \acute{o}\gamma os$  (logos), discours, parce que les bègues répètent plusieurs fois les mêmes syllabes en parlant. Les grecs ont formé de-là le verbe  $Garjo\lambdaoy\'os$  (battologés), parler comme Battus, pour dire, bégayer, balbutier; ensuite ce terme a signifié babiller, parler beaucoup.

BÉCHIQUE, adj. (méd.), mot formé de 67% (bêx); génit. 62%; (bêchos), toux. On donne ce nom à tout remède qui calme la toux et facilite l'expectoration.

BÉLOMANCIE, s. f. sorte de divination qui se faisoit avec des flèches; de Ginos (bélos), dard, flèche, et de marteia (mantéia), divination. La bélomancie étoit en usage chez les Orientaux, et sur-tout chez les Arabes.

BÉRIL, s. m. en grec Gépullos (bérullos), pierre précieuse de couleur d'eau de mer, appelée par les modernes aigue-marine.

BIBLE, s. f. l'Ecriture - Sainte, ou l'Ancien et le Nouveau-Testament; de Ciches (biblos), livre; comme qui diroit, le livre par excellence.

BIBLIOGRAPHE, s. m. celui qui est versé dans la connoissance des livres; c'est-à-dire, qui connoît les éditions, qui forme des catalogues de livres. Ce mot est composé de 6600 (biblion), livre, et de 1100 (graph6), écrire; c'est-à-dire, qui écrit sur les livres.

On appelle Bibliographie, la science du Bibliographe.

BIBLIOMANE, s. m. celui qui a la fureur d'avoir des livres; de GGA (biblion), livre, et de mania (mania), manie, fureur, passion. De-là vient aussi BIBLIOMANIE, la passion du Bibliomane.

BIBLIOPHILE, s. m. celui qui aime les livres d'une manière raisonnable; de CiChier (biblion), livre, et de pines (philos), ami; c'est-à-dire, amateur de livres.

BIBLIOTAPHE, s. m. de 66260 (biblion), livre, et de rápes (taphes), tombeau. On appelle ainsi celui qui ne communique ses livres à personne, et les enfouit dans sa bibliothèque, comme dans un tombeau.

BIBLIOTHEQUE, s. f. lieu où l'on conserve un amas de livres rangés par ordre; Colladius (bibliothété),

formé de Gino (biblion), livre, et de tim (thêkê), boîte, boutique, lieu où l'on serre quelque chose, dérivé de τίθημι (tithêmi), placer, disposer. On a fait de là ΒΙΒΙΙΟ-ΤΗΈCAIRE, s. m. celui qui a la garde et le soin d'une bibliothèque.

BIGAMIE, s. f. crime de ceux qui sont mariés à deux femmes; du latin bis, en grec d'is (dis), deux fois, et de yauxin (gaméin), se marier; comme qui diroit, double mariage.

On appelle bigame, une personne qui est coupable de bigamie.

BINOME, s. m. quantité algébrique, composée de deux termes ou de deux parties; du latin bis, en grec d'is (dis), deux fois, et de 10 µn (nomé), part, division.

BIOGRAPHE, s. m. auteur qui a écrit la vie d'un homme, d'un individu; de Cies (bios), vie, et de veique (grapho), j'écris. La biographie est l'histoire de la vie des individus.

BLASPHÉME, s. m. parole impie ou injurieuse à la majesté divine; ελωσφημίω (blasphémia), qui vient de κασφημίω (blasphémés), tenir des discours impies, blasphêmer, dérivé, dit-on, de ελώνηω (blapté), offenser, et de φημί (phêmi), dire; dire des paroles offensantes.

Dérivés. Blasphémateur, s. m. Blasphématoire, adj. Blasphémer, v.

BLÉPHAROPTOSIS, s. f. (méd.), maladie de l'œil, dans laquelle on ne peut relever la paupière supérieure, ni, par conséquent, ouvrir l'œil à volonté. Ce terme, qui est nouveau, est composé de Chiques (blépharon), paupière, et de ministre (ptosis), chute, dérivé de ministre (pipto), je tombe; il signifie littéralement chute de la paupière.

BOÉDROMIES, s. f. pl. fêtes qu'on célébroit à

Athènes, pendant lesquelles on couroit en jetant de grands cris; de 600 (boé), cri, et de 2000 (dromos), course, dérivé de 1000 (tréché), courir.

BOL ou BOLUS, s. m. petite boule de drogues médicinales; de Gides (bólos), qui signifie morceau ou bouchée, motte de terre, masse de quelque chose. Bol est encore le nom de différentes terres friables; dont on se sort en médecine. De là est venu BOLAIRE, adj. qui tient de la nature du Bol.

BOLÉTITE, s. f. pierre argileuse, de couleur cendrée, dont le nom vient du grec Gudirns (bôlités), en latin bolesus, champignon, parce que sa figure approche de celle d'un champignon ou d'une morille.

BOMBIQUE, adj. (chim.), de Cópcus (bombux), verà-soie. C'est le nom de l'acide que l'on retire du ver-àsoie. Bombiate, s. m. sel formé par l'union de l'acide bombique avec différentes substances.

BOOPE, s. m. poisson de mer, d'un pied de long, dont les yeux sont très-grands, relativement à sa taille. Ce mot est composé de 600 (bou), particule qui sert à augmenter, ou de 6055 (bous), beeuf, et d'à \$\psi\$ (6ps), seil; c'est-à-dire, qui a des yeux de beeuf, pour dire de grands yeux.

BORBORISME ou BORBORYGME, s. m. (méd.), bruit excité dans les intestins par des vents ou flatuosités qui les distendent; de CogCogoquès (borborugmos), bruit sourd, murmure, dérivé de CopCopuça (borboruzó), faire un bruit sourd.

BORÉE, de Boséas (Boréas); il se dit, en poésie, pour la bise, le vent du nord. De-là vient Boréal, adjui est du côté du nord; Boréasmes, fêtes athéniennes en l'honneur de Borée.

BOSPHORE, s. m. détroit, ou espace de mer entre

deux terres, tel que le bosphore de Thrace ou détroit de Constantinople; de Goës (bous), bœuf, et de méjos (poros), passage; c'est-à-dire, espace qu'un bœuf pourroit passer à la nage.

BOSTRYCHITE, s. f. pierre figurée qui imite les cheveux; de Césques (bostruchos), touffe de cheveux. C'est une sorte d'amiante.

BOTANIQUE, s. f. science qui traite des plantes et de leurs propriétés. Ce mot vient de Corán (botané), herbe, dérivé de Cón (boo), je fais paître, parce que la plupart des animaux se nourrissent d'herbes.

Dérivé. BOTANISTE, s. m. celui qui s'applique à la botanique.

BOTANOLOGIE, s. f. traité raisonné sur les plantes; de Gorain (botané), herbe, et de λόγος (logos), discours, traité.

BOTANOMANCIE, s. f. sorte de divination qui se faisoit par le moyen des plantes. Ce mot est composé de Goráin (botané), herbe, et de martia (mantéia), divination.

BOTHRION, s. m. petit ulcère creux qui se forme sur la cornée transparente et sur l'opaque; de Céspiss (bothrion), petite fosse, dérivé de Céspis (bothros), fosse, cavité.

BOTRYS ou BOTRIDE, s. f. plante, ainsi nommée de Cérque (botrus), grappe de raisin, parce que ses fleurs sont en petites grappes.

BOTRYTE ou BOTRYOÏDE, a. f. sorte de pierre produite par le feu dans les fourneaux, et dont le nom vient de Cérque (botrus), grappe, et d'élées (éidos), figure, parce qu'elle ressemble à une grappe de raisin.

BOULIMIE, s. f. (méd.), faim excessive, accompagnée de foiblesse et de dépérissement. Ce mot est formé de 6ου (bou), particule qui sert à augmenter, et de λμώς (limos), faim.

BRACHYGRAPHIE, s. f. art d'écrire par abréviations; de Gρωχν (brachus), bref, et de γρώφω (graphó), j'écris; c'est-à-dire, écriture abrégée.

BRACHYLOGIE, s. f. de δραχύς (brachus), bref, et de λόγος (logos), discours. Sentence abrégée, comme les Aphorismes d'Hippocrate.

BRACHYPNÉE, s. f. (méd.), de Grazus (brachus), court, et de woon (pnoé), haleine, respiration. C'est, selon Hippocrate, une respiration courte et pressée, qu'on remarque dans les fièvres inflammatoires.

BRACHYSTOCHRONE, s. f. terme de mécanique. Bernouilli a donné ce nom à la courbe de la plus vîte descente; de Spazvos (brachustos), très-bref, très-court, superlatif de Spazvos (brachus), et de zpósos (chronos), temps; c'est-à-dire, qui se fait dans le temps le plus court. C'est la cycloide. Voyez ce mot.

BRADYPEPSIE, s. f. (méd.), digestion lente et imparfaite; de spadis (bradus), lent, et de xivis (pepsis), coction, digestion, dérivé de xivis (pepto), cuire, digérer.

BREGMA ou SINCIPUT, s. m. (anat.), en grec  $G_{pix\mu\alpha}$  (brechma), le devant de la tête, de  $G_{pix\alpha}$  (bréché), arroser, humester, parce que, dans les enfans, cette partie est toujours très-humede.

BRIZOMANCIE, s. f. art de prédire l'avenir par le moyen des songes; de Gilça (brizó), dormir, et de marrela (mantéia), divination. Voyes Oniromancie.

BROMOGRAPHIE, s. f. de Gρώμω (brôma), aliment, et de γράφω (graphô), j'écris. Partie de la médecine qui traite des alimens solides.

BRONCHES ou BRONCHIES, s. f. pl. (anat.),

vaisseaux de la trachée-artère, qui conduisent l'air dans le poumon. Ce mot vient de Génzes (brogchos), qui signifie, dans Hippocrate et dans Galien, la gorge ou la trachée-artère.

Dérivés. BRONCHIAL, adj. qui appartient aux bronches; BRONCHIQUE, adj.

BRONCHOCELE, s. m. (méd.), goire, ou grosse tumeur qui se forme à la gorge, entre la peau et la trachée-artère; de Gρόγχος (brogchos), gorge, et de πήλη (kélé), tumeur.

BRONCHOTOMIE, s. f. (chirur.), incision faite à la trachée-artère, pour en tirer quelque corps étranger, ou pour faire entrer l'air dans les poumons; de Girces (brogchos), la gorge, la trachée-artère, et de ropi (tomé), incision, dérivé de ripre (temné), je coupe.

BRYONE, s. f. plante sarmenteuse et grimpante, qui pousse très-vite et s'élève à une hauteur considérable; de Spiso (bruéin), pousser à la manière de la vigne.

BUBON, s. m. tumeur inflammatoire qui vient aux glandes des aines ou des aisselles. Ce mot vient de Goudon (boubon), aine, le siège ordinaire de ces sortes de tumeurs.

BUBONOCÈLE, s. m. espèce de hernie qui arrive à l'aine, causée par la chute de l'épiploon; de Gυσων (bou-bon), aine, et de ενίλη (kélé), tumeur, hernie; c'est-à-dire, hernie des aines.

BUCÉPHALE, s. m. nom du fameux cheval d'Alexandre-le-Grand. Il étoit ainsi nommé de 605 (bous), boeuf, et de 2002 (béphalé), tête, parce qu'il portoit la marque d'une tête de boeuf. C'étoit la coutume autrefois d'imprimer quelques marques aux chevaux.

BUCOLIQUE, adj. qui signifie pasteral, et qui se dit des poésies où l'on fait parler des bergers. Ce mot

vient de σουκόλος (boukolos), bouvier, et en général pasteur, dérivé de σοῦς (bous), bœuf, et de κόλον (kolon), nourriture, d'où l'on a formé le verbe σουκολέω (bouko-léó), faire paître les bœufs.

BUGLOSE, s. f. plante potagère et médicinale. Ce mot signifie langue de bœuf; de coïs (bous), bœuf, et de γλῶστα (glossa), langue, parce que ses feuilles ressemblent à la langue d'un bœuf par leur figure et par leur âpreté.

BUGRANE ou ARRÉTE-BŒUF, s. f. plante ainsi nommée de Goïs (bous), bœuf, et d'éxpers (agreus), prendre, retenir, parce qu'elle a des racines longues et rampantes, qui arrêtent les charrues des laboureurs.

BULBE, s. f. (botan.), en grec (bolbos), racine ronde, oignon de plante ou caïeu. On a fait de-là Bulbeux, adj. qui se dit des plantes dont les racines ont des bulbes ou oignons.

BUPHONIES, s. f. pl. fêtes athéniennes en l'honneur de Jupiter-Polien, dans lesquelles on lui immoloit un bœuf; de 600s (bous), bœuf, et de \$\phi\_{\sigma\text{ous}}(phoneu\delta)\$, tuer.

BUPHTHALME ou ŒIL-DE-BŒUF, s. m. plante ainsi nommée, de ζοῦς (bous), bœuf, et d'ἐφθαλμὸς (ophthalmos), œil, parce que sa fleur ressemble à l'œil d'un bœuf.

BUPRESTE, s. f. espèce de mouche cantharide qui empoisonne les animaux qui l'avalent en paissant; de Goüs (bous), bœuf, et de minou (prêthô), enflammer, parce que l'animal qui l'avale, périt d'une inflammation.

BUSTROPHE, s. f. ancienne manière d'écrire de la gauche à la droite, et ensuite de la droite à la gauche, sans discontinuer la ligne. Ce mot est formé de 60%

(bous), bœuf, et de spies (stréphs), je tourne, parce qu'on tournoit à la fin de la ligne, à-peu-près comme font les bœufs qui labourent.

## C

CACERGÈTE. Voyes Cacungète.

CACHECTIQUE, adj. qui est attaqué de cachexie.

CACHEXIE, s. f. (méd.), mauvaise disposition du corps, causée par l'altération des humeurs; de sands (kakos), mauvais, et d'égis (héxis), habitude, disposition. On prononce kakéxie.

CACOCHYLIE, s. f. (méd.), digestion dépravée qui produit de mauvais chyle; de zazès (kakos), mauvais, et de zazès (chulos), chyle; c'est-à-dire, chylification dépravée ou altérée.

CACOCHYME, adj. (méd.), mal-sain, qui est rempli de mauvaises humeurs; de zazès (kakos), mauvais, et de zouès (chumos), suc, humeur. La cacochymie est l'état d'un cacochyme.

CACCERGÈTE ou CACERGÈTE, adj. se dit des choses malfaisantes; de \*\*\*anospyòs (kakoergos), malfaisant, dérivé de \*\*\*anos (kakos), mauvais, et d'ipyor (ergon), ouvrage, action.

CACOÈTHE, adj. se dit des ulcères malins et invétérés; de zazès (kakos), mauvais, et d'#60s (éthos), état, caractère, nature.

CACOPHONIE, s. f. son désagréable; de zands (ka-kos), mauvais, et de pari (phôné), voix, son.

CACOTROPHIE, s. f. (méd.), mauvaise nutrition; de κακὸς (kakos), mauvais, et de τροφή (trophé), nourriture, qui vient de τρόφω (tréphó), je nourris.

CACOTHYMIE, s. f. de zazès (kakos), mauvais, et de 9 vuòs (thumos), esprit; disposition vicieuse de l'esprit en général.

CALAMENT, s. m. plante aromatique, qui est une espèce de menthe, dont l'odeur est assez agréable. Son nom vient de zalès (kalos), beau, bon, et de pista (mintha), menthe; comme qui diroit, belle menthe, ou menthe utile, à cause de ses usages en médecine.

CALCÉDOINE. Voyez CHALCÉDOINE.

CALENDES, s. f. le premier jour de chaque mois, chez les Romains; du latin calendæ, qui vient du grec xalin (kaléin), appeler, parce que, ces jours-là, on convoquoit le peuple pour lui indiquer les féries, et le nombre des jours qui restoient jusqu'aux nones. De-là est venu Calendrier.

CALICE, s. m. de zónţ (kulix), ou zánţ (kulix), une tasse, un verre, dérivé, dit-on, de zonia (kulio), rouler, tourner, soit parce que, quand on forme les vases, on tourne la roue, soit parce qu'ils sont creux et arrondis. Le calice d'une fleur est la partie qui lui sert d'enveloppe ou de réceptacle.

CALLIGRAPHE, s. m. nom qu'on donnoit autrefois aux écrivains copistes, qui mettoient au net ce qui
avoit été écrit par ceux qu'on appeloit notaires. Ce mot
vient de κάλλος (kallos), beauté, et de γράφω (graphó),
j'écris, et signifie, qui écrit pour la beauté, pour l'ornement.

CALLIPÉDIE, s. f. l'art d'avoir de beaux enfans; de malès (kalos), beau, et de mais (pais), génit. masdès (paidos), enfant. C'est le titre d'un poème latin, composé par l'abbé Quillet, de Chinon en Touraine.

CALLISTÉIES, s. f. pl. fêtes grecques de l'île de Lesbos, dans lesquelles les femmes se disputoient le prix de la beauté; de καλλις εῖον (kallisteion), prix de la beauté, dérivé de κάλλις ος (kallistos), le plus beau, superlatif de καλὸς (kalos), beau.

CALLITRICHE, s. m. espèce de singe à longue queue, remarquable par les belles couleurs de son poil; de sassifut (kallithrix), qui a un beau poil, formé de sassif (kalos), beau, et de spit (thrix), cheveu ou poil.

CALOMEL, s. m. (pharm.) mercure bien mêlé avec du soufre, et réduit en une substance noirâtre. Il est ainsi nommé de \*\*màès (kalos), bon, et de \*\*µias (mélas), noir, à cause de sa couleur et de ses propriétés.

CAMÉLÉON, s. m. petit animal qui ressemble au lézard, et dont la peau change plusieurs fois de couleur. Les Grecs l'ont nommé zapantian (chamailton), qui signifie à la lettre petit lion, apparemment parce qu'il chasse aux mouches, comme le lion chasse et dévore les autres animaux.

CAMÉLÉOPARD, s. m. animal qui a la tête et le cou comme le chameau, et qui est tacheté comme la panthère. Son nom, qui est formé de «úμηλ» (kamélo»), chameau, et de «úςδωλι» (pardali»), panthère, exprime cette double ressemblance. On l'appelle plus communément giraffe.

CAMOMILLE, s. f. plante odoriférante, nommée en grec χαμαίμηλο (chamaimélon), de χαμαί (chamai), à terre, et de μηλία (méléa), pommier; comme qui diroit, pommier nain, parce qu'elle s'élève peu, et qu'elle a une forte odeur de pomme.

CANEPHORES, s. f. jeunes filles qui, dans les fêtes païennes, portoient dans des corbeilles les choses destinées aux sacrifices; de záns (kanés), corbeille, et de pipe (phéré), je porte.

CANON, s. m. mot tiré du grec zand (kanôn), qui signifie règle. Il est usité dans l'église, pour désigner les décisions des Conciles qui règlent la foi et la conduite des fidèles. Il se prend encore pour le catalogue des livres sacrés; pour celui des saints évêques et des martyrs, d'où vient canoniser, c'est-à-dire, mettre au nombre des saints; pour la forme de la liturgie, d'où vient le canon de la messe. Canonial, Canonique, Canonique, Canonique, Canonisation, Canoniste, en sont aussi dérivés.

CANTHARIDE, s. f. espèce de mouche venimeuse, qui entre dans la composition des vésicatoires. Son nom grec est xun Supis (kantharis), qui vient de xun Supis (kantharis), un escarbot, dont elle a la forme.

CANTHUS, s. m. (anat.), mot emprunté du grec sans às (kanthos), qui signifie l'angle, ou le coin de l'œil. Celui qui est près du nez s'appelle le grand canthus, et celui qui touche à la tempe, le petit canthus.

CAPNOIDE, s. f. plante dont la fleur ressemble à celle de la fumeterre. Son nom vient de zazzos (kapnos), qui signifie proprement fumés, et par lequel les Grecs désignent la fumeterre, et d'sidos (éidos), ressemblance.

CAPNOMANCIE, s. f. divination qui se faisoit, chez les anciens, par le moyen de la fumée. Ce mot est composé de xarrès (kapnos), fumée, et de parreia (mantéia), divination.

CAPSULE, s. f. petite loge ou cavité, en latin capsula; de πάψα (kapsa), qui signifie un étui, une cassette à serrer quelque chose, dérivé de πάπηω (kaptó), engloutir.

CARACTÈRE, s. m. mot emprunté de zaçuzraç (charaktêr), qui signifie, en général, une empreinte, une marque, une figure tracée sur une matière quel-conque, pour faire connoître ou représenter quelque

chose; dérivé de xapáres (charassé), imprimer, graver. Ce mot, outre les lettres de l'alphabet, désigne encore les mœurs, l'humeur ou les habitudes d'une personne, et, en général, une marque distinctive.

Dérivés. CARACTÉRISER, v. CARACTÉRISTIQUE, adj. qui sert à caractériser.

CARCINOMATEUX, adj. (méd.), qui tient de le nature du cancer, nommé en grec zapaisepa (karkinôma). Voyez le mot suivant.

CARCINOME, s. m. (méd.), requiseum (karkinoma), cancer ou tumeur chancreuse; de requises (karkinos), qui signifie la même chose.

CARDIAGRAPHIE, s. f. partie de l'anatomie qui a pour objet la description du cœur; de antèle (kardia), cœur, et de γράφα (graphó), je décris.

CARDIAIRE, adj. de zapola (kardia), cœur. Il se dit des vers qui naissent dans le cœur.

CARDIALGIE, s. f. (méd.), douleur violente à l'orifice supérieur de l'estomac. Ce mot est composé de sapéia (kardia), qui signifie le cœur, et aussi l'orifice supérieur de l'estomac, et d'éxyos (algos), douleur.

CARDIALOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite des usages des différentes parties du cœur; de zaplia (kardia), cœur, et de légres (logos), discours, traité.

CARDIAQUE, adj. (méd.), rapolanos (kardiakos), qui a rapport au cœur; de rapola (kardia), cœur. Il se dit aussi des remèdes propres à fortifier le cœur.

CARDIATOMIE, s. f. dissection du cœur; de zapoia. (kardia), cœur, et de τομή (tomé), incision, dérivé de zéμεω (temnô), je coupe.

CARDITE ou CARDITIS, s. f. (méd.), inflammation du coour; de maplia (kardia), coeur.

CAROTIDE, adj. (anat.), mot formé de zépes (karos),

assoupissement. Les anciens ont donné ce nom à deux artères qui conduisent le sang au cerveau, parce qu'ils les regardoient comme le siège de l'assoupissement. De-là vient aussi Carotidal, adj. qui a rapport aux carotides.

CARPE, s. m. (anat.), de \*\*\*px ès (karpos), le poignet, ou la partie qui est entre le bras et la paume de la main.

CARPOBALSAMUM, s. m. mot emprunté du latin, et dérivé de deux mots grecs καρπès (karpos), fruit, et de σώλσαμοι (balsamon), baume. Il désigne le fruit de l'arbre qui produit le baume de Judée.

CARTHAME ou safran bâtard, s. m. plante médicinale. Son nom pourroit venir de \*\*\*lapude (katharmos), purgation, en transposant la lettre p, dérivé de \*\*\*alaipa (kathairó), je purge, parce que sa semence passe pour un violent purgatif.

CARTOMANCIE, s. f. terme nouveau. Art de tirer les cartes et de lire dans l'avenir. Ce mot est formé de záprus (chartés), papier ou carte, et de marria (mantéia), divination. De-là, CARTOMANCIEN, s. m. celui qui exerce cet art.

CARUS, s. m. (méd.), terme emprunté du latin, et dérivé du grec zépes (karos), assoupissement, sommeil profond. C'est une affection soporeuse qui prive du sentiment et du mouvement.

CARYOPHILLOÏDE, s. f. (nat.), pierre figurée, qui imite le clou de girofle. Ce mot est composé du grec επερυάφυλλοι (carusphullon), clou de girofle, et du grec είδιε (éides), forme, figure. Le mot caryophyllus signifie littéralement feuille de noyer, de deux mots grecs επρύπ (karus), noyer, et de φύλλοι (phullon), feuille; cependant il n'y a aucune ressemblance entre le noyer et l'arbre qui porte le girofle.

CATABAPTISTES (les), s. m. pl. hérétiques qui nioient la nécessité du baptême; de zarà (kata), contre, et de Carjispiès (baptismos), baptême, dérivé de Cárju (baptô), plonger dans l'eau; c'est-à-dire, qui étoient opposés au baptême.

CATACAUSTIQUE, s. f. (math.), mot dérivé de zarazaís (katakaió), brûler par réflexion, de zarà (kata), contre, et de zaís (kaió), brûler. C'est une courbe formée par des rayons réfléchis, à la différence de la diacaustique, qui est formée par réfraction. Voyes Caustique.

CATACHRÈSE, s. f. figure du discours, qui consiste dans l'abus de la signification propre d'un mot. Ce terme est grec κατάχρησις (katachrésis), abus, de καταχράσμαι (katachraomai), abuser, lequel vient de κατά (kata), contre, et de χράσμαι (chraomai), user; c'està-dire, usage d'un mot contre sa signification propre et naturelle.

CATACOMBES, s. f. pl. cavités souterraines, proche de Rome, qui servoient à la sépulture des morts, et où l'on croit que se retiroient les chrétiens durant la persécution. Ce mot est dérivé de \*\*ara (kata), dessous, et de \*\*vµGos (kumbos), cavité. Quelques-uns prétendent qu'on écrivoit anciennement CATATOMBES, en latin catatum-bæ, et font venir, en conséquence, ce mot de \*\*ara , et de \*\*rvµGos (tumbos), tomheau; comme qui diroit, tombeaux, souterrains.

CATACOUSTIQUE, s. f. partie de l'acoustique qui a pour objet les échos ou les sons réfléchis; de servé (kata), contre, et d'éssée (akoué), j'entends; c'est-àdire, j'entends des sons contrariés dans leur direction, ou j'entends par réflexion.

CATADIOPTRIQUE, adj. qui a rapport à-la-fois.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

1

à la catoptrique et à la dioptrique. Voyez ces deux mots.

CATADOUPE ou CATADUPE, s. f. cataracte, chute d'eau qui fait grand bruit; de zaradeuxéu (katadoupéé), tomber avec bruit, dérivé de zara (kata), enbas, et de descres (doupos), bruit, fracas.

CATAGMATIQUE, adj. (méd.) Il se dit des médicamens propues à guérir les fractures des os; de κάταγμα (katagma), fracture, dérivé de κατάγα (katagó), briser, rompre.

CATALECTIQUE, adj. Les anciens nommoient ainsi des vers imparfaits, auxquels il manquoit quelques pieds ou quelques syllabes à la fin. Ce mot vient de \*\*\* (kataléktikos), formé de \*\*\* (kata), contre, et de \*\*\* (légo), finir; c'est-à-dire, qui n'est pas terminé ou fini, qui est incomplet. Aujourd'hui on appelle catalectes, des fragmens d'ouvrages anciens, ou des ouvrages qui n'ont pas été achevés.

CATALEPSIE, s. f. (méd.), maladie dans laquelle on reste tout-à-coup immobile et privé de sentiment, sans perdre cependant la respiration; de κατάληψις (katalépsis), qui veut dire détention, dérivé de καταλαμεσάνω (katalambano), arrêter, retenir, parce que ceux qui en sont attaqués, restent fixes et immobiles comme des statues, ou comme s'ils étoient glacés.

Dérivé. CATALEPTIQUE, adj. qui est attaqué de la catalepsie.

CATALOGUE, s. m. κατάλογος (katalogos), récensement, état détaillé, formé de κατά (kata), et de λίγω (légo), parler; d'où l'on a fait καταλίγω (katalégo), raconter séparément et en détail. Le catalogue est une distribution faite avec un certain ordre, une certaine méthode, pour donner des renseignemens sur les objets

qui y sont détaillés, et qui forment un ensemble ou un tout.

CATALOTIQUE ou CATULOTIQUE, adj. (méd.), nom des remèdes propres à dissiper les marques des cicatrices qui paroissent sur la peau; de zarà (kata), contre, et d'ούλόω (ouloó), cicatriser, dérivé d'ούλη (ouló), cicatrice.

CATAPASME, s. m. médicament pulvérisé dont on saupoudre quelque partie du corps; de zarà (kata), dessus, et de záros (passó), je répands.

CATAPHONIQUE, s. f. science des sons réfléchis, qu'on appelle aussi catacoustique; de marà (kata), contre, et de pun (phôné), son. Voyez CATACOUSTIQUE.

CATAPHORE, s. f. (méd.), de zaravo pà (kataphorá), qui signifie chute, dérivé de zara (kata), en-bas, et de péça (phéré), je porte. Sorte de maladie qui consiste dans un profond assoupissement. Voyez Coma, qui est la même chose.

CATAPLASME, s. m. espèce d'emplâtre ou de médicament mou, qu'on applique extérieurement sur quelque partie du corps; en grec κατάπλασμα (kataplasma), qui vient de κατά (kata), dessus, et de πλάσσω (plassó), enduire.

CATAPLEXIE, s. f. (méd.), engourdissement subit dans une partie du corps; de καταπλήσου (kataplésso), frapper, rendre stupide ou hébêté, dérivé de πλήσου (plésso), je frappe.

CATAPULTE, s. f. en latin catapulta, et en grec καταπίλτης (katapeltés), ancienne machine de guerre qui servoit à lancer des traits; de κατά (kata), sur, ou contre, et de πάλλα (palló), je lance.

CATARACTE, s. f. zarus azrus (kataractés), chute

d'eau, qui se fait avec beaucoup de violence et de bruit; de \*\*\* (katarrhassé), briser, renverser avec force, dérivé de jiere (rhassé), le même. On nomme aussi cataracte, une maladie des yeux, causée par l'altération du crystallin, qui devient opaque, et fait perdre la vue.

CATARRHE ou CATARRE, s. m. en grec zarájios (katarrhoos), fluxion d'humeurs âcres qui tombent sur la tête, la gorge ou le poumon; de zarà (kata), en-bas, et de jiú (rhéó), couler; d'où l'on a formé zarajióu (katarrhéó), découler. Les anciens entendoient proprement par catarrhe, une fluxion d'humeurs qui tomboient de la tête sur les parties inférieures du corps. De-là est venu CATARRHAL, adj. qui tient du catarrhe; CATARRHEUX, adj. sujet aux catarrhes.

CATASTASE, s. f. la partie du poème dramatique des anciens, où le nœud de l'intrigue est dans toute sa force. Ce mot vient de \*\*\* (katastasis), constitution, qui dérive de \*\*\* (kathistémi), constituer, établir, parce que c'est cette partie qui forme, qui constitue, comme le corps de l'action théâtrale.

CATASTROPHE, s. f. changement ou révolution qui termine une action dramatique; de zaraspopi (katastrophé), renversement, destruction, formé de zara (kata), sous, et de spique (stréphé), tourner; c'est-à-dire, destruction ou fin de l'action. Catastrophe signifie aussi, en général, une issue funeste, une fin malheureuse.

CATÉCHÈSE, s. f. (hist. eccl.), de κατήχησις (katéchésis), instruction de vive voix. Voyez Catéchisme, qui est le même.

CATÉCHISME, s. m. explication des premiers principes de quelque science, et en particulier de la doctrine chrétienne. Ce mot vient de zangi(un (hatéchizéin),

faire retentir aux oreilles, enseigner de vive voix, formé de zatà (kata), et d'azes (schos), son, retentissement, parce qu'autrefois cette instruction ne se faisoit que de vive voix, et non par écrit. C'est ce qu'on appeloit oatéchèse, dans la primitive église. De-là vient aussi Catáchiser, Catéchiste.

CATÉCHUMÈNE, s. m. celui qu'on instruit pour le disposer au baptême; de zarazo éperes (katéchouménos), participe passé de zarazée (katéchéé), instruire de vive voix.

CATÉGORIE, s. f. (logiq.), sorte de classe dans laquelle les anciens philosophes rangent tous les êtres et tous les objets de nos pensées. Ce mot vient de \*\*\*\*attyopis\*\* (katégoria), qui signifie chose dont on peut parler, formé de \*\*\*attyopis\*\* (katégoréé), montrer, déclarer, manifester, dont la racine est \*\*\*yopis\*\* (agora), le barreau, le marché, la multitude.

Dérivés. CATÉGORIQUE, adj. qui est dans l'ordre, et tel qu'il doit être; CATÉGORIQUEMENT, adv.

CATHARES, de reserès (katharos), pur Nom usurpé par plusieurs sectes d'hérétiques en différens temps, parce qu'ils se croyoient plus purs que les autres chrétiens.

CATHARTIQUE, adj. (méd.), purgatif, qui a la propriété de purger; de zalaija (kathairé), je purge.

CATHÉDRALE, s. f. église où est le siége de l'évêque; du mot grec \*\*\* \$\frac{1}{2}\text{p} (kathédra)\$, siège, qui a passé dans la langue latine. De-là est venu l'ancien mot CATHÉDRATIQUE, adj. qui se dit d'un droit de deux sols d'or qui se payoit à l'évêque, quand il faisoit la visite de son diocèse.

CATHÉRÉTIQUE, adj. (pharm.), de nasurée (hathairée), détruire, enlever, formé de naré (hate),

de, et d'sisse (airés), ôter, emporter. Il se dit des remèdes qui rongent et consument les chairs fongueuses des plaies.

CATHÈTE, s. f. ligne qui tombe perpendiculairement sur une autre; de zátires (kathétos), qui signifie le plomb d'un maçon, dérivé de zatiqui (kathiémi), abaisser.

CATHÉTER, s. m. (chirur.), sonde creuse et recourbée, faite pour être introduite dans la vessie; de zasínsu kathiémi), introduire. On appelle cathétérisme, l'opération faite avec le cathéter.

CATHOLICON, s. m. (pharm.), médicament, ainsi appelé de \*\*a9\*\*\lambda is (katholikos), universel, ou parce qu'il est composé de plusieurs ingrédiens, ou parce que les anciens le regardoient comme propre à purger toutes les humeurs.

CATHOLIQUE, adj. mot dérivé de \*\*\*ADONINÀS (katholikos), universel, de \*\*\*\* (kata), par, et d'élos (olos), tout; c'est-à-dire, qui est répandu par-tout. Il ne s'applique qu'à la religion chrétienne, et à ce qui s'y rapporte.

Dérivés. Catholicisme, Catholicité, Catholi-Quement.

CATOCHÉ, s. f. (méd.), zarezh (katoché), de zareze (katéché), je retiens. Voyez CATALEPSIE, qui est la même chose.

CATOPTRIQUE, s. f. partie de l'optique qui traite des effets de la réflexion de la lumière. Ce mot vient de séres per (katoptron), miroir; d'où l'en a fait seres piço (katoptrizó), réfléchir comme un miroir; dérivé de seres (kata), contre, et d'és jeuns (optomai), voir. Quelquefois aussi Catoptrique est adjectif.

CATOPTROMANCIE, s. f. espèce de divination

qui se faisoit en regardant dans un miroir. Ce mot est composé de κάτοπηρον (katoptron), miroir, et de μαντεία, divination. On dit aussi crystallomancie.

CATOTÉRIQUE, adj. (méd.), de zára (kató), en bas, et de jía (rhéó), couler; qui fait couler en bas. On donne ce nom aux remèdes purgatifs.

CAUSTIQUE, adj. de \*\*aus ixòs (kaustikos), qui signifie proprement brûlant, et au figuré, mordant, satirique, dérivé de \*\*als (kaió), je brûle. On appelle caustique, en géométrie, la courbe sur laquelle se rassemblent, et ont une force brûlante, les rayons qui ont été réfléchis par une surface, ou qui ont éprouvé une réfraction en changeant de milieu.

Dérivé. CAUSTICITÉ, s. f. qualité de ce qui est caustique.

CAUSUS, s. m. (méd.), espèce de fièvre aiguë, qui cause une soif ardente et une chaleur brûlante. Ce mot, qui est latin, vient de zaúrer (kausón), chaleur, ardeur excessive, dérivé de zaúr (kaió), je brûle. On l'appelle aussi fièvre ardente.

CAUTÈRE, s. m. (chirur.), zavrépur (kautérion), médicament ou fer brûlant qu'on applique sur quelque partie du corps pour la consumer. Il se prend aussi pour une ouverture qu'on fait dans la chair par le moyen d'un caustique, pour faire écouler les humeurs. Ce mot est dérivé de zala (kaió), je brûle. De-là se forment Cautérisation, Cautériser.

CAUTÉRÉTIQUE, adj. de zautépier (kautérion), cautère. Il se dit des remèdes qui brûlent les chairs. Voyez Cautère.

CÉDULE ou SCÉDULE, s. f. petit morceau de papier où l'on écrit quelque chose peur servir de mémoire; du latin schedula, dérivé du grec exist (schéds), qui signifie billet, mémoire, tablette où l'on écrit sur-lechamp tout ce qui vient dans l'esprit. Cédule est un terme de banque et de pratique.

CÉLIAQUE ou CŒLIAQUE, adj. (méd.), de zoula (koilia), le ventre. Il se dit d'un flux de ventre chyleux, et d'une artère qui se partage vers le foie et la rate.

CÉLOTOMIE, s. f. (chirur.), de κήλη (kélé), tumeur, hernie, et de τίμιω (temnô), je coupe. Amputation qui se fait pour guérir ceux qui sont attaqués de hernie.

CENCHRITE, s. f. (anat.), espèce de pierre, ainsi nommée de xivxses (kegchros), millet, parce qu'elle est composée de petits grains semblables à des grains de millet pétrifiés.

CÉNOBIARQUE, s. m. supérieur d'un monastère de cénobites; de zeures (koinos), commun, de sées (bios), vie, et d'aprè (arché), commandement. Voyez CÉ-MOBITE.

CÉNOBITE, s. m. religieux qui vit en communauté ou dans un couvent. Ce mot est dérivé de semès (koinos), commun, et de Gés (bios), vie, c'est-à-dire, qui vit en commun. De-là vient aussi CÉNOBITIQUE, adj. qui a rapport aux anciens cénobites.

CÉNOTAPHE, s. m. tombeau vide, ou monument dressé à la mémoire d'un mort enterré ailleurs; de ««» (kénos), vide, et de ««» (taphos), tombeau.

CENTAURE, s. m. (mytho.), nivraupes (kentauros), formé de nervia (kentéo), piquer, et de raspes (tauros), taureau. Les Centaures ont été premièrement des cavaliers d'un roi de Thessalie, qui entreprirent de délivrer le pays d'un troupeau de taureaux furieux, en les poursuivant à cheval, et les perçant à coups de traits; et de-

puis, ce mot a été pris par les poètes pour un monstre moitié homme et moitié cheval.

CENTIGRAMME, s. m. centième partie du gramme, dans les nouvelles mesures; du latin centum, cent, et de γράμμα (gramma), gramme. Voyez ce dernier mot.

CENTIMÈTRE, s. m. centième partie du mètre, dans les nouvelles mesures, du latin centum, cent, et du grec µisper (métron), mesure ou mètre. Voyez Mètre.

CENTON, s. m. sorte de poëme composé de vers pris de côté et d'autre dans des auteurs connus. Ce mot vient de xirrpar (kentron), en latin cento, qui signifie habit fait de divers morceaux, et qui est formé de xirria (kentéo), piquer, parce qu'il falloit bien des points d'aiguilles pour coudre ces sortes d'habits.

CENTRE, s. m. C'est, en général, un point qui est au milieu d'une figure, d'un espace ou d'un corps quel-conque. Ce mot se dit en grec zérres (kentron), qui signifie ordinairement un point, dérivé de zerrés (kentéé), piquer.

Dérivés. CENTRAL, adj. CENTRER, v.

CENTRIFUGE, adj. (physiq.), qui tend à éloigner d'un centre; de zirres (kentron), en latin centrum, centre, et de φιόγω (pheugo), en latin fugio, fuir. On appelle force centrifuge, l'effort que fait, pour s'éloigner de son centre, tout corps dont le mouvement est circulaire.

CENTRIPÈTE, adj. (physiq.), qui tend à approcher d'un centre; de zirrer (kentron), centre, et du latin peto, aller. Il se dit de la force qui pousse les corps vers un centre commun.

CENTROBARIQUE, adj. mot formé de \*\*érroor (ken-tron), centre, et de Capos (baros), poids, gravité, pesanteur, c'est-à-dire, qui emploie le centre de gravité. On

appelle, en mécanique, méthode centrobarique, celle qui consiste à déterminer la mesure de l'étendue par le mouvement des centres de gravité.

CENTROSCOPIE, s. f. partie de la géométrie qui traite du centre des grandeurs; de zírres (kentron), centre, et de «κοπίω (skopéó), je considère.

CÉPHALAGRAPHIE, s. f. (anat.), de κιφαλή (ké-phalé), tête, et de γράφω (graphó), je décris; description du cerveau ou de la tête.

CÉPHALALGIE, s. f. (méd.), violent mal de tête; de κιφαλή (képhalé), tête, et d'űλγος (algos), douleur.

CÉPHALALOGIE, s. f. de ειφαλή (képhalé), tête, et de λόγος (logos), discours. Partie de l'anatomie qui traite du cerveau ou de la tête.

CÉPHALANTHE, nom générique des plantes dont les fleurs sont rassemblées en boules, ou en forme de têtes; de \*\*\*(\$\delta\pi\alpha\delta\right) \{k\delta\phal\delta\right)\$, tête, et d'\delta\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\ri

CÉPHALARTIQUE, adj. (méd.), qui est propre à purger la tête; de « pan (képhalé), tête, et d'acrica (artizé), rendre parfait, dérivé d'acris (artica), parfait.

CÉPHALATOMIE, s. f. anatomie du cerveau ou de la tête; de κιφαλή (képhalé), tête, et de τίμια (temnó), couper, disséquer.

CÉPHALÉE, s. f. (méd.), douleur de tête invétérée, en grec ειφαλαία (képhalaia), de ειφαλή (képhalé), tête.

CÉPHALIQUE, adj. qui a rapport à la tête, qui est bon contre les maladies de la tête. Ce mot vient de sique (képhalé), tête. On donne aussi ce nom à l'une des veines du bras, parce qu'on croyoit autrefois que la saignée faite à cette veine soulageoit les maux de tête,

CÉPHALITIS ou CÉPHALITE, s. f. (méd.), inflammation du cerveau; de zepah (képhalé), tête.

CÉPHALOPHARYNGIEN, adj. et s. (anat.), nom de deux muscles qui s'attachent à la tête, et se terminent au pharyux. Ce mot est composé de ziqual (képhalé), tête, et de quivit (pharugx), le pharyux. Voyez ce mot.

CÉPHALOPONIE, s. f. (méd.), douleur ou pesanteur de tête; de \*\*(pun) (képhalé), tête, et de \*\*ins (ponos), douleur, travail.

CÉRASTE, s. m. sorte de serpent d'Afrique, ainsi nommé de sipus (kéras), corne, parce qu'on prétend qu'il a sur la tête deux éminences en forme de cornes, pareilles à celles du limaçon.

CÉRATOGLOSSE, adj. et s. (ange.), mot formé de si pas (kéras), corne, et de vasora (glossa), langue. C'est le nom de deux petits muscles qui s'attachent à la grande corne de l'os hyoïde, et se terminent à la langue. Voyes Hyoïde.

CÉRATOÏDE, adj. (ansk.), qui ressemble à de la corne; de xiqus (kéras), corne, et d'aides (éides), forme, figure. Les Grecs ont donné ce nom à la cornée des yeux.

CÉRATOSTAPHYLIN, adj. (anat.), de zijos (ké-ras), corne, et de sapeal (staphulé), la luette. Nom d'un muscle qui s'attache à la corne de l'os hyoïde, et se termine à la luette.

CÉRAUNOCHRYSON, s. m. nom que les alchi-

mistes donnent à l'or fulminant; de sepassès (kéraunos), foudre, et de xposès (chrusos), or.

CERCOPITHÈQUE, s. m. espèce de singe à longue queue; de mismos (karkos), queue, et de mismos (pithékos), singe.

CERCOSIS, s. m. (chirur.), mot grec qui désigne une excroissance de chair qui sort de l'orifice de la matrice; de xipres (kerkos), queue, à cause de sa forme.

CÉROGRAPHE, s. m. cachet ou anneau qui servoit à cacheter; de zmis (kéras), cire, et de viúqu (graphs), écrire, imprimer; c'est-à-dire, qu'on imprimoit sur la cire.

CESTE, s. m. gantelet de cuir, garni de fer ou de plomb, dont les athlètes se servoient dans les combats du pugilat. Ce mot vient de zerès (kestos), qui signific piqué, fait à l'aiguille, dérivé de zerés (kentés), piquer.

CESTIPHORE, s. m. athlète qui combattoit avec le ceste; de zerès (kestos), ceste, et de oise (phéré), je porte; c'est-à-dire, porteur de ceste. Voyez CESTE.

CÉTACÉ, adj: formé de sirve (kétos), baleine; qui est du genre de la baleine. Les naturalistes donnent ce nom à tous les grands poissons vivipares, tels que la baleine, le dauphin, &c. qui ont des nageoires au lieu de pieds.

CHALASIE, s. f. (méd.), tumeur des paupières, qui ressemble à un petit grain de grêle; de záneze (chalaza), grêle.

CHALASTIQUE, adj. (med.), de xunulu (chalazo),

relacher, détendre. Il se dit des remèdes propres à relâcher les fibres. On prononce kalastique.

CHALCÉDOINE, s. f. espèce d'agathe demi-transparente, et d'un blanc laiteux. Son nom grec est xalend la (chalkédón), parce qu'on en trouvoit beaucoup aux environs de la ville de Chalcédoine, en Bithynie. On écrit plus ordinairement Calcédoine.

CHALCÉES ou CHALCIES, s. f. fêtes Athéniennes en l'honneur de Vulcain, ainsi nommées de zavais (chalkos), cuivre, parce que ce dieu passoit pour avoir inventé l'art de façonner le cuivre.

CHALCITE, s. m. sulfate de cuivre; de zanais (chal-kos), cuivre, ou airain.

CHALCOGRAPHE, s. m. graveur en airain, de χαλκὸς (chalkos), airain, et de γράφω (grapho), je grave. Ce mot se prend généralement pour graveur sur métaux.

Dérivé. CHALCOGRAPHIE, s. f. l'art de graver sur les métaux. — A Rome, imprimerie du pape, où se publient ses ordonnances.

CHALCOPYRITE, s. f. nom donné à l'espèce de pyrite qui contient des parties cuivreuses; de zaucès (chalkos), cuivre, et de sugires (purités), pyrite. Voyez PYRITE.

CHAMÆCÉRASUS, s. m. petit arbrisseau, ainsi nommé de \*\*capasi (chamai), à terre, et de \*\*capasi (kérasos), cerisier; comme qui diroit, cerisier nain, parce qu'il s'élève fort peu, ét que son fruit ressemble à une petite cerise.

CHAMÉCISSE, s. m. nom grec du lierre terrestre; de xupui (chamai), à terre, et de zurois (bissos), lierre.

CHAMEDRYS, s. m. plante amère et sudorifique,

ainsi nommée de zausi (chamai), à terre, et de dissipation (drus), chêne; comme qui diroit, petit chêne, parce qu'elle pousse des tiges rampantes, et que ses feuilles sont dentelées comme celles du chêne. On la nomme autrement germandrée.

CHAMÉLEUCÉE, s. f. nom grec d'une plante, appelée pas-d'ans ou tussilage; de xumai (chamai), à terre, et de houses (loukos), blanc, à cause que ses feuilles sont blanches et touchent la terre.

CHAMÉSYCE, s. f. plante laiteuse, nommée aussi petite-ésule; de zapal (chamai), à terre, et de evzi (suké), figuier; comme qui diroit, figuier nain.

CHANOINE, CHANOINESSE, s. m. et f. de zammines (kanonikos), qui signifie régulier, dérivé de zamm (kanon), canon, règle, parce que tous les chanoines, dans leur première institution, étoient réguliers, c'est-à-dire, observoient la règle et la vie commune, sans aucune distinction.

CHAOS, s. m. mot purement grec, záss (chaos), confusion de toutes choses avant la création, de zásse (chainó), s'entr'ouvrir, se fendre; c'est pourquoi le mot grec záss signifie encore un abyme, une ouverture immense et profonde, où règne une obscurité affreuse.

CHARTE ou CHARTRE, s. f. titre expédié sous le sceau d'un prince, d'un seigneur, &c. de zástas (chartés), en latin charta, gros papier sur lequel on écrivoit autrefois les actes d'importance.

CHEIROPTÈRE, adj. (nat.), qui a des mains ailées; de xiè (cheir), main, et de \*\*Jiçè (ptéron), aile. Il se dit des animaux qui ont les pattes antérieures alongées, et garnies d'une membrane en forme d'ailes.

CHÉLIDOINE, s. f. plante amère qui contient un suc jaune et fort âcre. Son nom vient de x sud à (chélidón),

hirondelle, parce qu'on a cru que cet oiseau s'en servoit pour guérir ses petits quand ils avoient mal aux yeux, ou qu'elle fleurissoit au retour des hirondelles.

CHÉLONITE, s. f. pierre figurée, représentant le corps d'une tortue qui n'a point de tête; de χιλώνη (chê-lôné), tortue.

CHÉMOSE ou CHÉMOSIS, s. m. en grec xnusers (chémosis), maladie des yeux, causée par une inflammation qui fait élever le blanc de l'œil au-dessus du noir; ce qui forme une espèce de bourrelet, ou d'hiatus: de xalva (chainó), bâiller, être entr'ouvert.

CHÉNICE ou CHŒNIQUE, s. m. (antiq.), en grec zeint (choinix), ancienne mesure grecque pour les solides, qui valoit la huitième partie du boisseau romain, ou environ vingt-quatre onces.

CHERSONÈSE, terme de géographie, qui significit autrefois presqu'île; de zipres (chersos), terre, et de vires (nésos), île; c'est-à-dire, île qui tient à la terre ferme, au continent.

CHERSYDRE, s. m. serpent amphibie, qui habite successivement l'eau et la terre; de zipos (ohersos), terre, et d'isap (udor), eau.

CHICORÉE, s. f. en grec ειχώρη (kichôré), et ειχώριοι (kichôrion), qui pourroit, dit-on, venir de ειχίω (kichéô), je trouve, parce que cette plante se trouve par-tout. Les botanistes ont formé de-là Chicoracé, adj. qui se dit des plantes qui ont quelque rapport avec la chicorée.

CHILIADE, s. f. assemblage de plusieurs choses par milliers; de zullès (chilias), qui signifie un millier.

CHILIARQUE, s. m. ancien officier grec qui commandoit un corps de mille hommes; de χίλιοι (chilioi), mille, et d'aiχος (archos), chef, dérivé d'aiχο (arché), commandement.

CHILIASTES ou MILLÉNAIRES (les), s. m. pl. hérétiques, ainsi nommés de ziriés (chilias), mille, parce qu'ils prétendoient que Jésus-Christ viendroit régner sur la terre, sous une forme corporelle, mille ans avant le jugement général.

CHILIOGONE ou KILIOGONE, s. m. (géom.), figure plane et régulière de mille angles, et d'autant de côtés; de xixuu (chilioi), mille, et de youis (gônia), angle.

CHILIOMBE, s. f. sacrifice de mille bœufs, chez les anciens; de zíàm (chilioi), mille, et de Gois (bom), bœuf.

CHIMIE. Voyes CHYMIE.

CHIRAGRE (prononces kiragre), s. f. (méd.), goutte qui attaque les mains; de zui (cheir), main, et d'arps (agra), prise, capture. On le dit aussi du malade.

CHIRITE, s. f. (nat.), pierre figurée, représentant une main d'homme; de zin (cheir), main.

CHIROGRAPHAIRE (prononcez kirographaire), adj. celui qui est créancier en vertu d'un acte sous seingprivé, et non reconnu en justice; de xiù (cheir), main, et de γράφω (graphô) j'écris.

CHIROLOGIE, s. f. art de parler en faisant des mouvemens et des signes avec les mains, de xiù (cheir), main, de héves (logos), discours, et de hive (légo), je parle. C'est ce langage d'action dont l'abbé de l'Epée a su faire un art méthodique, aussi simple que facile, pour l'instruction des sourds-muets. On prononce kirologie.

CHIROMANCIE (prononcez kiromancie), s. f. divination par l'inspection des lignes de la main; de zin (cheir), main, et de parrela (mantéia), divination. On appelle chiromancien, celui qui exerce la chiromancie.

CHIRONOMIE (prononcez kironemie), s. f. mot formé de xiìp (cheir), main, dérivé de roques (nomos),

règle, et de visus (némé), régler, former. C'étoit, chez les anciens, un art qui avoit pour objet d'enseigner le geste, et sur-tout le mouvement des mains. On nommoit chi-ronomistes, ceux qui enseignoient cet art.

CHIROTONIE (prononcez kirotonie), s. f. Ce terme de liturgie signifie l'imposition des mains qui se fait en conférant les ordres ecclésiastiques; de zele (cheir), main, et de relie (téiné), j'étends.

CHIRURGIE, s. f. art qui enseigne à faire diverses opérations de la main sur le corps de l'homme pour la guérison des blessures, &c. Ce mot vient de zespanyis (cheirourgia), opération manuelle, dérivé de zelp (cheir), main, et d'épper (ergon), ouvrage, travail. Cet art fait partie de la médecine, à laquelle il est subordonné.

Dérivés. CHIRURGICAL et CHIRURGIQUE, adj. qui appartient, qui a rapport à la chirurgie; CHIRURGIEN, s. m. χειρουργός (cheirourgos), celui qui exerce la chirurgie, littéralement, qui opère de la main.

CHISTE. Voyez KISTE.

CHLAMYDE, s. f. sorte de vêtement militaire des anciens, en grec χλαμώς (chlamus), génit. χλαμώδες (chlamudos).

CHLOROSE, s. f. (méd.), maladie des filles, nommée autrement pâles couleurs. Ce mot vient de xàmpès (chlôros), verdâtre, de couleur d'herbe, parce que celles qui en sont attaquées ont le teint pâle et livide. De-là on a fait Chlorotique, adj.

CHŒUR, s. m. de xepès (choros), morceau d'harmonie exécuté par tous les musiciens ensemble. C'est aussi la partie d'une église où l'on chante l'office divin; Choriste en est dérivé.

CHOLAGOGUE, adj. (med.), qui est propre à purger

la bile; de zean (chole), bile, et d'eye (agé), je chasse, j'évacue.

CHOLÉDOGRAPHIE, s. f. (méd.), description de la bile; de χελή (cholé), bile, et de γιάφα (graphó), je décris.

CHOLÉDOLOGIE, s. f. de xoan (cholé), bile, et de aire (logos), discours, traité. Partie de la médeoine qui traite de la bile.

CHOLÉRA-MORBUS, s. m. (méd.), maladie aiguë qui consiste dans une évacuation violente de bile par haut et par bas. Ce mot est composé de zon (cholé), bile, de jiu (rhéó), couler, et du latin morbus, maladie.

CHOLÉRIQUE, adj. zolepude (cholerikos), qui est d'un tempérament bilieux, de zole (cholé), bile, et de jie (rhéé), couler; c'est-à-dire, qui est sujet à une effusion ou épanchement de bile.

CHOLIDOQUE, ou CHOLÉDOQUE, adj. (anat.), de zeni (cholé), bile, et de d'zena: (déchomai), recevoir. Nam du canal qui conduit la bile du foie dans le duodénum.

CHONDRILLE, s. f. plante dont les feuilles ressemblent un peu à celles de la chicorée sauvage; mot dérivé, dit-on, de xérèles (chondres), grumeau, parce que le lait de cette plante se grumèle facilement.

CHONDROGRAPHIE, s. f. (anat.), description des cartilages; de χόνδρος (chondros), cartilage, et de ψράφω (grapho), je décris.

CHONDROLOGIE, s. f. de zórdos (chondros), cartilago, et de hóvos (logos), discours. Partie de l'anatomie qui traite des cartilages.

CHONDROTOMIE, s. f. préparation anatomique des cartilages; de zérojes (chondros), cartilage, et de répre (semal), couper, disséquer,

CHORDAPSE, s. m. espèce de colique qu'on appelle le misérere, ou la passion iliaque. Ce mot est formé de zopoù (chordé), corde, intestin, et d'anjeun (aptomai), je touche, parce que, dans cette maladie, on sent au toucher l'intestin tendu comme une corde.

CHORÉE, s. m. zepties (chorésos), pied de vers grec et latin, composé d'une longue et d'une brève; de zepès (choros), chœur, danse, parce qu'il étoit propre aux chansons et à la danse. De-là, Choraïque, adj. vers où le chorée domine.

CHORÈGE, s. m. xopnyès (chorhégos), de xopès (choros), chœur, et d'nyéopes (hégéomai), conduire. C'étoit, chez les Grecs, le directeur des spectacles.

CHORÉGRAPHIE, s. f. art de noter les pas, les mouvemens et les figures d'une danse; de χοριία (cho-réia), danse, et de γράφα (graphó), j'écris; c'est-à-dire, art d'écrire la danse. Cette invention est due à notre siècle.

CHORÉVÉQUE, s. m. ancien prélat subaiterne qui exerçoit les fonctions épiscopales dans les bourgs et les villages; de zúpa (chêra), région, contrée, et d'inivantes (épiskopos), surveillant, évêque; c'est-à-dire, évêque, d'une contrée particulière, ou vicaire d'un évêque.

CHORIAMBE, s. m. pied de vers grec et latin, composé d'un chorée et d'un ïambe; de xossios (choréies), chorée, et d'lessos (iambas), ïambe.

CHORION, s. m. (anat.), membrane extérieure qui enveloppe le fœtus. Ce mot est purement grec, xapies (chôrion), et vient du verbe xapañ (chôréin), contenir, renfermer.

CHORISTE. Foyez CHEUR.

CHOROGRAPHIE, s. f. description d'un pays, d'une province; de xéles (chôros), région, contrée, et

de γράφω (grapho), je décris. De-là vient Chonognaphique, adj. une carte chorographique.

CHOROÏDE, s. f. (anat.), terme formé de zapis (chôrion), le chorion, et d'aides (éides), forme, ressemblance. On donne ce nom à plusieurs parties du corps qui ont quelque ressemblance avec le chorion, et en particulier à la seconde tunique de l'œil. Voyes Chorion.

CHRÉME, s. m. huile sacrée dont l'église se sert dans l'administration de certains sacremens. Ce mot vient de zpious (chrisma), onction, dérivé de zpio (christ), oindre.

Dérivés. CHRÉMEAU et CHRISMATION.

CHRÉTIEN, adj. et s. qui est baptisé et qui professe la religion de Jésus-Christ. Ce mot vient de xpisès (christos), oint, ou Christ, dérivé de xpis (christ), oindre. Ce fut à Antioche, vers l'an 41, que l'on commença à donner le nom de Chrétiens à ceux qui professoient la doctrine enseignée par Jésus-Christ; auparavant on les appeloit Disciples, et même Nazaréens, parce que Jésus-Christ étoit de Nazareth.

Dérivés. CHRÉTIENNEMENT, CHRÉTIENTÉ.

CHRIST, s. m. Ce mot vient de zurés (christos), oint, dérivé de zele (chris), oindre. C'est le surnom du Messie ou du Sauveur du monde, ainsi appelé, parce qu'il a été oint ou sacré de Dieu même, comme roi, prophète, et prêtre par excellence. On a fait de-là Christ-Tianisme, la religion établie par Jésus-Christ.

CHRISTOLYTES (les), s. m. pl. hérétiques qui séparoient la divinité de Jésus-Christ de son humanité; de parsés (christos), oint, ou Christ, et de héré (hub), je sépare; c'est-à-dire, gens qui séparent les deux natures de Jésus-Christ.

CHRISTOMAQUES (les) s. m. pl. nom générique donné à tous les hérétiques qui ont erré sur la nature de Jésus-Christ. Ce mot vient de χρισὸς (christos), oint, ou Christ, et de μάχομαι (machomai), combattre; c'est-à-dire, qui ont combattu Jésus-Christ.

CHROMATIQUE, adj. et s. en peinture, le coloris; et genre de musique qui procède par une suite de demi-tons majeurs et mineurs alternativement. Ce mot vient de xpāpes (chrôma), couleur, parce que les Grecs étoient dans l'usage de distinguer le genre chromatique par des couleurs. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui bémol.

CHRÔME, s. m. terme nouveau, qui désigne un métal récemment découvert par le célèbre Vauquelin. Il se trouve à l'état d'acide dans le plomb ronge de Sibérie, et à l'état d'oxide dans l'émeraude et dans le plomb vert qui accompagne le plomb rouge. Son nom est dérivé du mot grec xpāpa (chrôma), couleur; comme qui diroit, métal colorant, à cause de la propriété qu'il a, étant combiné avec l'oxigène, de donner un oxide vert, ou un acide rouge, suivant les proportions de ce principe, et parce que ces substances communiquent leur couleur à toutes les combinaisons où elles entrent.

De-là on appelle Chrômique, en chimie, l'acide que l'on retire du *chrôme*, et Chrômate, le sel formé par la combinaison de l'acide chrômique avec une base.

CHRONIQUE, s. f. histoire écrite selon l'ordre des années, des temps; de xpanzàs (chronikos), qui appartient au temps, dérivé de xpanzàs (chronos), le temps, ou la durée du temps, et année, en grec vulgaire.

CHRONIQUE, adj. se dit, en médecine, d'une maladie de longue durée.

CHRONOGRAMME, ou CHRONOGRAPHE, s. m. inscription en vers, ou en prose, dans laquelle les lettres numérales marquent la date de quelque événement; de xpores (chronos), temps, année, et de ypaque (gramma),

lettre, caractère, dérivé de viáco (grapho), j'écris; c'est-à-dire, caractère qui marque le temps. Chronographe signifie aussi auteur d'une Chronique.

CHRONOGRAPHIE, s. f. mot formé de χρόνος (chro-nos), temps, et de γράφω (graphô), j'écris. Voyez Chro-nologie, qui est la même chose.

CHRONOGUNÉE, a. f. terme de médecine, qui signifie règles des femmes; de xpéres (chronos), temps, et de your (guné), femme; c'est-à-dire, maladie qui arrive aux femmes à des temps marqués.

CHRONOLOGIE, s. f. connoissance ou science des temps, des époques. Ce mot est composé de xpéns (chronos), temps, et de léves (logos), discours.

Dérivés. Chronologique, adj. qui appartient ou qui est conforme à l'ordre des temps; Chronologiste, s. m. celui qui écrit sur la chronologie.

CHRONOMÈTRE, s. m. nom général de tout instrument qui sert à mesurer la durée du temps; de zpéres (chronos), temps, et de mérges (métron), mesure.

CHRONOSCOPE, s. m. de zpéres (chronos), temps, et de reserie (skopéó), je vois, j'observe. Voyez Chronomètre, qui est le même.

CHRYSALIDE, s. f. (nat.), nom de l'insecte renfermé dans une coque, sous la forme d'une espèce de fève, avant de se changer en papillon; en grec zeroulis (chrusalis), de zerois (chrusos), or, à cause de sa couleur jaunâtre ou dorée.

CHRYSANTHÉME, s. m. zporés spor (chrusanthemon), plante ainsi nommée de zporès (chrusos), or, et d'érês (anthos), fleur, à cause de la couleur dorée de ses fleurs.

CHRYSASPIDES (les), s. m. pl. On appeloit ainsi, chez les anciens, des soldats dont les boucliers étoient

enrichis d'or; de xpurès (chrusos), or, et d'érais (aspis), bouclier.

CHRYSITE, s. f. (nat.), pierre minérale, contenant quelques parcelles d'or; de zoues (chrusos), or.

CHRYSOBÉRIL, s. m. pierre précieuse; espèce de béril d'un vert pâle, tirant sur la couleur d'or; de xporès (chrusos), or, et de Cipodos (bérullos), héril.

CHRYSOCOLLE, s. f. matière qui sert à souder l'or et les autres métaux; de χρυσὸς (chrusos), or, et de κόλω (kolla), colle. On a donné aussi ce nom au borax.

CHRYSOCOME, s. f. plante ainsi nommée de xporès (chrusos), or, et de zóun (komé), chevelure, parce que ses fleurs sont ramassées en bouquets d'une couleur d'or éclatante.

CHRYSOGRAPHE, s. m. qui écrit en lettres d'or; de xporès (chrusos), or, et de xpore (grapho), j'écris. C'est le nom que l'on donnoit, avant l'invention de l'imprimerie, aux enlumineurs de lettres, et à ceux qui copioient des manuscrits entiers en lettres d'or.

CHRYSOLITHE, a. f. xporéautes (chrusolithos), pierre précieuse, transparente, d'un jaune d'or mêlé de vert; de xporès (chrusos), or, et de aites (lithos), pierre; comme qui diroit, pierre d'or. C'est la topaze des modernes.

CHRYSOPÉE, s. f. (alch.) l'art de convertir les métaux en or; de xpords (chrusos), or, et de mois (poié6), je fais; c'est-à-dire, l'art de faire de l'or.

CHRYSOPRASE, s. f. pierre précieuse, d'un vert de porreau, mais tirant sur la couleur d'or; de χρυσὸς (chrusos), or, et de πρώσον (prason), porreau.

CHRYSULÉE, s. f. nom donné à l'eau-régale; de χρυσος (chrusos), or, et d'inίζω (ulizó), purifier, épurer, parce qu'elle dissout l'or, qui est regardé comme le roi

des métaux. C'est l'acide nitro-muriatique des chimistes modernes.

CHYLE, s. m. (méd.), suc, ou liqueur blanche et laiteuse, qui est formée par la digestion des alimens dans l'estomac, et qui ensuite se convertit en sang; de zulos (chulos), suc, humeur épaisse. De-là vient CHYLEUX, adj. qui a les qualités du chyle.

CHYLIDOQUE, ou CHYLIFÈRE, adj. (anat.), de zulès (chulos), chyle, et de d'izonai (déchomai), recevoir, ou de φίρω (phéró), je porte. Il se dit des vaisseaux qui servent à porter le chyle dans les diverses parties du corps.

CHYLIFICATION, s.f. (méd.), opération par laquelle les alimens sont convertis en chyle; de χυλὸς (chulos), chyle, et du latin facio, je fais; c'est-à-dire, formation du chyle. On dit aussi chylose, en grec χύλωνες (chulosis).

CHYMIATRIE, s. f. mot formé de zousia (chumeia), chimie, et d'iarpsia (iatréia), guérison. L'art de guérir les maladies par des remèdes chimiques. Voyez CHYMIE.

CHYMIE ou CHIMIE, s. f. science qui a pour but d'analyser ou de décomposer les corps mixtes, pour découvrir l'action intime et réciproque qu'ils exercent les uns sur les autres. C'est proprement l'anatomie des corps naturels. On est peu d'accord sur l'étymologie de ce mot; les uns le font venir de xourds (chumos), suc, parce qu'on appelle quelquefois sucs les substances les plus pures des mixtes; d'autres le dérivent de xou (chub), ou xiu (chéb), fondre, parce que la chimie, dans son origine, enseignoit à mettre en fusion et à purifier les métaux: quelques-uns, de Chimi, nom cophte de l'Egypte qu'ils régardent comme le berceau de cette science.

Dérivés. CHIMIQUE, adj. qui a rapport à la chimie; CHIMISTE, s. m. celui qui s'applique à la chimie.

CINETHMIQUE, s. f. la science du mouvement en

général; de zintuis (kinéthmos), mouvement, dérivé de zirés (kinés), mouvoir.

CINNABRE ou CINABRE, s. m. en grec ziriélaps (kinnabaris), combinaison de soufre et d'oxide de mercure; dérivé, dit-on, de ziréla (kinabra), puanteur, à cause de l'odeur désagréable qu'il exhale quand on le tire.

CINNAMOME, s. m. sorte d'aromate des anciens, que l'on croit être la cannelle. Les Grecs le nommoient zava apaper (kinnamomon), dérivé de l'hébreu kinnamon.

CIROÈNE, s. m. (pharm.), emplâtre résolutif, où il entre de la cire et du safran. Ce mot vient de zapès (kê-ros), cire, et d'eires (oinos), vin, parce qu'on détrempe avec du vin les drogues qui composent le ciroène. On dit aussi céroène.

CIRON, s. m. insecte très-petit, et presque imperceptible, qui s'insinue quelquefois entre l'épiderme et la peau de l'homme, sur-tout aux mains; de zeis (cheir), la main, ou bien de zeise (kéiré), couper, ronger, manger goulument, parce qu'il ronge les substances auxquelles il s'attache.

GIRQUE, s. m. lieu destiné, chez les anciens Romains, aux courses de chevaux et de chars, et aux jeux publics. Ce mot vient du latin circus, emprunté du grec nipres (kirkos), cercle, espace circulaire, à cause de la forme des cirques.

CIRSOCÈLE, s. m. (chirur.), dilatation variqueuse des veines spermatiques, causée par un sang grossier et épais. Ce met est composé de suprès (kirsos), varice, et de sépa (kélé), tumeur, hernie.

CISSITE, s. f. pierre blanche figurée, qui représente des feuilles de lierre; de serves (kissos), lierre.

Dissoide, s. f. (géom.), ligne courbe, inventée par Discles. Son nom vient de moris (kissos), lierre, et d'aldis (éidos), forme, parce que cette ligne, en s'approchant de son asymptote, se courbe de manière qu'elle semble représenter une feuille de lierre.

CISSOTOMIES, s. f. fêtes païennes en l'honneur d'Hébé, déesse de la jeunesse; de zierre (kissos), lierre, et de τίμια (temno), couper, parce qu'on y couronnoit les jeunes gens de feuilles de lierre.

CISTE, s. m. en grec »(ses (kistos), sorte d'arbrisseau qui croît dans le Levant, et sur la feuille duquel on recueille une matière résineuse, qu'on appelle ladanum.

CISTOPHORE, s. m. (antiq.), nom des médailles sur lesquelles on voit des corbeilles; de πίση (kisté), corbeille, et de φέρω (phérô), je porte.

CLÉIDOMANCIE ou CLÉDOMANCIE, s. f. sorte. de divination qui se pratiquoit avec des clés; de xxis (kleis), génit. xxisdis (kléidos), clé, et de parrila (mantéia), divination.

CLEISAGRE, s. f. (méd.), goutte à l'articulation de la clavicule avec le sternum; de sais (kleis), la clavicule, et d'arga (agra), prise, capture.

CLÉMATITE, s. f. genre de plante à fleurs en rose, ainsi nommée de «» (kléma), branche de vigne, parce qu'elle pousse des branches sarmenteuses et grimpantes, comme la vigne.

CLEPSYDRE, s. f. horloge d'eau des anciens; c'est aussi le nom de plusieurs de leurs machines hydrauliques. Ce mot vient de xxixqu (klepto), dérober, cacher, et d'udup (udor), eau, parce que l'eau s'y dérobe à la vue en s'écoulant.

CLERC, CLERGÉ. Ces mots viennent de sasses (klé-ros), qui signifie sort, partage, héritage. Du grec, on a fait en latin clerus, et l'on a donné ce nom au clergé, parce qu'il est comme une portion de l'héritage du Seiz

gneur. De clerus est venu clericus, clerc, c'est-à-dire, qui est l'héritage du Seigneur, ou qui a pris le Seigneur pour son héritage.

CLÉROMANCIE, s. f. divination par le sort; de sanifier (kléres), sort, et de partie (mantéia), divination. Elle se pratiquoit avec des dés, ou des osselets, dont on considéroit les points, ou les marques, pour découvrir des choses cachées.

CLIMAT, s. m. (géog.), espace de terre compris entre deux cercles parallèles à l'équateur, et tel que le jour du solstice d'été est plus long d'une demi-heure au second de ces cercles qu'au premier. Ce mot vient de alieu (klima), région, parce que les climats sont comme autant de régions différentes.

Climat se prend encore pour région, pays, eu égard à la température de l'air. De-là, s'Accelmater, se faire à un nouveau climat.

CLIMATÉRIQUE (année), année critique, ou période de temps dans laquelle les astrologues prétendent qu'il arrive des révolutions, ou changemens considérables, soit pour la vie, soit pour la fortune des hommes. Ce mot vient de \*\*Alpazinguzòs (klimaktérikos), qui signifie par échelons, dérivé de \*\*Alpazinguzòs (klimaz), degré ou échelle, parce qu'on monte par certains degrés, comme de sept en sept, ou de neuf en neuf, pour arriver à l'année climatérique.

CLINIQUE, adj. formé de zain (kliné), lit. On appelle médecine clinique, la méthode de traiter les malades alités.

Clinique s'est dit aussi de ceux qui recevoient le baptême au lit de la mort.

CLINOÏDES, adj. (anat.) Il se dit des quatre apophyses de l'os sphénoïde; de min (kliné), lit, et d'ilos

Digitized by Google

(éidos), forme, ressemblance, parce qu'elles ressemblent aux pieds d'un lit.

CLINOPODE, s. m. basilic sauvage, plante dont les feuilles ont la forme du pied d'un lit; d'où lui vient son nom de zaire (kliné), lit, et de weis (pous), génit. wed's (podos), pied.

CLITORIS, s. m. (anat.), zhistopis (kleitoris), dérivé de zhile (kléið), je ferme. C'est une portion externe des parties naturelles de la femme.

CLOTHO, s. f. (mythol.), l'une des trois Parques; de xxés (klôthô), filer.

CLYSTÈRE, s m. κλυτής (kluster), lavement, sorte de médicament liquide; de κλύζω (klust), laver, nettoyer.

COCCYX, s. m. (anat.), nom d'un petit os situé au bout de l'os sacrum, à l'extrémité de l'épine; de \*\*exest (kokkux), coucou, parce qu'on a cru y trouver de la ressemblance avec le bec d'un coucou. On a fait de-là Coccygien, adj. qui a rapport au coccyx.

COCHLÉARIA, s. m. plante, qu'on nomme aussi herbe-aux-cuillers; de 20χνώριον (kochliarion), une cuiller, parce que ses feuilles en ont la forme.

COCHLITE, s. f. (nat.), de maxims (kechlius), limacon; nom des coquillages fossiles, dont la bouche est demi-ronde, à-peu-près comme celle d'un limaçon.

COCYTE, s. m. (mythol.), fleuve des Enfers, qui tombe dans l'Achéron; de zenvos (kôkutos), pleurs, lamentation, dérivé de zenzos (kôkuto), pleurer, se lamenter, parce que le Tartare est un lieu de pleurs et de gémissemens.

CELIAQUE. Voyez CÉLIAQUE.

CONOBITÉ. Voyez Cénobite.

CENOLOGIE, s. f. de zerrès (koinos), commun, et

de Lives (logos), discours. Les anciens appeloient ainsi les consultations des médecins.

COLÉOPTÈRE, s. m. (not.), nom générique des insectes dont les ailes sont renfermées sons des étuis solides et écailleux; de zohrès (koléos), étui, et de w71pès (ptéron), aile.

COLÉRA-MORBUS. Voyes CHOLÉRA-MORBUS.

COLIQUE, s. f. (méd.), de zannès (kolikos), sousentendu ¿Sóm (oduné), douleur, dérivé de züñes (kolon), l'intestin appelé colon. La colique est une douleur plus ou moins aiguë, que l'on ressent dans les différentes parties du bas-ventre, et sur-tout dans l'intestin colon.

COLLÉTIQUE, adj. (méd.), de manás (kollas), je colle. Il se dit des médicamens propres à réunir ou à coller casemble les parties divisées d'une plaie.

COLLYRE, s. m. médicament externe contre les fluxions des yeux, κολλόριον (kollurion), de κωλόω (kôluô), empêcher, et de ρόω (rhôó), couler; c'est-à-dire, médicament qui empêche de couler.

COLLYRIDIENS (les), s. m. pl. hérétiques qui rendoient un culte superstitieux à la Vierge. Ils lui offroient des gâteaux, nommés en grec ancien κολλέρε (kollura), et en grec moderne κολλέρε (kollouri); d'où leur vint le nom de Collyridiens.

COLON, a. m. (unat.), mines (kolon), le second et le plus ample des gros intestins; de monée (kolub), j'arrête, je retarde, parce que les excrémens s'arrêtent long-temps dans ses replis. D'autres le tirent de mines (koilon), creux, à cause de la grande cavité de cet intestin.

COLOQUINTE, s. f. plante du genre des citrouilles, en grec zodennées (kolokunthé); qui pourroit, dit-on, venir de zoude (koilia), ventre, et de zoue (kinéin), remuer, à cause de sa vertu purgative.

COLOSSE, s. m. statue ou figure d'une grandeur démesurée, telle que le fameux colosse de Rhodes. Ce mot se dit en grec \*\*\*Octobrés (kolossos). De-là vient Colossal, adj. qui tient du colosse.

COLURE, s. m. (géog.), nom de deux grands cercles de la sphère, qui s'entrecoupent à angles droits aux pôles du monde. L'un passe par les points des solstices, et l'autre par ceux des équinoxes. Ce mot vient de zódoupes (kolouros), taillé, mutilé, écourté, dérivé de zodou (kolouros), couper, et d'évoà (oura), queue, extrémité, fin, à cause des entailles qu'on a faites à ces deux cercles pour soutenir tous les autres.

COMA, s. m. (méd.), affection soporeuse, qui ressemble beaucoup à la léthargie, mais dans laquelle le sommeil est moins profond. Ce mot est grec; zöµa (có-ma), dérivé de zouµán (koimas), assoupir. Comateux en vient.

COMÉDIE, s. f. rapposia (kômôdia), représentation dramatique d'une action de la vie commune, passée entre personnes d'une condition privée. Ce mot vient de rapposite (kômê), rue, village, et d'ada (ado), chanter, faire ou réciter des vers, parce que les poètes alloient autrefois de village en village chanter leurs comédies. La comédie prit naissance à Athènes.

Dérivés. Comédien, s. m. Comique, adj. Comiquement, adv.

COMETE, s. f. (astro.), de zemitus (komêtês), chevelu, dérivé de zému (komê), chevelure; étoile chevelue, ou corps lumineux qui paroît extraordinairement dans le ciel avec une traînée de lumière, à laquelle on donne le nom de chevelure, de barbe ou de queue.

De-là vient aussi Comété, terme de blason. COMMA, s. m. (musique), le plus petit des intervalles sensibles à l'oreille; de zóµµx (komma), membre de phrase: et en terme d'imprimerie, une espèce de ponctuation, deux points l'un sur l'autre.

CONCHITE, s. f. (nat.), sorte de coquille pétrifiée, de zóyzos (kogchos), coquille. On prétend que la conchite est une espèce de marne délayée, qui s'est insinuée dans la coquille vide, et qui, en durcissant, en a pris la forme. On prononce conkite.

CONCHOÏDE, s. f. (géom.), ligne courbe, qui s'approche toujours d'une ligne droite, sans jamais la couper. Elle est ainsi nommée de zérges (kogchos), coquille, et d'sides (éidos), figure, forme, à cause de sa ressemblance avec une certaine coquille. Nicomède, ancien géomètre, en est l'inventeur.

CONCHYLE, s. m. coquillage qui donne la pourpre. Son nom grec est \*\*\*\* (kogchuté).

CONCHYLIOLOGIE, s. f. de κογχόλισι (kogchu-lion), coquillage, et de λόγισς (logos), discours. Partie de l'histoire naturelle qui traite des coquillages. De-là, Conchyliologiste, s. m. celui qui s'adonne à cette partie.

CONCHYLIOTYPOLITE, s. f. (nat.), pierre qui porte l'empreinte de la figure extérieure des coquilles de mer; de κογχύλιον ((kogchulion), coquillage, de τύπος (tupos), type, empreinte, et de λίθος (lithos), pierre.

CONDYLE, s. m. (anat.), de zérovas (kondulos), nœud, jointure. On donne ce nom, en général, à toutes les éminences des articulations.

CONDYLOÎDE, adj. (anat.), qui a la figure d'un condyle; de mindres (kondulos), condyle, et d'idds (éidos), figure, forme. De-là vient aussi Condyloïdien, adj. Voyez Condyle.

CONDYLOME, s. m. (chirur.), excroissance de chair

provenant du virus vénérien. Ce mot vient de missous (kondulos), jointure des doigts, ou éminence d'os aux articulations, parce que le condylome forme une petite éminence sur la chair, ou parce qu'il a des rides ou plis semblables à ceux des jointures.

CÔNE, s. m. (géom.), en grec xãres (kônos), pyramide ronde, ou solide dont la base est un cercle, et dont le sommet se termine en pointe.

Dérivé. Conique, adj. qui a rapport au cône, ou qui en a la figure.

CONGE, s. m. (antiq.), en latin congius, et en grec zoiès (chocus), ancienne mesure grecque et romaine pour les liquides, contenant dix livres pesant.

CONISE, s. f. plante nommée vulgairement herbeaux-puces, parce qu'on prétend qu'elle les chasse par sa mauvaise odeur. Son nom est, dit-on, dérivé de zonise (konizé), couvrir de poussière, dont la racine est zons (konis), poussière, parce que la poussière s'attache facilement à ses feuilles.

CONOÎDE, s. m. (géom.), solide qui diffère du cône, en ce que sa base est une ellipse ou une autre courbe; de zares (kôzos), cône, et d'aires (šidos), figure; c'est-àdire, qui a la figure d'un cône, dont le sommet est arrondi. Conoïdal, adj. en vient.

CONQUE, s. f. grande coquille concave, en grec zouz (hogché). C'est aussi le nom d'une ancienne mesure des liquides, chez les Grecs.

CONYSE. Voyez Conise.

CORACITE, s. f. de sépas (korax), corbeau; pierre figurée, dont la couleur imite celle du corbeau.

CORACO-BRACHIAL, adj. (unst.), nom d'un muscle du bras, qui s'attache à la pointe de l'apophyse coracoïde. Ce mot est composé de sépag (ko-

ras), corbeau, et du latin brachium, bras. Foyes Co-

CORACO-HYOÏDIEN, adj. (anat.), nom d'un muscle très-long de l'os hyoïde, qui s'attache à l'omoplate, près de la racine de l'apophyse coracoïde. Foyes les mots Coracoïde et Hyoïde, dont celui-ci est composé.

CORACOÏDE, adj. (anat.) Il se dit d'une des apophyses de l'omoplate, ainsi appelée de zépat (karax), corbeau, et d'sides (éides), forme, à cause qu'elle ressemble à un bec de corbeau. De-là on a appelé Coracoïden, un muscle qui prend son origine de l'apophyse coracoïde.

CORAÇO-RADIAL, adj. (anas.), nom d'un muscle qui a rapport à l'apophyse coracoïde et au radius. Ce mot est composé du grec répat (korax), corbeau, et du latin radius, qui désigne un des deux os de l'avant-bras. Voyez Coracoïde.

CORAIL, s. m. repúblico (korallicon), substance marine, ordinairement rouge; dérivé, dit-on, de repúblico (koréé), j'orne, et d'âls (als), mer, comme si elle étoit la plus belle des productions de la mer.

coralloïde, s. f. de zapánna (korallion), corail, et d'aldes (éidos), forme, ressemblance. On donne co nom à plusieurs belles plantes qui ont de la ressemblance avec le corail.

CORONOÏDE, adj. qui a la forme ou la figure d'une couronne; de main (koroné), couronne, et d'une (és-sou), forme, ressemblance.

CORYCÉE, s. m. lieu des gymnases des anciens, où l'on jouoit au ballon, à la paume, &c. de xéguzes (kôru-kos), sac de cuir, ballon.

CORYCOMACHIE, s. f. sorte de jeu ou d'exercice,

chez les Grecs, qui consistoit à pousser et repousser un sac de cuir rempli de sable, et suspendu au plancher d'une salle; de zápuzos (kôrukos), sac de cuir, et de μάχη (maché), combat, dispute.

CORYMBE, s. m. (botan.), de xápuelles (korumbas), faîte, sommet, cime. Il se dit des fleurs ramassées en forme de bouquets, qui viennent au haut de certaines-plantes, telles que le lierre, &c.

De-là vient Corymbiere, qui porte des corymbes; de zópopes (korumbos), corymbe, et du latin fero, je porte.

CORYPHÉE, s. m. xepequies (koruphaios), chef, premier, principal, dérivé de xepequi (koruphé), le sommet de la tête. C'étoit, chez les Greca, celui qui étoit à la tête des chœurs dans les spectacles: chez nous, il désigne celui qui se distingue le plus dans une secte ou dans un parti.

CORYSE ou CORYZA, s. m. (méd.), fluxion d'hu-meurs âcres et séreuses sur les narines; de κόρυζα (ko-ruza), rhume de cerveau. C'est ce qu'on appelle enchifrènement.

COSCINOMANCIE, s. f. sorte de divination par le moyen d'un crible; de néseures (koskinon), crible, et de peursein (mantéia), divination.

COSMÉTIQUE, adj. qui est propre à embellir; de xoquia (kosméo), embellir, orner, dérivé de xóques (kosmos), beauté, ornement. Il se dit des drogues ou préparations chimiques qui embellissent la peau.

COSMIQUE, adj. (astro.), de noquines (kosmikos), qui a rapport au monde en général, dérivé de noques (kosmos), le monde, ou le ciel. Il se dit du lever ou du coucher d'un astre au moment où le soleil se lève.

Dérivé. Cosmiquement, adv.

COSMOGONIE, a. f. science ou système de la formation de l'univers; de zéopes (kosmos), l'univers, de yéres (gonos), génération, et de yeire (génomai), être formé ou produit. Le mot zéopes signifie proprement ordre, ornement, beauté, et répond au mundus des Latins. Les Grecs l'ont appliqué à l'univers, à cause de l'ordre et de la beauté qui y règnent.

COSMOGRAPHIE, s. f. de κόσμος (kosmos), le monde, et de γράφω (graphó), je décris; description du monde entier, ou science qui enseigne la structure, la forme, la disposition et les rapports des parties de l'univers.

Dérivés. Cosmographe, s. m. Cosmographique, adjectif.

COSMOLABE, s. m. ancien instrument de mathématiques, servant à prendre des mesures cosmographiques; de xóspus (kosmos), le monde, et de λαμβάνω (kambano), je prends; c'est-à-dire, qui sert à prendre la mesure du monde.

COSMOLOGIE, s. f. science des loix par lesquelles le monde physique est gouverné; de xóques (kosmos), le monde, et de xóques (logos), discours; c'est-à-dire, discours ou traité sur le monde. Cosmologique, adj. en est dérivé.

COSMOPOLITE, s. m. celui qui n'adopte point de patrie; de πόσμος (hosmos), l'univers, et de πολίτης (polités), citoyen, dérivé de πόλις (polis), ville; c'est-à-dire, citoyen de l'univers.

COTHURNE, s. m. mésopres (kothornes), en latin cothurnus, sorte de chaussure élevée dont se servoient les anciens acteurs des tragédies.

COTTABE, s. m. (antiq.), zárjacas (kottabos), jeu célèbre chez les Grecs, et usité dans les festins. Il con-

sistoit, ou à verser de haut, et avec bruit, le vin qui restoit dans la coupe après avoir bu, ou à mettre plugeurs vases vides sur un bassin plein d'eau, et à y jeter le reste du vin; de sorte que celui des joueurs qui précipitoit le plus de ces petits vases au fond du bassin, demeuroit vainqueur. Voyes le Traité de Meursius, De Ludis Græcorum.

COTYLE, s. m. (snat.), cavité d'un os, dans laquelle un autre os s'articule; de zerole (kotulé), cavité, écuelle. Cotyle est aussi le nom d'une ancienne mesure grecque pour les liquides, qui valoit le domi-setier romain.

COTYLÉDON, s. m. mot grec, retrandàr (kesulédon), qui signifie eavité, écuelle, cymbale. On donne ce nom, en botanique, aux feuilles séminales, produites par les lobes des graines, dans les plantes, à cause de leur forme demi-ronde. C'est aussi une plante dont les feuilles sont creusées en forme de petite coupe. En anatomie, on appelle cetylédons, de petites glandes répandues sur toute la membrane externe du foetus, dans quelques animaux.

COTYLOÏDE, adj. (anat.), nom de la grande cavité des os des îles, où s'articule la tête du fémur; de zeroza (kotulé), cavité, écuelle, et d'ides (éides), forme, ressemblance.

CRÂNE, s. m. (anas.), zpásios (kranion), dérivé, diton, de zápsios (karánon), tête. C'est un assemblage d'os qui couvrent le cerveau.

CRASE, s. f. (gram.), mot formé de spâres (brasis), mélange, qui vient de sepáres (kérannumi), je méle. On appelle ainsi l'union de deux ou de plusieurs veyelles qui se confondent tellement, qu'il en résulte un son différent. La crase a lieu sur-tout dans la langue grecque.

CRÉMASTÈRE, s. m. (anat.), nom de deux muscles qui servent à suspendre et à relever les testicules; de appendré (krémastér), ce qui suspend quelque chose, dérivé de appenée (krémas), je suspends. De-là vient aussi CRÉMAILLÈRE.

CRICÉLASIE, s. f. sorte de jeu, chez les Grecs, qui consistoit à faire rouler un cercle de fer garni d'anneaux; de spines (krikos), cercle, d'idens (élasis), course, exércice, dérivé d'édains (élauno), pousser, chasser, agiter. Ce jeu est fort connu des enfans.

CRICO-ARYTÉNOÏDIEN, adj. (anat.), nom de certains muscles communs aux cartilages cricoïde et aryténoïde. Voyez ces deux derniers mots.

CRICOIDE, s. et adj. (anat.), cartilage en forme d'anneau, qui environne le larynx; de «pixes (krikos), anneau, et d'iides (éidos), forme.

CRICO-PHARYNGIEN, adj. et s. (anat.), nom de deux petits muscles qui s'attachent au cricoïde et au pharynx. Voyez ces deux mots.

CRICO-THYRO-HYOIDIEN, adj. et s. (anat.), nom de deux muscles qui partent des cartilages cricoïde et thyroïde, et s'attachent à la base de l'os hyoide. Voyes les mots CRICOÏDE, THYROÏDE et HYOÏDE, dont celui-ci est composé.

CRICO-THYROÏDIEN, adj. et s. (anat.) Il se dit de deux muscles qui s'attachent au cricoïde et au thyroïde. Voyez ces deux mots.

CRIOCÈRE, s. m. sorte d'insecte, ainsi nommé de spiès (krios), bélier, et de signs (kéras), corne, parce que ses antennes ont quelque ressemblance avec les cornes d'un bélier, par leur forme cylindrique et leurs articles globuleux.

CRISE, s. f. (méd.), effort de la nature dans une

maladie. Ce mot vient du grec » (krisis), qui signifie jugement, et qui est formé de » (krino), juger, combattre. La crise est proprement une espèce de combat entre la nature et la cause morbifique, lequel fait juger de l'état d'une maladie.

CRISTAL, et ses dérivés. Voyez CRYSTAL.

CRITHOMANCIE, s. f. sorte de divination qui se faisoit en considérant la pâte ou les gâteaux qu'on offroit en sacrifice. Ce mot est composé de zeis (krithé), orge, et de parrois (mantéia), divination, parce qu'on se servoit de farine d'orge dans ces cérémonies superstitieuses.

CRITHOPHAGE, s. m. qui se nourrit d'orge; de zριθή (krithé), orge, et de φώγω (phagó), je mange; c'està-dire, mangeur d'orge.

CRITIQUE, s. f. jugement exact, ou censure maligne de quelque chose. Ce mot vient de ziva (krinó), juger. On a fait de-là Critique, s. m. zprizòs (kritikos), celui qui censure les ouvrages des autres, qui sait bien en juger; Critiquer, verbe.

CRITIQUE, adj. se dit des jours où il arrive ordinairement des crises dans une maladie; et, au figuré, il signifie dangereux, décisif. Voyez CRISE,

CROCODILE, s. m. \*\*pezéditàs (krokodéilos), animal amphibie, de la forme d'un lézard, et qui habite les bords de plusieurs rivières d'Afrique. On dérive son nom de \*\*pézes (krokos), safran, et de d'uniès (déilos), craintif, timide, parce que le crocodile de terre craint la vue ou l'odeur du safran; ou bien de \*\*pézes (kroko), rivage, parce que celui de mer craint les rivages, où les hommes lui tendent ordinairement des piéges.

CROCOTE, s. f. (antiq.), ancien habillement de la couleur du safran; de zpézes (krokos), safran.

CROCUS, s. m. nom latin d'une plante à fleur jaune.

appelée safran, en grec \*pozos (krokos); d'où est venu crocus.

CROTALE, s. m. (antiq.), zρότωλον (krotalon); de zροτέω (krotéó), frapper, faire du bruit. Sorte d'instrument de musique, qu'on voit sur les médailles dans les mains des prêtres de Cybèle. Il consistoit en deux petites lames d'airain, que l'on remuoit, et qui, en se choquant, faisoient du bruit.

CROTAPHITE, adj. (anat.), de zpórzepos (krotaphos), tempe; nom d'un muscle des tempes, qui relève la mâchoire inférieure.

CRYPTE, s. f. (anat.), de عراض (kruptó), je cache. Il se dit de certaines parties solides qui présentent un orifice en forme de petite fosse. C'est un lieu souterrain où l'on enterre les morts dans quelques églises.

CRYPTOCÉPHALE, s. m. insecte, ainsi appelé de κρυπγος (kruptos), caché, et de κιφαλή (képhalé), tête, parce que sa tête est cachée sous le corselet. Son nom vulgaire est gribouri.

CRYPTOGAMIE, s. f. (nat.), de κρύπηω (kruptó), je cache, et de γώμος (gamos), noces, mariage. Linné donne ce nom à la vingt-quatrième classe des plantes, à cause qu'elle renferme toutes celles dont la fructification est cachée, ou peu connue. Les plantes de cette classe se nomment en conséquence cryptogames.

CRYPTOGRAPHIE, s. f. l'art d'écrire d'une manière secrète, et inconnue à tout autre que celui à qui on écrit. Ce mot est composé de \*pumplos (kruptos), caché, secret, inconnu, dérivé de \*pumplo (krupto), je cache, et de ypuque (grapho, j'écris. De-là s'est formé CRYPTOGRAPHIQUE, adj.

CRYPTONYME, adj. et s. nom qu'on donne aux

auteurs qui ont caché ou déguisé leurs noms; de "pom" (kruptô), je cache, et d'orems (onoma), nom.

CRYPTOPORTIQUE, s. m. (archit.), galerie souterraine, décoration de l'entrée d'une grotte; de zour les (kruptos), caché, et du latin porticus, portique.

CRYSTAL, s. m. pierre transparente, et dont les parties affectent toujours une figure régulière et déterminée. Ce mot vient de «pisallos (krustallos), qui signifie proprement glace, dérivé de »pisa (kruos), froid, et, diton, de sidoux (stellomai), s'épaissir, parce que le crystal ressemble à la glace. On l'appelle crystal de roche, pour le distinguer du crystal artificiel, qui est un verre blanc et transparent, et des crystaux qu'on forme par des opérations chimiques.

Dérivés. CRYSTALLIN, s. m. partie de l'œil qui imite le crystal par sa transparence; CRYSTALLISATION, s. f. formation des crystaux; CRYSTALLISER, verbe.

CRYSTALLOGRAPHIE, s. f. description des crystaux; de κρύς αλλος (krustallos), crystal, et de γράφω (graph6), décrire.

CRYSTALLOÏDE, s. f. (anat.), membrane transparente, appelée autrement arachnoïde; de \*\*posables (krustallos), crystal, et d'sidos (éidos), ressemblance; c'est-à-dire, qui ressemble au crystal par sa transparence.

CRYSTALLOMANCIE, s. f. l'art de deviner par le moyen d'un miroir; de «púsallos (krustallos), glace, crystal, ou verre, et de μαντεία (mantéia), divination. Voyes Catoptromancie.

CUBE, s. m. (géom.), solide régulier terminé par six faces carrées et égales; de xúcos (kubos), un dé à jouer.

De-là viennent Cubature, s. f. Cuber, verbe; Cubique, adj.

CUBISTIQUE, s. f. l'un des trois genres dans lesquels la danse ancienne étoit divisée; de « Circi» (kubistas), sauter sur la tête, faire la culbute, parce que la cubistique étoit accompagnée de mouvemens violens et de contorsions.

CUBOÏDE, adj. (anas.), qui a la forme d'un cube; de 2666 (kubos), cube, et d'ilde (éidos), forme. On appelle ainsi un des os du tarse, parce qu'il a six faces comme le cube.

CUMIN, s. m. plante aromatique, d'une odeur trèsforte, en grec zumun (kuminon).

CYATHE, s. m. en grec zéaSes (kuathos), et en latin cyathus, mesure grecque et romaine pour les liqueurs. Le cyathe étoit un petit gobelet fait pour verser le vin et l'eau dans les tasses.

CYCLADES (les), s. f. pl. îles de la mer Egée, ou de l'Archipel, ainsi nommées de zúzles (kublos), cercle, parce qu'elles sont disposées en cercle autour de l'île de Délos.

CYCLAMEN, ou pain de pourceau, s. m. de zondes (kuklos), cercle; plante dont les femilles et les fruits ont une forme ronde.

CYCLAMOR, a.m. terme de blason, qui se dit d'une bordure, nommée aussi orle-rond. Ce mot vient de ce qu'il représente la bordure d'or d'une robe appelée séause (bubles) chez les Grecs, et cyclas chez les Latins, à cause de sa figure ronde; c'est-à-dire, cycle en or; et en donnoit aussi autresois à une robe bordée le nom de cyclée.

CYCLE, s. m. période, ou révolution toujours égale d'un certain nombre d'unnées; de xéxies (kukles), cercle.

CYCLIQUE, adj. nom qu'on donne aux anciens

poètes grecs qui avoient écrit l'histoire fabuleuse, et dont les ouvrages faisoient partie du corps, entroient dans la collection des divers poèmes épiques, nommée κύκλος ίπικὸς (kuklos épikos), cercle épique, du mot grec κύκλος (kuklos), cercle, qui désignoit l'ordre, la suite et l'enchaînement des matières contenues dans ce recueil.

CYCLOÏDE, s. f. courbe géométrique décrite par un point de la circonférence d'un cercle qui avance en roulant sur un plan; par exemple, quand une roue de carrosse tourne, un des clous de la circonférence décrit dans l'air une cycloide. Ce mot est composé de zóndos (kuklos), cercle, et d'sidos (éidos), figure, forme; c'estadrie, qui a une forme circulaire. Cette courbe a été découverte par le P. Mersenne. De-là, Cycloïdal, adjectif.

CYCLOPES (les), s. m. pl. espèce de géans, ainsi nommés de surles (kuklos), cercle, et d'à \(\psi\) (6ps), ceil, parce qu'ils n'avoient qu'un ceil rond au milieu du front. On les a dit forgerons de Vulcain, parce qu'ils habitoient près du mont Etna, où ce dieu avoit ses principales forges. De-là les Grecs ont appelé cyclopée, une espèce de danse pantomime, dont le sujet étoit un Cyclope.

CYCLOPTÈRE, s. m. (nat.), genre de poissons qui ont les nageoires réunies en cercle; de zéxles (kuklos), cercle, et de zísper (ptéron), aile ou nageoire.

CYLINDRE, s. m. zónnoles (kulindros), solide géométrique, ou espèce de prisme rond, dont les deux bases, supérieure et inférieure, sont des cercles égaux; de zonie (kulió), ou zoniole (kulindó), rouler; d'où vient qu'on le nomme quelquefois rouleau. De-là s'est formé CYLINDRIQUE, adj. qui a la forme d'un cylindre.

CYLINDROÏDE, s. m. de zénidos (kulindros), cylindre, et d'sidos (éidos), forme, figure. C'est un solide semblable au cylindre, mais dont les bases opposées et parallèles sont elliptiques.

CYMAISE, s. f. (archit.), moulure ondoyante, moitié concave et moitié convexe, qui est à l'extrémité d'une corniche. Ce mot vient de \*\*\*puérie\* (kumation), petité onde, dérivé de \*\*\*puérie\* (kuma), onde ou flot.

CYMBALAIRE, s. f. de zoucasse (kumbalon), cymbale. Plante dont les fruits sont des coques partagées en deux lobes semblables à une cymbale.

CYMBALE, e. f. en grec εύμδαλοι (kumbalon), dérivé de εύμδος (kumbos), cavité. Ancien instrument de musique, composé de deux demi-sphères creuses.

CYME, s. f. en grec xiµa (kuma), tige, germe ou rejeton des plantes. Ce met est bien différent de cime, qui signifie sommet.

CYNANCHE, s. f. (méd.), espèce d'esquinancie inflammatoire, ainsi nommée de zurès (kunos), génit, de zuen (kuon), chien, et d'äyze (agchó), serrer, ruffoquer; parce que les chiens sont sujets à cette maladie, ou parce qu'elle fait tirer la langue comme les chiens, quand ils ont chaud.

CYNANTHROPIE, s. f. espèce de délire mélancolique, dans lequel le malade s'imagine être changé en chien, et en imite les actions. Ce mot est composé de zuer (kuôn), chien, et d'zieleures (anthropos), homme. C'est aussi un symptôme de la rage.

CYNAROCÉPHALE, adj. (botan.) Il se dit des plantes qui imitent le chardon; de zirapet (kunaros); chardon, et de ziquad (képhalé), tête.

CYNÉGÉTIQUE, adj. mot formé de zunyés (kunéget), chasser, aller à la chasse, dérivé de zés (kuôn),

Digitized by Google

chien, et d'iniquas (hégéomai), conduire. Il se dit de la chasse.

CYNIQUE, adj. et s. zermès (kunikos), qui n'a pas plus de honte qu'un chien, de zém (kuôn), chien. On a donné ce nom à une secte de philosophes qui ne respectoient pas les loix de la bienséance, parce qu'ils étoient mordans, et sans pudeur, comme les chiens. Ils reconnoissoient Antisthène pour leur fondateur. Le mot cynique est devenu, depuis, le synonyme d'impudent, d'effronté. Cynisme, s. m. se prend pour la philosophie, ou les mœurs des cyniques.

CYNOCÉPHALE, s. m. sorte de singe qui a le museau alongé à-peu-près comme les chiens; de zurès (kunos), génit. de zur (kuon), chien, et de zupani (ké-phalé), tête; c'est-à-dire, singe à tête de chien.

CYNOCRAMBE, s. m. plante appelée aussi choude-chien; de zerès (kunos), génit. de zéer (kuôn), chien, et de zεμμες (krambé), chou. C'est une espèce de mercuriale.

CYNOGLOSSE, ou langue de chien, s. f. plante commune, ainsi nommée de serès (kunos), génit. de séas (kuôn), chien, et de γλώσσα (glóssa), langue, parce que ses feuilles ressemblent à la langue d'un chien.

CYNOREXIE, s. f. (méd.), appétit insatiable, faim canine; de zurès (kunos), génit. de zur (kuôn), chien, et d'épête (orézie), faim, appétit. C'est une espèce de maladie.

CYNORRHODON, s. m. espèce de rose sauvage, appelée aussi rose-do-chien; de zorès (kunes), génit. de zour (kuôn), chien, et de jédo (rhodon), rose.

CYNOSORCHIS, s. m. plante dont les racines sont deux bulbes qui rememblent à deux testicules un peu longs; de sur s (kunos), génit. de suur (kuon), chien, et d'épzis (orckis), testicule.

CYNOSURE, s. f. zυνόσουρα (kunosoura), nom donné par les Grecs à la constellation de la petite-ourse; de zuvès (kunos), génit. de zύσι (kuôn), chien, et d'iupà (oura), queue; c'est-à-dire, qui a une queue de chien.

CYPHONISME, s. m. sorte de supplice, chez les anciens, qui consistoit à frotter de miel le patient, et à l'exposer au soleil à la piqure des mouches. Ce mot vient de κύφων (kuphôn), qui signifie le poteau auquel on attachoit le criminel, ou, selon d'autres, une cage de bois, dans laquelle il étoit obligé de tenir son corps courbé; et on le dérive alors de κύπλω (kuptô), se courber.

CYPHOSE, ou CYPHOME, s. f. courbure de l'épine du dos; de zuple (kuphos), courbé, dérivé de zéape (kupté), je me courbe.

CYROPÉDIE, s. f. ouvrage de Xénophon, contemant l'histoire de la jeunesse du grand Cyrus; de Köpss (Kuros), Cyrus, nom de ce roi de Perse, et de waidis (paidéia), instruction, éducation.

CYSTÉOLITHE, s. f. espèce de pierre marine qu'on trouve dans les grosses éponges. Ce mot vient de sisse (kustis), vessie, et de Aldrs (kustis), pierre.

CYSTHÉPATIQUE, adj. (anas.), mot formé de néris (kustis), vessie, et aussi vésioule du fiel, et d'inap (hépar), génit. Inaves (hépatos), foie. Il désigne le canal qui porte la bile, du foie dans la vésicule du fiel.

CYSTIQUE, adj. (attat.), qui concerné la vésicule du fiel; de mésis (kustis), vessie.

CYSTIRRHAGIE, a.f. (méd.), maladie dans laquella le sang sort de la vessie avec deuleur; de mém (kusts), yessie, et de invina (rhégnué), rompre, parce que cotte sortie du sang est causée par la rupture de quelque vaisseau.

CYSTITE ou CYSTITIS, s. f. (méd.), inflammation de la vessie; de zésis (kustis), vessie.

CYSTOBUBONOCÈLE, s. m. hernie inguinale de la vessie. Ce mot est composé de κότις (kustis), vessie, de CorCor (boubón), aine, en latin inguen, et de κήλη (kélé), tumeur, hernie.

CYSTOCELE, s. m. de zúsis (kustis), vessie, et de zúsis (kélé), tumeur, hernie; c'est-à-dire, hernie de la vessie.

CYSTOMÉROCÈLE, s. m. hernie crurale de la vessie; de zύsus (kustis), vessie, de μηρὸς (mêros), cuisse, et de zήλη (kêlê), tumeur, hernie.

CYSTOTOMIE ou CYSTÉOTOMIE, s. f. (chirur.), ouverture faite à la vessie pour en tirer l'urine. On l'appelle autrement la ponction au périnée. Ce mot est dérivé de mésis (bustis), vessie, et de roud (tomé), incision, dont la racine est réune (temnô), je coupe.

## $\mathbf{D}$

DACTYLE, s. m. pied de vers grec et latin, composé d'une longue et de deux brèves. Ce mot se dit en grec d'une longue et de deux brèves. Ce mot se dit en grec d'une partie longue et de deux brèves. DACTYLIQUE en dérive.

DACTYLIOMANCIE, s. f. sorte de divination qui se faisoit par le moyen d'un anneau; de sacrédies (daktu-lios), anneau, et de parrels (mantéia), divination.

DACTYLOLOGIE, s. f. art de converser par des signes fuits avec les doigts; de d'aurolos (daktulos), doigt,

et de λίγω (légo), je parle; d'où vient λόγος (logos), discours.

DACTYLONOMIE, s. f. l'art de compter par les doigts. Ce mot est formé de danvos (daktulos), doigt, et de vous (nomos), règle.

DAPHNÉPHORIES, s. f. fêtes grecques en l'honneur d'Apollon, dans lesquelles on portoit des branches de laurier; de sign (daphné), laurier, et de oise (phéré), je porte. On nommoit daphnéphore, le prêtre qui présidoit à la cérémonie, parce qu'il étoit couronné de laurier.

DAPHNITE, s. f. (nat.), pierre figurée, représentant des feuilles de laurier; de diopn (daphné), laurier.

DAPHNOMANCIE, s. f. sorte de divination qui se pratiquoit avec une branche de laurier; de Supra (daphné), laurier, et de marria (mantéia), divination.

DARTOS, s. m. (anat.), membrane cellulaire du scrotum. Ce mot, qui est grec, signific écorché, et vient de disse (déré), j'écorche. Les anciens ont ainsi nommé le dartos, parce qu'ils le regardoient comme une membrane charnue, ou un véritable muscle.

DÉCACORDE, s. m. ancien înstrument de musique qui avoit dix cordes; de dix (déka), dix, et de xeedi (chorde), corde.

DÉCADE, s. f. de suns (dékas), dixaine, dérivé de s'un (déka), dix. Il se dit en parlant de l'histoire de Tite-Live, dont les livres sont divisés en dixaines. Dans le Cslendrier républicain, c'est un espace de dix jours, formant le tiers de chaque mois de l'année.

Dérivés. DÉCADAIBE et DÉCADA

DÉCAGONE, s. m. figure géométrique qui a dix angles et dix côtés; de dix (déka), dix, et de veria (gó-nia), angle.

DÉCAGRAMME, s. m. poids de dix grammes, dans les nouvelles mesures. Il vaut un peu plus de deux gros et demi. Ce mot est composé de Nice (déba), dix, et de viaque (gramma), ancien poids grec, d'où le gramme tire son nom. Voyes GRAMME.

DÉCAGYNIE, s. f. (botan.), de d'un (déka), dix, et de puis (guns), femme. Nom que donne Linné à la sous-division des classes des plantes, dont la fleur a dix parties femelles, ou dix pistils.

DÉCALITRE, s. m. nouvelle mesure de capacité, valant dix litres, ou un peu plus de trois quarts du boisseau de Paris. Ce mot est formé de Num (déka), dix, et de Nira (litra), sorte de mesure grecque pour les liquides, d'où le litre tire son nom. Voyez LITRE.

DECALOGUE, s. m. nom des dix commandemens que Dieu donna à Moïse, gravés sur deux tables de pierre; de δίκα (déka), dix, et de λόγος (logos), discours ou parole; comme qui diroit, les dix paroles.

DÉCAMÉRIDE, s. f. division en dix, ou dixième partie d'une chose; de d'une (déka), dix, et de missis (méris), partie, mot dérivé de misse (méris), partager, diviser.

DÉCAMÉRON, s. m. ouvrage dans lequel on raconte les événemens ou les entretiens de dix jours; de l'im (déka), dix, et d'imips (héméra), jour.

DÉCAMÈTRE, a m. longueur de dix mètres, dans les nouvelles mesures, valent environ trente pieds neuf pouces. Il est propre à faire une chaîne d'arpentage. Ce mot est composé de dins (déta), dix, et de pisses (métron), mesure ou mètre. Poyés Mètre.

DÉCAMYRON, s. m. (pharm.), médicament, ainsi appelé de Nica (déka), dix, et de puis (muron),

parfum liquide, parce qu'il est composé de dix aromates différens.

DÉCANDRIE, s. f. (botan.), de Nua (déka), dix, et d'init (anér), génit. indrès (andros), mari. C'est le nom que Linné donne à la dixième classe des plantes, parce qu'elle renferme toutes celles dont la fleur a dix parties mâles ou dix étamines.

DÉCAPOLE, s. f. de d'un (déka), dix, et de mélus (polis), ville. Contrée où il y a dix villes principales.

DECASTÈRE, s. m. mesure de solides égale à dix stères; de diza (déka), dix, et de erspiés (stérées), solide. Voyez Stère.

DÉCASTYLE, s. m. (archit.), mot formé de diss (déka), dix, et de réles (stulos), colonne. C'étoit, chez les anciens, un édifice dont le front étoit orné de dix colonnes.

DÉCASYLLABE, ou DÉCASYLLABIQUE, adj. formé de d'en (déka), dix, et de evalue (sullabé), syllabe. On nomme ainsi des vers composés de dix syllabes.

DÉCIARE, s. m. dixième partie de l'are, valant dix mètres carrés, dans le système des nouvelles mesures. Ce mot est formé de la première partie du mot latin decimus, dixième, et du mot are, mesure de superficie. Voyes Arr.

DÉCIGRAMME, s. m. dixième partie du gramme; pesant un peu moins que deux grains. Ce mot est composé de la première partie du latin decimus, dixième, et du mot gramme, unité de poids dans les nouvelles mesures. Voyes GRAMME.

DÉCILITRE, a. m. dixième partie du litre, dans les nouvelles mesures. Elle équivant à-peu-près au huitième d'un litron, ou aux quatre cinquièmes d'un poisson. Ce

mot est composé de la première partie du latin decimus, dixième, et du grec λίτρε (litra), d'où le litre tire son nom. Voyez Litre.

DÉCIMÈTRE, s. m. dixième partie du mètre, dans les nouvelles mesures, équivalant à environ trois pouces huit lignes. Le double décimètre fait une mesure de poche fort commode, qui répond à sept pouces quatre lignes environ. Ce mot est composé de la première partie du latin decimus, dixième, et du grec µiron (métron), mesure ou mètre. Voyez Mètre.

DÉCI-STÈRE, s. m. dixième partie du stère, dans les nouvelles mesures. Ce mot est composé de la première partie du latin decimus, dixième, et du grec servés (sté-zéos), qui signifie solide, et d'où l'on a fait stère, nom d'une mesure pour les solides. Voyez STÈRE.

DÉFLEGMATION, DÉFLEGMER. Voyes Dé-PHLEGMATION.

DELTOÏDE, s. m. (anat.), muscle triangulaire de l'épaule. Son nom vient de delta, A, qui est le D majuscule des Grecs, et d'ildes (éides), forme, figure, parce qu'il a quelque ressemblance avec cette lettre.

DÉMAGOGUE, s. m. chef d'une faction populaire. Ce mot est formé de signes (démos), peuple, et d'ayayès (agógos), conducteur, dérivé d'aya (agó), mener, conduire. On a fait de-là DÉMAGOGIE et DÉMAGOGIE.

DÉMOCRATIE, s. f. forme de gouvernement où le peuple a toute l'autorité; de Jijus (démos), peuple, et de zenres (kratos), force, puissance; c'est-à-dire, gouvernement du peuple. De-là se sont formés Démocratie, a. m. partisan de la démocratie; Démocratique, adj. Démocratiquement, adv.

DÉMON, s. m. dulum (daimon), dieu, génie, intel-

ligence. Dans l'Ecriture, il se prend toujours pour le diable ou l'esprit melin.

DÉMONIAQUE, adj. et s. du per munds (daimoniales), qui est possédé du démon; de du per (daimon), esprit malin ou démon.

DÉMONOGRAPHE, s. m. auteur qui a écrit sur les démons ou génies malfaisans; de δαίμων (daimon), démon ou génie, et de γράφω (grapho), j'écris.

DÉMONOLATRIE, s. f. culte du démon ; de Julius (daimon), démon, et de Aurpein (latréia), culte, adoration.

DÉMONOMANIE, s. f. sorte de délire, ou maladie de l'esprit, qui consiste à se croire obsédé du démon; de duimon, démon, esprit malin, et de marie (mania), folie ou manie.

DENDRITE, s. f. (nat.), pierre figurée, sur laquelle on voit des ramifications qui ressemblent à des plantes ou à des arbres; de d'indier (dendron), arbre.

DENDROÏDE, ou DENDROÏTE, s. f. (nat.), plante qui croît comme les arbres, ou fossile ramifié; de distre (dendron), arbre, et d'siès (éidos), forme.

DENDROLITHES, s. f. pétrifications ou incrustations d'arbres; de Sirdor (dendron), arbre, et de Méss (lithos), pierre.

DENDROMÈTRE, s. m. instrument qui sert à mesurer avec précision la quantité de bois que contient un arbre; de dirdon (dendron), arbre, et de µirpor (métron), mesure.

DENDROPHORE, s. m. (mytho.), de dirent (dendron), arbre, et de visa (phéro), je porte. Nom de ceux qui, chez les païena, portoient des arbres dans la ville, à l'occasion de certaines cérémonies appelées pour cette raison dendrophories.

DÉPHLEGMATION, s. f. opération chimique, par laquelle on enlève à une substance sa partie phlegmatique ou aqueuse; de Φλίγμα (phlegma), phlegme, auquel on a joint la particule privative dé. De-là le verbe Déphlegmer.

DÉPHLOGISTIQUÉ (air), s. m. nom que l'on avoit donné il y a environ trente ans, lors de sa découverte, au gaz oxygène ou air vital. Ce mot est formé de la particule privative dé, et du grec parçès (phlogistos), brûlé, enflammé; c'est-à-dire, privé ou dégagé de tout principe inflammable. Voyez Oxygène.

DERMOGRAPHIE, s. f. (anat.), description de la peau; de δίρω (derma), peau, et de γρώφω (graphó); je décris.

DERMOLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite de la peau; de δίμω (derma), peau, et de λόγες (logos), discours.

DERMOTOMIE, s. f. de Sique (derma), peau, et de viuve (temno), je coupe, je dissèque. Préparation anatomique, ou dissection de la peau.

DESMOGRAPHIE, s. f. partie de l'anatomie qui décrit les ligamens; de δισμός (desmos), ligament, lien, et de γράφω (graphó), je décris.

DESMOLOGIE, s. f. de δισμός (desmos), ligament, et de λόγος (logos), discours. Partie de l'anatomie qui traite de l'usage des ligamens.

DESMOTOMIE, s. f. (anat.), dissection des ligamens; de disqués (desmos); ligament, et de répre (temno), couper, disséquer.

DESPOTE, s. m. celui qui gouverne avec une autorité absolue; de dismires (despotés), maître ou seigneur, dérivé de dismires (desposés), dominer, avoir l'empires

Dérîvés. Despotique, adj. Despotiquement, adv. Despotisme, s. m. pouvoir absolu.

DEUTÉROCANONIQUE, adj. (théol.) Il se dit de certains livres de l'Ecriture, qui ont été mis plus tard que les autres au rang des livres canoniques. Ce mot est composé de divisios (deuteros), second, et de zavàr (kanôn), canon ou règle; c'est-à-dire, qui ont été placés les seconds dans les canons.

DEUTÉRONOME, s. m. nom d'un des livres de Moise, le dernier de ceux dont il est l'auteur. Ce mot est formé de divres (deutéros), second, et de vises (nomos), loi, parce que ce livre est comme une répétition des précédens, une seconde publication de la loi.

DEUTÉROPATHIQUE, adj. (méd.), qui se dit d'une maladie qui est produite ou précédée par une autre. Ce mot vient de divreses (deutéros), second, et de wates (pathos), maladie, et signifie littéralement maladie secondaire. Il est opposé à Protopathique. Voyez ce mot.

DEXTROCHÈRE, s. m. terme de blason, qui se dit du bras droit représenté dans un écu, avec la main. Ce mot, qui signifie main droite, est composé du latin dexter, droit, et du grec xile (cheir), main.

DIA, préposition greoque, qui répond aux prépositions latines per, inter, de ou ex, en français par, à travers, de. Elle étoit souvent employée par les anciens médecins pour désigner un grand nombre de remèdes ou de préparations pharmaceutiques. On la place au commencement des mots auxquels on la joint; et si elle compose les trois premières lettres d'un terme de médeoine, elle signifie un remède composé avec la substance exprimée par le mot qu'elle précède. Dia est encore le commencement de plusieurs mots, tant des

arts et des sciences, que de l'usage ordinaire, comme diamètre, dialogue, &c. que nous avons empruntés des Grecs.

DIABÉTÈS, s. m. (méd.), incontinence d'urine. Ce mot, qui est purement grec, diabérns, vient de diabaina (diabaina), passer à travers, parce qu'alors la boisson passe par les conduits urinaires aussi-tôt après qu'on l'a prise. On nomme diabétique, celui qui est attaqué de cette maladie.

DIABLE, s. m. mauvais ange, ou démon. Ce mot vient de διάδολος (diabolos), calomniateur, trompeur, dérivé de διαδάλλο (diaballó), calomnier, rendre odieux, parce que la malignité est l'apanage du Diable. On a donné encore le nom de diable à plusieurs animaux et à différens ouvrages de l'art, à cause de leur laideur, ou de leurs forces.

Dérivés. Diablotin, Diabolique, Diaboliquement, &c.

DIABOTANUM, s. m. (pharm.), emplâtre dans lequel il entre beaucoup de plantes. Ce mot est formé de sià (dia), de, et de Coravar (botanon), génit. pl. de Corava (botano), herbe; c'est-à-dire, médicament fait d'herbes.

DIACARTHAME, s. m. (pharm.), électuaire purgatif, ainsi nommé de dia (dia), de, et du latin carthamus, carthame, à cause de la semence de carthame qui entre dans sa composition.

DIACAUSTIQUE, s. f. nom que l'on donne, en optique, aux caustiques par réfraction, pour les distinguer des caustiques par réflexion, qu'on nomme catacaustiques. Ce mot est composé de dià (dia), par, et de raveixòs (kaustikos), caustique. Voyez ce mot.

DIACHYLON, s. m. (pharm.), emplatre dans le-

quel il entre des mucilages, ou des sucs visqueux de certaines plantes. Ce mot vient de dià (dia), de, et de zudés (chulos), suc; médicament fait de divers sucs.

DIACODE, s. m. (pharm.), syrop composé de têtes de pavots blancs; de sui (dia), de, et de zússuu (kódéia), tête de pavot.

DIACONAT, s. m. le second des ordres sacrés, ou l'office de diacre; de diazenia (diakonia), office, ministère. Voyez DIACRE.

DIACOPE, s. f. (chirur.), mot formé de siù (dia), à travers, et de xix (kopté), je coupe. Espèce de fracture faite au crâne par un instrument tranchant, et dans laquelle il y a un éclat coupé, sans être emporté.

DIACOUSTIQUE, s. f. de sià (dia), par, à travers, et d'acción (akous), j'entends. C'est la partie de l'acoustique qui considère les propriétés des sons réfractés, selon qu'ils passent par différens intermédiaires.

DIACRE, s. m. ministre de l'autel, le premier après les prêtres; de Jiázores (diakonos), ministre, serviteur, dérivé de la préposition Jià (dia), et du verbe zoris (konéô), se hâter, servir, parce que sa fonction est de servir le prêtre à l'autel.

DIACYDONITE, adj. Ce mot vient de sub (dia), de, et de zus mèdes où il entre des coings.

DIADELPHIE, s. f. (botan.), mot formé de δ's (dis), deux fois, ou de δ'o (duo), deux, et d'aδιλφὸς (adelphos), frère. Linné nomme ainsi la dix-septième classe des plantes, parce qu'elle renferme toutes celles dont les fleurs ont plusieurs étamines réunies en deux corps par leurs filets.

DIADÊME, s. m. en grec diádqua (diadêma), bandelette qui entoure la tête; de diadia (diadêd), entourer, composé de la préposition  $\delta \lambda \dot{a}$  (dia), et de  $\delta \dot{a} \dot{a}$  (dé6), je lie. Le diadême est une sorte de bandeau dont les rois se ceignoient le front. En poésie, il se prend pour royauté, ou couronne royale. De-là vient DIADÉMÉ, terme de blason; il se dit de l'aigle qui a un petit cercle sur la tête.

DIAGNOSTIC, s. m. (méd.), connoissance par des signes de l'état présent d'une personne en santé ou malade; de d'aymére (diaginôskô), je connois, je juge. DIAGNOSTIQUE, adj. se dit des signes par le moyen desquels on acquiert cette connoissance.

DIAGONALE, s. f. (géom.), ligne tirée d'un angle d'une figure rectiligne à l'angle opposé; de su (dia), par, à travers, et de veris (génia), angle; c'est-à-dire, ligne qui traverse une figure, en passant par les angles. Delà vient DIAGONAL, ALE, adj. DIAGONALEMENT, adv.

DIAGRAMME, s. m. figure géométrique, ou construction de lignes servant à démontrer une proposition. Ce mot est formé de dià (dia), de, et de γραμμή (grammé), ligne. Il est plus usité en latin qu'en français.

Dans la musique ancienne, c'étoit ce qu'on appelle aujourd'hui échelle, gamme, ou système.

DIALECTE, s. m. diánses (dialektos), langage particulier d'une ville ou d'un pays, et différent de la langue générale d'une nation; de diá (dia), et de hive (légé), je parle. Ce met n'est d'usage qu'en parlant de la langue grecque, qui a quatre dialectes différens, l'attique, l'ionique, le dorique et l'éolique. La langue française n'autorise aucun dialecte.

DIALECTIQUE, s. f. l'art de discourir, de raisonner avec justesse. Ce mot, qui est grec, διαλιατική (dialektikė), vient de διαλέγε (dialégo), discourir, et au moyen, διαλέγεμαι (dialégomai), discourir, converser,

dont la racine est  $\lambda i\gamma \omega (leg \delta)$ , parler, parce que la dialectique étoit originairement l'art de discerner le vrai d'avec le faux, par le moyen du dialogue.

Dérivés. DIALECTICIEN, s. m. DIALECTIQUEMENT, adv.

DIALOGUE, s. m. διάλογος (dialogos), entretien de deux ou de plusieurs personnes; de διαλίγομαι (dialógomai), converser, s'entretenir, dérivé de λίγω (légő), dire, parler. De-là vient DIALOGIQUE, adj. DIALOGISME, s. m. DIALOGISTE, s. m. et f. DIALOGUER, verbe.

DIALTHÉE, s. m. (pharm.), onguent dont le mucilage de guimauve fait la base; de dià (dia), de, et d'àdeia (althaia), guimauve, dérivé d'àdeia (althéo), guérir, à cause de ses nombreuses propriétés.

DIAMANT, s. m. pierre précieuse, extrêmement dure, la plus brillante et la plus transparente de toutes. On croit que ce mot est venu, par corruption, d'adépus (adamas), nom grec du diamant, et qui signifie indomptable, dérivé d'a privatif, et de dapus (damas), dompter, rompre; c'est-à-dire, qu'on ne sauroit casser, à cause de sa grande dureté. Les expériences des chimistes modernes prouvent que ce corps, exposé à un grand feu, y brûle avec flamme. Le produit de sa combustion est de l'acide carbonique; et chauffé avec le fer pur, il forme l'acier. Ces deux propriétés, qui lui sont communes avec le charbon, semblent démontrer que le diamant est le carbone pur au plus haut degré de condensation.

On appelle DIAMANTAIRE, celui qui taille les diamans.

DIAMARGARITON, s. m. (pharm.), médicament dont les perles sont le principal ingrédient. Ce mot vient de sià (dia), de, et de mappapires (margarités), perle; c'est-à-dire, fait avec des perles.

DIAMASTIGOSE, a f. cérémenie cruelle, chez les Lacédémoniens, dans laquelle on battoit de verges des enfans devant l'autel de Diane, et sous les yeux de leurs parens, qui les excitoient à ne donner aucun signe de douleur. Ce mot vient de diamastigos (diamastigos), fouetter rudement, dérivé de másik (mastix), fouet.

DIAMÈTRE, s. m. ligne droite qui passe par le centre d'un cercle, et se termine de part et d'autre à la circonférence. Son nom grec est diametros, formé de dià (dia), à travers, et de mirros (métron), mesure; c'est-à-dire, qui mesure le cercle par le miliett.

Dérivés. DIAMÉTRAL, adj. DIAMÉTRALEMENT, adv. DIAMORUM, s. m. (pharm.), syrop de mûres, propre pour les gargarismes; de hà (dia), de, et de préser (moron), mûre; c'est-à-dire, fait avec des mûres.

DIANDRIE, s. f. (botan.), de dis (dis), deux fois, ou de dis (duo), deux, et d'aire (antr), génit. airdire (antres), mari ou mâle. Nom que donne Linné à la deuxième classe des plantes, parce qu'elle renferme celles dont les fleurs ont deux parties mâles ou deux étamines.

DIANUCUM, s. m. (pharm.), rob fait avec des noix; de la préposition grecque su (dia), de, et du latin nux, nucis, noix.

DIAPALME, s. m. (pharm.), onguent propre à résoudre les fluxions. Ce mot est composé de la préposition grecque hà (dia), de, et du latin palma, palmier, parce qu'on y faisoit entrer la décoction des feuilles de cetarbre.

DIAPASME, s. m. poudre odorante dont on se parfume le corps; en grec, Manaqua (diapasma), dérivé de Manaéron (diapassé), répandre.

DIAPASON, s. m. terme de musique, qui se dit de

l'étendue des sons qu'une voix ou un instrument peut parcourir depuis le ton le plus bas jusqu'au plus haut; de siù (dia), par, et de marsir (pason), génit. pl. de mas (pas), tout; c'est-à-dire, qui passe par tous les tons. On croit que c'étoit l'octave des Grecs.

Diapason est aussi le nom de deux instrumens, dont l'un sert aux luthiers, et l'autre aux fondeurs de cloches.

DIAPÉDÈSE, s. f. (méd.), éruption du sang par les pores des vaisseaux; en grec dumédies (diapédésis), de dià (dia), à travers, et de midia (pédas), sauter, jaillir.

DIAPENTE, s. m. (pharm.), médicament composé de cinq ingrédiens; de du (dia), de, et de mirre (penté), cinq.

Dans la musique grecque, c'étoit ce que nous appelons quinte.

DIAPHANE, adj. transparent, qui donne passage à la lumière; de dia (dia), à travers, et de quiva (phaind), briller; c'est-à-dire, au travers duquel la lumière brille. De-là vient Diaphankité, transparence, ou qualité de ce qui est diaphane.

DIAPHŒNIX, s. m. (pharm.), électuaire purgatif dont les dattes font la base; de su (dia), de, et de quint (phoinix), le palmier, la datte.

DIAPHONIE, s. f. Les Grecs nommoient ainsi tout intervalle ou accord dissonant; de sìà (dia), qui marque division ou séparation, et de qui (phôné), son; comme qui diroit, séparation ou différence de sons, parce que les deux sons se choquant mutuellement, se divisent, pour ainsi dire, et font sentir désagréablement leur différence.

DIAPHORÈSE, s. f. (méd.), en grec diapopos (diaphorésis), mot dérivé de dià (dia), à travers, et de pipe

Digitized by Google

(phéré), je porte. Il se dit en général de toute évacuation des humeurs par la transpiration, ou par les pores.

DIAPHORETIQUE, adj. (méd.), nom des remèdes qui excitent la sueur, ou la transpiration. Pour l'étymologie, voyez Diaphorèse.

DIAPHRAGME, s. m. (anat.), muscle très-large qui sépare la poitrine d'avec le bas-ventre. Ce mot vient de διάφραγμα (diaphragma), entre-deux, séparation, ou division, dérivé de διὰ (dia), entre, et de φράσσα (phrassó), fermer, enclorre; διαφράσσα (diaphrassó), séparer, ou être placé entre deux. C'est aussi un terme de botanique et d'optique, qui signifie une cloison ou séparation entre deux parties.

Dérivés. DIAPHRAGMATIQUE, adj.

DIAPHYSE, s. f. en grec diáques (diaphusis), de dià (dia), entre, et de qua (phub), naître. On appelle ainsi un interstice, une division, ou séparation entre deux choses.

DIAPNOTIQUE, adj. (méd.), de su (dia), à travers, et de zvin (pnés), je respire; d'où l'on a fait shazin (diapnés), je transpire. Il se dit des remèdes qui font transpirer.

DIAPRUN, s. m. (pharm.), électuaire purgatif dont les prunes sont la base. Ce mot est composé de la préposition grecque su (dia), de, et du latin prunum, prune.

DIAPTOSE, s. f. terme de plain-chant. Ce mot vient de sián unes (diaptosis), chute, dérivé de siá (dia), entre, et de nín (pipto), tomber. C'est une petite chute, ou un passage qui se fait sur la dernière note d'un chant, qu'on marque deux fois, en séparant cette répétition par une note d'un ton plus bas, comme ut si ut, mi ré mi.

DIARRHÉE, s. f. (méd.), flux de ventre, en grec

diajim (diarrhoia), de dia (dia), à travers, et de jim (rhé6), couler.

DIARRHODON, s. m. (pharm.), nom de diverses compositions médicales où il entre des roses rouges; de dià (dia), de, et de jédir (rhodon), rose.

DIARTHROSE, s. f. (anat.), sorte d'articulation des os, qui leur permet un mouvement en plusieurs sens; de dià (dia), entre, et d'aptes (arthron), membre, jointure; c'est-à-dire, articulation d'os séparés les uns des autres.

DIASCORDIUM, s. m. (pharm.), opiat dans lequel on fait entrer le scordium. Ce mot est formé de du (dia), de, et de suiplier (shardion), le scordium, plante trèsutile en médecine.

DIASEBESTE, s. m. (pharm.), électuaire purgatif dont les sebestes font la base; de hà (dia), de, et du latin sebesten, sebeste, espèce de prunes.

DIASÈNE, s. m. (pharm.), électuaire purgatif, ainsi nommé de la préposition grecque du (dia), de, et du latin sena, séné, parce que le séné en fait la base.

DIASOSTIQUE, s. f. Ce mot signifie qui a le pouvoir de conserver; de diasoso), je conserve. C'est le nom qu'on donne à la médecine préservative, ou à cette partie de la médecine qui a pour objet la conservation de la santé.

DIASTASE, s. f. (chirur.), mot tiré de discurs (diastasis), distance, séparation, qui vient du verbe disque (distêmi), séparer. Il signific duxation, ou déboîtement d'un os hors de son assiette naturelle.

DIASTÉME, s. m. terme de musique ancienne, qui aignifie proprement intervalle, en grec diásqua (diastéma), dérivé de disqua (diastemi), séparer; de dià (dia), entre, et d'isqua (istémi), je me tiens.

DIASTOLE, s. f. (anat.), διασγολή (diastolé), mot grec qui signifie dilatation; de διατίλλω (diastelló), séparer, ouvrir, dérivé de διά (dia), à travers, et de τίλλω (stelló), j'envoie. Il désigne le mouvement du cœur, lorsqu'il se dilate. Ce mouvement est opposé à celui qu'on nomme systole. Voyez ce mot.

DIASTYLE, s. m. (archit.), mot composé de dia (dia), entre, et de súdes (stulos), colonne; c'est-à-dire, entre-colonne, ou espace qui est entre deux colonnes. Il se dit d'un édifice dont les colonnes sont éloignées l'une de l'autre de trois de leurs diamètres.

DIASYRME, s. m. (rhétor.), en grec diaropuls (diasurmos), ironie insultante. Ce mot vient de diaropa (diasuro), déchirer, outrager; formé de dia (dia), par, à travers, et de ropa (suro), je traîne. Le diasyrme traîne dans le mépris celui qui en est l'objet.

DIATESSARON, s. m. remède composé de quatre ingrédiens; de sui (dia), de, et de vissures (tessares), quatre.

Dans la musique grecque, c'étoit un intervalle, que nous appelons quarte.

DIATONIQUE, adj. genre de musique ancienne, ainsi nommé de sià (dia), par, et de réves (tonos), ton, parce qu'il procédoit par un demi-ton et deux tons consécutifs. Dans notre musique, le genre diatonique procède par tons et semi-tons majeurs, selon la division naturelle de la gamme. De-là vient DIATONIQUEMENT, adv.

DIATRAGACANTHE, s. m. (pharm.), électuaire dont la gomme adraganthe fait la base; de Jul (dia), de, et du mot tragacanthe, nom de l'arbrisseau qui produit cette gomme. Voyez TRAGACANTHE.

PIATRIBE, s. f. Ce mot, qui signifie proprement,

dans notre langue, dissertation critique sur un ouvrage d'esprit, ou sur une matière quelconque, et par lequel on désigne souvent une critique amère et violente, vient du grec diageis (diatribé), et du latin diatriba, qui signifie académie, assemblée de savans, dissertation, &c. et est dérivé du verbe grec diarpis (diatribé), s'exercer, s'adonner à quelque chose.

DIBAPTISTES (les), s. m. pl. hérétiques grecs du neuvième siècle, ainsi appelés de d's (dis), deux fois, et de Gazzico (baptizo), baptiser, parce qu'ils baptisoient deux fois.

DICÉLIES, s. f. pl. sortes de farces ou de scènes libres, conservées de l'ancienne comédie; de diantes (déitélon), image, représentation. On nommoit dicélistes, ceux qui les jouoient.

DICHORÉE, s. m. pied de vers latin, composé de deux chorées; de s'is (dis), deux fois, et de xopsios (choréios), chorée. Voyez Chorée.

DICHOTOME, adj. (astro.), de dizeropia (dichotomed), je coupe en deux parties, dérivé de dize (dicha), par moitié, et de ripra (temno), je coupe. Il se dit de la lune, quand on ne voit que la moitié de son disque. Cette phase, ou apparence, se nomme dichotomie.

DICORDE, s. m. ancien instrument de musique, ainsi appelé de d'is (dis), deux fois, et de zoph (chordé), corde, parce qu'il n'avoit que deux cordes.

DICOTYLÉDONES, s. f. pl. (botan.), nom que Jussieu donne aux plantes qui ont deux feuilles séminales. Co mot est composé de dis (dis), deux fois, et de xorvandèr (kotulédón), qui signifie proprement cavité, écuelle, mais que les bolanistes ont appliqué aux feuilles séminales des plantes, à cause de leur forme demi-ronde.

DICROTE, adj. disperes (dikrotos), qui bat deux fois,

de d'is (dis), deux fois, et de morie (krotéó), je frappe. Les médecins ont donné ce nom à un pouls inégal, qui bat deux fois dans une même pulsation.

DICTAME, s. m. plante qui vient naturellement dans l'île de Candie ou de Crète. Son nom grec est Nixtapres (diktamon), ou Nixtapres (diktamon), que les uns dérivent de Dicta, montagne de Crète, et d'autres de Dictamnum, ancienne ville de cette île.

DIDACTIQUE, adj. Adarinàs (didaktikos), qui est propre à instruire, qui sert à expliquer les choses; de Adássas (didaskó), enseigner, instruire. Didactique, s. f. est l'art d'enseigner.

DIDACTYLE, adj. (nat.), qui a deux doigts; de dis (dis), deux fois, et de dixrules (daktules), doigt. Il se dit des animaux qui ont deux doigts à chaque pied.

DIDRACHME, ou DIDRAGME, s. f. monnoie grecque qui valoit deux drachmes; de dis (dis), deux fois, et de discussi (drachmé), drachme.

DIDYNAMIE, s. f. (betan.), nom que donne Linné à la quatorzième classe des plantes, qui renferme celles dont les fleurs ont quatre étamines, dont deux plus grandes que les autres. Ce mot vient de dis (dis), deux fois, et de d'impus (dunamis), puissance, et signifie que la fleur a deux puissances génératrices, comme si les deux étamines les plus longues étoient plus parfaites et plus efficaces que les deux petites.

DIÈDRE, adj. (géons.), qui a deux bases, ou deux faces; de dis (dis), deux fois, et d'édia (hédra), siège ou base. Terme nouveau, qui se dit d'un angle formé par deux plans qui se rencontrent, et qu'on appelle autrement un angle plan.

DIÈRESE, s. f. Imipens (diairésia), division, séparation; de Impen (diairés), diviser. C'est une opération

de chirurgie, par laquelle on sépare les parties dont l'union est contre nature, ou forme un obstacle à la guérison.

Diérèse, en poésie, est la division d'une syllabe en deux.

DIÉRÉTIQUE, adj. qui a la vertu de diviser, de séparer; de dans (diairéé), je divise. On donne ce nom aux remèdes qui ont une vertu corrosive.

DIÈSE, ou DIÉSIS, s. m. terme de musique, qui vient de Niens (diésis), qui signifie proprement division, de Siinpu (diiémi), je passe au travers. C'est un intervalle composé d'un demi-ton, ou une petite marque qui sert à faire élever d'un demi-ton la note devant laquelle on la place. De-là, Diéser, v. a. marquer d'un dièse.

DIÈTE, s. f. Naira (diaita), régime de vie, ou manière de vivre réglée. On appelle aussi diète, l'assemblée générale de certains Etats, dans laquelle on règle les affaires publiques.

DIÉTÉTIQUE, s. f. (méd.), de d'aura (diaita), diète. Partie de la médecine, qui a pour objet le régime à prescrire dans la manière de vivre, soit en santé, soit en maladie.

DIGASTRIQUE, adj. (anat.), qui a deux ventres; de dis (dis), deux fois, et de vasile (gastér), ventre. Il se dit de deux muscles qui ont deux portions charnues, ou comme deux ventres séparés l'un de l'autre.

DIGLYPHE, s. m. (archit.), de δ's (dis), deux fois, et de γλυφή (gluphs), gravure, mot dérivé de γλύφω (gluphs), je grave; c'est-à-dire, qui a deux gravures. C'est une console qui n'a que deux canaux.

DIGYNIE, s. f. (botan.), de dis (dis), deux fois, et de your (gunt), femme. Nom que donne Linné à la

sous-division des classes des plantes, dont la fleur a deux parties femelles, ou deux pistils.

DIIAMBE, s. m. pied de vers latin, composé de deux iambes; de d'is (dis), deux fois, et d'iauss (iambos), iambe. Voyez ce mot.

DHLEMME, s. m. (logiq.), d'inque (dilémma), sorte d'argument qui contient deux propositions contraires, par lesquelles on peut également convaincre son adversaire. Ce mot vient de d'is (dis), deux fois, et de deux prendre (lambané), je prends; c'est-à-dire, que l'on peut prendre de deux manières différentes. Ainsi, par ce raisonnement, on est également convaincu, soit qu'on prenne l'une ou l'autre des deux propositions.

DIMACHÈRE, s. m. nom qu'on donnoit, chez les anciens, aux gladiateurs qui combattoient avec deux poignards, ou deux épées; de d'is (dis), deux fois, et de puixaspa (machaira), épée, poignard.

DIOCÈSE, s. m. certaine étendue de pays sous la jurisdiction d'un évêque; de dioizages (dioizésis), administration, gouvernement, jurisdiction, qui vient de dioizés (dioizés), administrer, gouverner. Diocésain, qui est d'un diocèse.

DIECIE, s. f. (botan.), nom que donne Linné à la classe des plantes, dont les fleurs mâles sont séparées des fleurs femelles. Ce mot vient de d'is (dis), deux fois, et d'sinia (oikia), maison, habitation, et signifie que les fleurs, dans cette classe, ont deux habitations, c'est-àdire, sont sur des pieds différens.

DIOIQUE, adj. (hotan), qui a deux habitations; de dis (dis), deux fois, et d'oixos (cikos), maison, famille, habitation. On donne ce nom aux fleurs dont les mâles sont séparées des femelles, c'est-à-dire, habitent sur des pieds différens.

DIOPTRE, s. m. instrument de chirurgie, qui sert à dilater la matrice, ou l'anus, afin d'examiner les maladies de ces parties. Ce mot vient de dià (dia), à travers, et d'éxquu (optomai), voir, regarder.

DIOPTRIQUE, s. f. partie de l'optique qui traite de la réfraction des rayons de lumière, lorsqu'ils passent par différens milieux. Ce mot vient de su (dia), par, à travers, et d'énjeux (optomai), je vois.

DIPÉTALE, adj. (botan.), de δis (dis), deux fois, et de πίταλοι (pétalon), feuille, ou pétale. Nom d'une corolle composée de deux pièces ou pétales.

DIPHRYGES, s. m. διφρυγές (diphruges), mot grec, qui signifie rôti deux fois; de δ'is (dis), deux fois, et de φρύγω (phrugó), rôtir. C'est le nom du marc du cuivre jaune. Le véritable diphryges, qui ne se trouve que dans l'île de Chypre, est le limon d'une mine, brûlé au feu de sarment. Dioscoride se sert, à cette occasion, du mot φρυγάνοις (phruganois), qui, en grec ancien et moderne, signifie des broussailles. Le diphryges est utile en pharmacie.

DIPHTHONGUE, s. f. (gram.), mot formé de dis (dis), deux fois, et de  $\varphi\theta\delta\gamma\gamma \circ s$  (phthoggos), son; d'où l'on a fait di $\varphi\theta\delta \circ [\gamma \circ s]$  (diphthoggos), qui a un son double. On appelle ainsi la réunion de plusieurs voyelles, ou sons, qui ne forment qu'une syllabe dans l'usage, comme ciel, oui; et improprement, la réunion de plusieurs voyelles qui ne forment qu'un son, comme fèu, eau.

DIPHYLLE, adj. (botan.), de δ'is (dis), deux fois, et de φύλλον (phullon), feuille. Linné donne ce nom au calice des fleurs, quand il est de deux pièces, ou petites feuilles.

DIPLOÉ, s. m. (anat.), διπλόη (diplot), mot grec, le féminin de διπλῶς (diplous), double. On donne ce nom

à la substance spongieuse qui sépare les deux tables des os du crâne. On appelle diploïque, ce qui tient de la nature du diploé.

DIPLOME, s. m. acte ou titre émané d'un souverain, par lequel on accorde à quelqu'un un droit ou un privilége. Son nom grec est δίπλωμα (diplôma), dérivé de διπλῶυς (diplous), double : il signifie la copie double d'un acte, parce qu'on en garde l'original ou la minute. De-là DIPLOMATIQUE, s. f. l'art de reconnoître les diplômes authentiques, et de les distinguer de ceux qui sont faux ou supposés; il s'emploie aussi adjectivement. De-là vient encore DIPLOMATIE, terme nouveau, qui signifie science des rapports qui existent entre les Etats.

DIPLOPIE, s. f. (méd.), affection des yeux, qui fait qu'on voit les objets doubles. Ce mot vient de διπλῶνς (diplous), double, et d'ωψ (6ps), œil, vision, dérivé d'ἔνγομου (aptomai), je vois.

DIPSADE, s. f. espèce de vipère, qui cause une soif mortelle à ceux qui en sont mordus; c'est ce que signific son nom grec, dipàs (dipsas), qui est dérivé de dipsa), soif.

DIPSÉTIQUE, adj. (méd.), de diva (dipsa), soif; nom qu'on donne aux remèdes qui excitent la soif.

DIPTÈRE, s. m. de dis (dis), deux fois, et de zisser (ptéron), aile; qui a deux ailes. Edifice entouré de deux rangs de colonnes, qui forment des espèces de portiques auxquels les anciens donnoient le nom d'ailes. Les naturalistes appellent diptères, les insectes qui n'ont que deux ailes.

DIPTYQUES, s. m. pl. mot formé de d'injuges (diptuchos), double, dérivé de d'is (dis), deux fois, et de x vivre (ptussé), plier. Ainsi les Diptyques étaient des

tablettes, un livre à deux feuillets, ou un registre public où l'on inscrivoit les noms des consuls et des magistrats, chez les païens; des évêques et des morts, chez les chrétiens.

DISCOBOLE, s. m. διστεδόλος (diskobolos), athlète qui lançoit le disque ou palet dans les jeux de la Grèce: de δίστος (diskos), disque, et de δάλλο (balló), je lance.

DISPERMATIQUE, adj. (botan.), de δ'is (dis), deux fois, et de σπίρμα (sperma), semence. Il se dit des plantes qui n'ont que deux graines ou semences. Le fruit même se nomme disperme, qui veut dire semence double.

DISQUE, s. m. Nozes (diskos), sorte de gros palet rond, de pierre, de fer, ou de plomb, employé dans un jeu fort usité chez les Grecs et chez les Romains.

Les astronomes entendent par disque, le corps rond du soleil ou de la lune, tel qu'il paroît à nos yeux. En botanique, c'est la partie des fleurs radiées qui en occupe le centre.

DISSYLLABE, adj. (gram.), qui est composé de deux syllabes; de dis (dis), deux fois, d'où vient dissis, double, et de endach (sullabé), syllabe.

DISTICHIASIS, s. m. (chirur.), mot grec, composé de s'is (dis), deux fois, et de s'ixes (stichos), ordre, rang. Incommodité des paupières, qui consiste à avoir deux rangs de cils à la même paupière, dont l'un est contra nature et offense l'œil.

DISTIQUE, s. m. disuzos (distichos), qui contient deux vers; de dis (dis), deux fois, et de sizos (stichos), vers. C'est un couplet de deux vers grecs ou latins, l'un hexamètre, l'autre pentamètre, qui renferment un sens complet. Les distiques français sont ordinairement composés de deux vers de même mesure.

DITHÉISME, s. m. opinion de ceux qui supposent

deux principes, ou deux dieux; de sis (dis), deux fois; et de  $\Theta$ is (Théos), Dieu.

DITHYRAMBE, s. m. diviaus (dithurambos), espèce d'hymne en l'honneur de Bacchus. On dérive ce mot de d's (dis), deux fois, et de bija (thura), porte, parce qu'on dit que ce dieu naquit deux fois, ou, selon d'autres, à cause de l'antre à deux portes où il fut nourri. De-là vient Dithyrambique, adj. qui appartient au Dithyrambe.

DITON, s. m. de d'is (dis), deux fois, et de réves (tonos), ton. C'étoit, dans l'ancienne musique, un intervalle composé de deux tons, comme la tierce majeure, qui est composée d'un ton majeur et d'un ton mineur.

DITRIGLYPHE, s. m. (archit.), espace qui est entre deux triglyphes sur un entre-colonnement dorique. Ce mot vient de δ'is (dis), deux fois, et de τρίγλυφος (trigluphos), triglyphe. Voyez ce mot.

DIURÉTIQUE, adj. (méd.), dispojuzos (diourétikos), qui a la verta de provoquer les urines; de dispés (diourés), uriner.

DOCÈTES (les), s. m. pl. hérétiques, ainsi nommés de socia (dokéé), il me semble, il me paroît, parce qu'ils s'imaginoient que les souffrances de Jésus-Christ n'avoient été qu'apparentes, et non pas réelles.

DOCIMASIE, ou DOCIMASTIQUE, s. f. δοειμασία (dokimasia), épreuve, examen; de δοειμαίζα (dokimazo), éprouver, essayer, examiner. Partie de la chimie, qui comprend l'art d'essayer en petit les mines, pour évaluer les produits du travail en grand.

DODÉCAÈDRE, s. m. (géom.), solide régulier, composé de douze pentagones égaux et réguliers. Ce mot vient de dudina (dodéka), douze, et d'idja (hédra), siège ou base.

DODÉCAGONE, s. m. (géom.), polygone régulier de douze angles et de douze côtés; de dédina (dôdéka), douze, et de varia (gônia), angle.

DODÉCANDRIE, s. f. (botan.), mot composé de Súdiza (dódéka), douze, et d'ardeos (andros), génit. d'airdeos (anér), mari, ou mâle. C'est, selon Linné, le nom de la douzième classe des plantes, qui renferme toutes celles dont la fleur a douze parties mâles, ou douze étamines.

DODÉCATÉMORIE, s. f. (géom.), douzième partie d'un cercle, de d'un cercle, de d'un cercle, de d'un cercle, d'un

DOGME, s. m. δόγμα (dogma), principe, point de doctrine en matière de religion ou de philosophie; de δοκίω (dokéó), je pense, je suis d'avis.

Dérivés. DOGMATIQUE, adj. qui concerne les dogmes; DOGMATIQUEMENT, adv. DOGMATISER, δογματίζων (dogmatizéin), enseigner quelque nouvelle doctrine; DOGMATISEUR, DOGMATISTE, s. m. celui qui dogmatise, qui établit des dogmes.

DÔME, s. m. (archit.), couverture de bâtiment, ronde et élevée; de dôma (dôma), maison, édifice, contracté de dôma (doméma), qui vient de dômie (dôméd), dêma (dêmô), bâtir. En grec moderne, dôma (dôma), signific terrasse.

DORYPHORES, s. m. pl. δορυφόροι (doruphoroi), qui signifie porte-lances; de δόρυ (doru), lance, et de φίρω (phérδ), je porte. On appeloit ainsi, chez les anciens Perses, les hommes qui formoient la garde du roi, parce qu'ils étoient armés de lances.

DOSE, s. f. (pharm.), de Nors (dosis), dérivé de Nomu (didômi), donner. C'est la quantité déterminée des différens ingrédiens qui entrent dans un remède Il se dit aussi de chaque prise.

DOXOLOGIE, s. f. terme d'église, qui se dit du Gloria Patri, et de la dernière strophe d'une hymne. Ce mot est composé de d'éga (doxa), gloire, et de logos), discours, parce qu'on y rend gloire aux trois personnes de la Sainte-Trinité.

DRACHME, ou DRAGME, s. f. Spazun (drachmé), ancienne monnoie grecque, estimée 18 sols de France. En médecine, ce mot signifie un gros, ou la huitième partie d'une once.

DRAMATIQUE, adj. δραματικός (dramatikos); de δράμα (drama), fable, action, représentation. Il se dit des pièces de théâtre qui représentent une action comique ou tragique.

DRAME, s. m. Nome (drama), pièce de théâtre qui représente une action, soit tragique, soit comique, dérivé de drama (drama), agir, parce que, dans le genre dramatique, on fait parler et agir les personnages mêmes, à la différence du genre épique, où l'on raconte simplement les faits. Voyez EPIQUE.

Drame se dit aussi d'une tragédie bourgeoise.

Dérivé. DRAMATISTE, s. m. celui qui compose des pièces de théâtre.

DRASTIQUE, adj. Sparus (drastikos), actif; de span (dras), agir, opérer. Il se dit des remèdes dont l'action est prompte et vive.

DROPAX, s. m. (pharm.), mot purement grec, himak, qui désigne un médicament composé de poix et d'huile, dont on se servoit pour arracher les poils.

DRYADES, s. f. Aprastes (Druades), nymphes des

bois; de Nos (drus), chène. Elles pouvoient errer en liberté, et leur existence n'étoit pas attachée à celle des arbres dont elles étoient les protectrices. Voyez HAMA-DRYADES.

DRYIN, ou DRYINUS, s. m. espèce de serpent dont la morsure est fort dangereuse. Il tire son nom de dos (drus), qui signifie chêne, ou arbre en général, parce qu'il se cache entre les racines ou dans les creux des arbres.

DRYOPTÉRIDE, s. f. espèce de fougère qui a une vertu corrosive. Elle tire son nom de dis (drus), génit. drus), chêne, et de mais (ptéron), aile, parce que ses feuilles s'étendent en forme d'ailes, et qu'elle croît ordinairement au pied des chênes.

DULIE, s. f. culte que l'église rend aux anges et aux saints; de douléia), servitude, service, dérivé de doulos), serviteur, parce qu'on les honore comme des serviteurs de Dieu; ou comme des serviteurs honorent leurs maîtres.

DYNAMIQUE, s. f. partie de la mécanique qui traite du mouvement des corps qui agissent les uns sur les autres. Ce mot vient de d'inquis (dunamis), force, puissance, dérivé de d'inquis (dunamai), je puis. La dynamique est proprement la science des forces ou des puissances qui meuvent les corps.

DYNASTE, s. m. en grec d'unastes), petit souverain qui n'avoit qu'un Etat peu étendu, ou qu'une autorité précaire.

DYNASTIE, s. f. suite de rois ou de princes d'une même race, qui ont régné dans un pays. Ce mot vient de d'unastia (dunasteia), puissance, autorité, empire, dérivé de d'unamai), avoir l'autorité, la puissance.

DYPTIQUES. Foyez DIPTYQUES.

DYSCINÉSIE, s. f. (méd.), mot formé de de (dus), difficilement, avec peine, et de \*\*viñ (kinéin), mouvoir; difficulté de se mouvoir.

DYSCOLE, adj. de dissertes (duskolos), qui est de mauvaise humeur, avec qui il est difficile de vivre, dérivé de disserte (kolon), nourriture; c'est-à-dire, celui qui rejette les mets avec dédain, et, au figuré, celui qui s'écarte d'une opinion reçue.

DYSENTERIE. Voyez DYSSENTERIE.

DYSESTHÉSIE, s. f. (méd.), de d's (dus), difficilement, et d'alotrois (aisthésis), sentiment, du verbe aiotéropas (aisthanomai), sentir; diminution ou perte totale du sentiment.

DYSMÉNORRHÉE, s. f. (méd.), écoulement difficile des règles chez les femmes; de dis (dus), avec peine, de μήν (mén), mois, et de jis (rhéó), couler; c'est-à-dire, écoulement pénible des mois.

DYSOREXIE, s. f. (méd.), de sus (dus), difficilement, et d'spets (orexis), appétit; diminution de l'appétit, dégoût.

DYSPEPSIE, s. f.  $(m\acute{e}d.)$ , de  $\delta V_s(dus)$ , difficilement, avec peine, et de  $\pi \acute{e}\pi / \omega$  (peps $\acute{e}b$ ), cuire, digérer; digestion pénible, ou mauvaise.

DYSPERMATISME, s. m. (méd.), émission lente, difficile, ou nulle, de la liqueur séminale. Ce terme, qui est nouveau, est dérivé de δος (dus), difficilement, avec peine, et de σπίρμα (sperma), semence.

DYSPHONIE, s. f. (méd.), de dis (dus), difficilement, et de qui (phôné), voix; difficulté de parler.

DYSPNÉE, s. f. (méd.), respiration difficile, difficulté

de respirer; de Ns (dus), avec peine, et de mis (pnés), je respire. C'est une disposition à l'asthme.

DYSSENTERIE, s. f. (méd.), espèce de flux de sang, avec douleur d'entrailles; en grec d'orrepée (dusentéria), de dis (dus), difficilement, avec peine, et d'érreper (entéron), entrailles, intestin; comme qui diroit, difficulté des intestins. De-là vient DYSSENTÉRIQUE, adj. qui appartient à la dyssenterie, ou qui en est atteint.

DYSTHYMIE, s. f. de No (dus), avec peine, et de vuis (thumos), esprit; anxiété, mal-aise, ou abattement d'esprit.

DYSTOCIE, s. f. (méd.), accouchement pénible et laborieux; de dis (dus), avec peine, et de réas (tokos), accouchement, dérivé de réas (tikto), accoucher.

DYSURIE, s. f. (méd.), difficulté d'uriner; de d'es (dus), difficilement, avec peine, et d'espés (ourés), uriner.

DYTIQUE, s. m. espèce d'insecte, ainsi nommé de d'uns (dutés), plongeur, dérivé de d'un (duné), je plonge, parce qu'il vit dans l'eau.

## $\mathbf{E}$

ECBOLIQUE, adj. (méd.), nom des remèdes qui facilitent l'accouchement, ou qui tendent à causer l'avortement; d'iεδάλλω (ekballó), chasser, expulser, dont la racine est δάλλω (balló), jeter.

ECCANTHIS, s. m. (méd.), excroissance de chair au coin de l'œil. Ce mot, qui est grec, est formé d'ix (ek), de, et de xarêos (kanthos), l'angle de l'œil. Voyez Encanthis.

ECCATHARTIQUE, adj. (méd.), se dit des remèdes purgatifs ou expectoraux; d'ix (ek), hors, et de \*\*\*\* (kathairs), je purge.

ECCHYMOSE, s. f. (chirur.), en grec ἐκχύμωσις (ekchumósis), épanchement de sang entre la peau et la chair,
causé par une légère contusion. Ce mot vient d'ἰκχύνω
(ekchunó), verser, répandre au-dehors, ou bien d'ἰκχυμόω
(ekchumoó), dérivé d'ἰκ (ek), hors, et de χυμὸς (chumos),
suc, humeur; c'est-à-dire, effusion d'humeurs.

ECCLÉSIASTE, s. m. livre de l'Ancien-Testament, ainsi nommé du mot grec ἐκκλησιως ης (ekklésiastés), prédicateur, dérivé d'ἐκκαλίω (ekkaléó), assembler, ou d'ἐκκλησιώζειν (ekklésiazein), haranguer, prêcher. De Villoison croit que c'est une espèce de conférence, de dialogue, où l'auteur réfute, dans la seconde partie, les objections du premier interlocuteur.

ECCLÉSIASTIQUE, adj. qui appartient à l'église; d'ixxànoia (ekklésia), église.

ECCOPROTIQUE, adj. (pharm.), d'iz (ek), dehors, et de zémpes (kopros), excrément. Purgatif doux, qui n'évacue que les matières fécales.

ECCORTHATIQUE, adj. (pharm.) Il se dit des remèdes contre les obstructions, ou de ceux qui, appliqués sur la peau, en ouvrent les pores; d'iz (ek), dehors, et de zορθύω (korthuó), amasser; entasser; c'est-à-dire, qui expulsent les humeurs entassées dans le corps.

ECCRINOLOGIE, s. f. partie de la médecine qui traite des excrétions. Ce mot vient d'inspire (ekkriné), je sépare, et de réves (logos), discours, traité.

ECHINE, s. f. ornement d'architecture; d'ixños (échinos), hérisson, chataigne, parce qu'il ressemble à des
châtaignes ouvertes. On le nomme aussi ove, parce qu'au
milieu de cette coque, on représente une espèce d'œuf.
Cet ornement se place dans les corniches ïoniques, corinthiennes et composites.

ÉCHINITE, s. m. (nat.), nom donné aux oursins de mer pétrifiés. Ce mot est dérivé d'izires (échines), hérisson, et oursin de mer, en grec ancien et moderne, à cause des piquans dont leur coquille est hérissée.

ÉCHINODERME, adj. (nat.), nom des vers qui sont revêtus d'une peau coriace, parsemée d'épines articulées; d'iznes (échinos), hérisson, et de dique (derma), peau, littéralement qui ont une peau d'hérisson.

ÉCHINOPHORE, s. f. (botan.), plante, qui tire son nom d'ixires (échinos), hérisson, et de  $\varphi_{ipe}$  (phéré), je porte, parce que sa semeuce est renfermée dans une capsule hérissée de pointes.

ÉCHIOÏDES, s. f. pl. genre de plantes, ainsi nommées d'ixis (échis), vipère, et d'isos (éidos), forme, ressemblance, parce que leurs semences ont quelque ressemblance avec la tête d'une vipère.

ÉCHO, s. m. mot grec et latin, qui signifie son répété ou réfléchi. Il est dérivé d'nxos (échos), son. Echo se dit aussi du lieu où se fait cette réflexion.

ÉCHOMÈTRE, s. m. espèce de règle ou d'échelle divisée en plusieurs parties, dont on se sert pour mesurer la durée des sons. Ce mot vient d'πχος (êchos), son, et de μίτρον (métron), mesure; c'est-à-dire, instrument qui mesure les sons.

ÉCHYMOSE. Voyez Ecchymose.

ÉCLECTIQUE, adj. qui choisit; d'indique (éklégô), choisir. Il se dit d'une secte de philosophes, qui, sans adopter de système particulier, choisissoient les opinions qui leur paroissoient les plus vraies et les plus raisonnables. On appelle éclectisme, la philosophie des éclectiques.

ÉCLEGME, s. m. (pharm.), ἔκλειγμα (ekleigma), électuaire, médicament pectoral, de consistance épaisse, qu'on fait sucer aux malades; d'iκλείχω (ekléicho), lécher.

ÉCLIPSE, s. f. (astro.), obscurcissement d'un corps céleste, causé par l'interposition d'un autre corps; telles sont les éclipses de soleil et de lune. Ce mot vient d'εκλειψε (ékléipsis), défaut, privation, qui est dérivé de λείπε (léips), manquer, défaillir; c'est-à-dire, défaut, ou privation de lumière. De-là, le verbe Éclipsen; Ècliptique, adj. qui a rapport aux éclipses.

ÉCLIPTIQUE, s. m. (astro.), nom d'un grand cercle, oblique à l'équateur, qui occupe le milieu du zodiaque, et marque le cours apparent du soleil pendant l'année. On l'appelle ainsi du mot industrie (ékléipsis), éclipse, parce que les éclipses n'arrivent que lorsque la lune est dans ce cercle, ou s'en trouve fort près.

ÉCOLE. Voyez Scholastique.

ÉCONOMIE, s. f. einerepain (oikonomia), ordre, règle dans le gouvernement d'une maison, d'une famille, ou bonne disposition de quelque chose que ce soit; d'eines (oikos), maison, et de répas (nomos), loi, règle. Ce mot présente, en général, une idée d'ordre, d'harmonie, de bonne distribution dans les parties d'un tout.

Dérioés. Économe, s. m. Économique, adj. Économiquement, adv. Économiser, verbe, gouverner avec conomie. Économiste, s. m.

ECPHRATIQUE, adj. (pharm.), apéritif; d'izquéma (skphrattó), désobstruer, déboucher, dérivé de la préposition iz (sk), et de préme (phrattó), j'obstrue, je ferme. Il se dit des remèdes qui ont la propriété de déboucher et de débarrasser les vaisseaux, les conduits.

ECPIESME, s.f. (chirur.), sorte de fracture au crâne, où il y a des esquilles d'os enfoncées en dedans, qui compriment et blessent les membranes du cerveau, izπίτομα (ekpiésma), dérivé d'izπίτζα (ekpiéző), presser, comprimer.

ECSARCOME, s. m. (chirur:), excroissance charnue; d'in (ek), dehors, et de où pt (sarx), chair; c'est-à-dire, chair saillante. Ce terme n'est plus usité. Voyez SAR-COME.

ECTILLOTIQUE., adj. (phorm.), qui arrache, qui enlève; d'iκτίλλω (ektilló), arracher, enlever de force, dont la racine est τίλλω (tilló). On donne ce nom aux médicamens qui servent à dépouiller quelque partie du corps, des poils superflus qui la couvrent.

ECTROPION, s. m. (méd.), ix/2 é miss (ektropion), mot grec, qui signifie éraillement ou renversement de la paupière inférieure, qui ne peut plus couvrir l'œil avec celle d'en-haut; d'ix (ek), en dehors, et de τρίπω (trépô), je tourne; c'est-à-dire, je retourne, je renverse en-dehors.

ECTROTIQUE, adj. qui procure l'avortement; d'interpuonu (ektitrosko), faire avorter, dérivé de ruzguinu (titrosko), je blesse.

ECTYLOTIQUE, adj. (pharm.) Il se dit des remèdes propres à consumer les callosités, les durillons; d'in (ek), particule, qui marque retranchement, et de ruises (tulos), calus, durillon.

ECTYPE, s. f. (antiq.), copie, empreinte d'une figure quelconque. Ce mot est formé de la particule in (ek), qui signifie de, ou en-dehors, et de rinos (tupos), type, image, copie; c'est-à-dire, image relevée, frappée en bosse.

ÉCUMÉNIQUE. Voyez Œcuménique. ÉGAGROPILE. Voyez ÆGAGROPILE.

ÉGIDE, s. f. d'airès (aigis), peau de chèvre; dérivé d'aig (aix), chèvre. On nomme ainsi en particulier le bouclier de Pallas, parce qu'il étoit couvert de la peau de la chèvre Amalthée. Les boucliers étoient anciennement couverts d'une peau de chèvre; et, chez les Li-

byens, on en portoit une sous les vêtemens, en forme de cuirasse.

ÉGILOPS. Voyez ÆGILOPS.

ÉGLISE, s. f. Ce mot vient d'innayoia (ékklésia), qui signifie congrégation, assemblée, dérivé de innadia (ékkaléó), j'appelle, j'assemble. C'est l'assemblée, ou la société des fidèles, considérés comme ne faisant qu'un corps, dont le pape est le chef. Ecclésiastique, adj. en est dérivé. Eglise se prend encore pour l'édifice consacré au culte divin.

ÉGLOGUE, ou ECLOGUE, s. f. sorte de poésie qui contient le récit de quelque événement champêtre, ou un entretien de bergers. Ce mot vient d'ixaoyà (éklogé), qui signifie choix, en général, pièce choisie, mais que nous avons, d'après les Latins, restreint aux poésies pastorales.

EICOSAÈDRE. Voyez Icosaèdre.

ÉLAPHÉBOLIES, s. f. fètes grecques en l'honneur de Diane; elles étoient ainsi nommées d'ελαφος (élaphos), cerf, et de δάλλω (balló), frapper, parce qu'on lui sacrifioit des cerfs, ou parce qu'elle se plaisoit singulièrement à la chasse de cet animal.

ÉLAPHOBOSCÚM, s. m. (botan.), nom donné au panais sauvage, d'ιλαφος (élaphos), cerf, et de δίσκειν (boskéin), paître, parce qu'on dit que les cerfs se guérissent de la morsure des bêtes venimeuses, en mangeant de cette herbe.

ÉLASTICITÉ, s. f. (physiq.), mot formé d'iλας γ'ς (élastés), qui pousse, dérivé du verbe iλαύνα (élaunô), pousser, presser, agiter. C'est la propriété par laquelle un corps, après avoir été comprimé, se rétablit dans son état naturel. De-là vient ELASTIQUE, adj. qui a de l'élasticité, qui fait ressort.

ÉLATÈRE, s. m. (pharm.), idutiques (élatérion), suc

purgatif, qui se tire des concombres sauvages. Ce mot est dérivé d'inaira (élauné), pousser, chasser. Ce remède n'est plus en usage aujourd'hui.

ÉLECTRICITÉ, s. f. (physiq.) On n'entendoit autrefois par ce mot, que la propriété que certains corps
acquièrent, par le frottement, d'attirer ou de repousser
d'autres corps. Aujourd'hui l'électricité est reconnue
pour un fluide particulier dont l'accumulation se manifeste par des étincelles, fait éprouver des sensations, plus
ou moins fortes, au système nerveux, et a des effets analogues et même identiques à ceux du tonnerre. Ce mot
vient d'faires (élektron), ambre jaune, parce que les
anciens avoient remarqué que cette substance, étant
frottée, attiroit les corps légers.

Dérivés. ÉLECTRIQUE, adj. qui reçoit et communique l'électricité, ou qui y a rapport; ÉLECTRISABLE, adj. qui peut devenir électrique; ÉLECTRISER, verbe, rendre électrique, communiquer l'électricité.

ÉLECTROMÈTRE, s. m. instrument de physique, qui sert à mesurer la quantité d'électricité. Ce mot est dérivé d'πλεπτρον (élektron), qui proprement signific ambre, et d'où l'on a fait électricité, et de μίτρον (métron), mesure. Voyez ÉLECTRICITÉ.

ÉLECTROPHORE, s. m. instrument chargé de matière électrique; d'ήλεκτρον (élektron), ambre, et de φέρα (phéró), je porte.

ÉLÉGIE, s. f. petit poëme dont la douleur ou la tendresse sont le principal caractère. Ce mot vient d'έλιγος (élégos), complainte, dérivé, dit-on, d'è (hélas!), signe de douleur, et de λίγια (légein), dire, parce qu'originairement l'élégie étoit destinée aux gémissemens et aux larmes.

Dérivé. ÉLÉGIAQUE, adj. qui appartient à l'élégie. ÉLÉO-SACCHARUM, s. m. (pharm.), d'ελαιον (élaion), huile, et de saxas (sakchar), sucre. C'est une combinaison d'huile et de sucre.

ÉLÉPHANTIASIS, s. f. (méd.), mot grec dérivé d'ixique (éléphas), éléphant. On donne ce nom à une espèce de lèpre, qui rend la peau dure et ridée comme celle de l'éléphant.

ÉLEUTHÉRIES, s. f. i λευθέρια (éleuthéria), fêtes de la liberté, pluriel neutre d'i λευθέρια (éleuthérios), libérateur, dérivé d'i λευθέριος (éleuthérios), libre. Ces fêtes grecques se célébroient en l'honneur de Jupiter, surnommé Éleuthérios, ou Libérateur, en mémoire d'une victoire que les Grecs, dont elle assuroit la liberté, crurent devoir à la protection de ce dieu, et remportèrent sur les Perses, près du fleuve Asope.

ELITRE. Voyez ÉLYTRE.

ELITROÏDE. Voyez ÉLYTROÏDE.

ELLÉBORE, s. m. plante médicinale purgative. Son nom grec est inisseps (elléboros). On donne le nom d'elléborine à une autre plante, dont les feuilles ont la figure de celles de l'ellébore.

ELLIPSE, s. f. ligne courbe, appelée vulgairement ovale, et qui est une des sections du cône. Les anciens géomètres lui ont donné ce nom d'iddit (elléipsis), défaut, dérivé de deixa (léips), manquer, être moindre, parce qu'entr'autres propriétés, elle a celle-ci, que les carrés des ordonnées sont moindres que les rectangles formés par les paramètres et les abscisses, ou leur sont inégaux par défaut.

Ellipse, en termes de grammaire, signifie retranchement d'un ou de plusieurs mots dans le discours, afin de le rendre plus vif et plus soutenu.

Dérivé. ELLIPTIQUE, adj. qui tient de l'ellipse.

ELLIPSOIDE, s. m. (géom.), solide formé par la révo-

lution d'une ellipse autour d'un de ses axes. Ce mot vient d'intervis (elléipsis), ellipse, et d'eldos (éidos), forme, figure. Voyet Ellipse.

ÉLYSÉE, s. m. ou les Champs-Elysées, lieu délicieux dans les Enfers, où les païens croyoient que les ames des héros et des gens de bien alloient après leur mort. Ce mot vient de λύσις (lusis), séparation, dérivé, dit-on, de λύω (lub), dégager, délivrer, parce que les ames y sont dégagées des liens du corps.

ÉLYTRE, s. m. (nat.), mot grec, interpor (élutron), qui signifie guîne, enveloppe, étui. Il se dit des étuis durs et coriaces qui recouvrent les ailes de certains insectes.

ÉLYTROÏDE, adj. (anat.), nom d'une membrane des testicules, appelée autrement vaginale; d'žaurper (élutron), gaîne, étui, et d'sides (éidos), forme, ressemblance, parce qu'elle ressemble à une gaîne, en latin vagina.

EMBLÉME, s. m. tableau ingénieux qui représente une chose à l'œil et une autre à l'esprit. Ce mot vient d'iμωνημα (embléma), qui signifie un ornement qu'on ajoute à quelque ouvrage, dérivé d'iμωνλιιι (emballéin), jeter dessus, ajouter; c'est-à-dire, image ou ornement sur-ajouté qui renferme un sens moral ou politique. De-là vient Emblématique, adj. qui tient de l'embléme.

EMBOLISME, s. m. (astro.), mot grec, iμδολισμός (embolismos), qui signifie intercalation, du verbe iμδάλλιο (emballéin), insérer, ajouter, mettre entre deux. Les Grecs appeloient ainsi l'addition qu'ils faisoient, tous les deux ou trois ans, d'un treizième mois à l'année lunaire, qui est de trois cent cinquante-quatre jours, afin de l'approcher de l'année solaire, qui est de trois cent

soixante-cinq, sans compter quelques heures de part et d'autre. Le mois, qui étoit ainsi intercalé ou ajouté, se nommoit *embolismique*; c'est-à-dire, intercalaire.

EMBOLISMIQUE. Voyez Embolisme.

EMBROCATION, s. f. (chirur.), d'iµGp'ize (embréch5), arroser, humecter, dont la racine est Spize (bréch6), le même. Espèce d'arrosement ou de fomentation qu'on fait sur une partie malade avec un médicament liquide.

EMBRYOGRAPHIE, s. f. (anat.), description du fœtus, pendant son séjour dans la matrice; d'ěμθρυον (embruon), le fœtus, et de γρώφω (graphó), je décris.

EMBRYOLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite du foetus; d'εμβρυον (embruon), le foetus, l'embryon, et de λόγος (logos), discours.

EMBRYON, s. m. (anat.), mot grec, ¿µβροον (em-bruon), dérivé d'év (en), dans, et de βρίω (bruø), croître, pulluler. Il désigne le fœtus ou le petit qui commence à se former dans le sein de la mère.

EMBRYOTHLASTE, s. m. (chirur.), instrument qui sert à rompre les os du fœtus, dans les accouchemens laborieux, pour faciliter son extraction. Ce mot est composé d'éµ6µvor (embruon), l'embryon, le fœtus, et de 6λώω (thla6), briser, rompre.

EMBRYOTOMIE, s. f. d'iucques (embruon), l'embryon, le fœtus, et de riure (temné), je coupe; dissection anatomique d'un embryon, ou opération par laquelle on coupe en pièces un fœtus mort dans la matrice.

EMBRYULKIE, s. f. (chirur.) d'é popos (embruon), l'embryon, le fœtus, et d'é au (helko), tirer. Opération par laquelle on tire l'enfant du ventre de la mère, dans un accouchement contre nature.

ÉMERAUDE, s. f. pierre précieuse transparente, et

de couleur verte; de quépayées (smaragdos), en latin smaragdus.

ÉMÉTIQUE, s. m. et adj. (pharm.), i perinde (émétikos), vomitif, qui fait vomir; d'ipis (émét), je vomis. L'émétique, ou tartrite de potasse et d'antimoine, est un médicament qui provoque le vomissement.

ÉMÉTOCATHARTIQUE, adj. (pharm.), nom des remèdes qui purgent par haut et par bas; d'émiros (émétos), vomissement, et de zataprizès (kathartikos), purgatif, dérivé de zatalpa (kathairó), je purge; c'est-à-dire, purgatif qui excite le vomissement.

ÉMÉTOLOGIE, s. f. d'iμίω (éméó), vomir, et de λόγος (logos), discours. Partie de la médecine qui traite des émétiques ou des vomitifs.

ÉMINE. Voyez HÉMINE.

EMMÉNAGOGUE, adj. (méd.), nom des remèdes qui provoquent les règles ou menstrues des femmes. Ce mot est composé d'suppra (emmêna), les menstrues, les règles, dont la racine est un (mên), mois, et aya (agó), faire sortir.

EMMÉNALOGIE, s. f. (méd.), traité des menstrues ou de l'écoulement périodique des femmes. Ce mot vient d'εμμηνα (emména), les menstrues, les règles, et de λόγος (logos), discours.

EMPASME, s. m. d'iuniova (empassó), répandre. Poudre parfumée qu'on répand sur le corps pour chasser la mauvaise odeur, ou pour absorber la sueur.

EMPHASE, s. f. manière pompeuse de s'exprimer et de prononcer; impuns (emphasis), d'impulse (emphaino), faire briller, dérivé de quise (phaino), je montre; littéralement, action de mettre en évidence, illustration. De-là vient EMPHATIQUE, adj. qui a de l'emphase; EMPHATIQUEMENT, adv.

EMPHRACTIQUE, adj. (méd.), d'impiario (emphratto), obstruer, boucher. Il se dit des médicamens visqueux qui servent à boucher les pores. C'est la même chose qu'Emplastique.

EMPHYSÈME, s. m. (méd.), mot grec, impriorque (emphuséma), d'ir (en), dans, et de proús (phusas), souffler. Il signifie, en général, toute tumeur formée d'air. C'est ce qu'on appelle encore boursoufflure.

EMPHYTHÉOSE, s. f. contrat par lequel le propriétaire d'un héritage en cède à quelqu'un la jouissance pour un temps, ou même à perpétuité, à la charge d'une redevance annuelle. Ce mot vient d'importures (emphateusis), ente, greffe, dérivé d'iv (en), dans, et de privée (phuteus), planter, enter, parce que ces sortes de contrats n'avoient lieu originairement que pour des terres qu'on donnoit à défricher. Emphythéose est le nom de tout bail à longues années.

Dérivés. EMPHYTHÉOTE, celui qui jouit d'un fonds par bail emphythéotique; EMPHYTHÉOTIQUE, adj. qui appartient à l'emphythéose.

EMPIREUME. Voyez Empyreume.

EMPIRIQUE, s. m. et adj. ium upuris (empéirikos), savant par expérience; de mije (péira), expérience, essai. Il se dit des médecins qui se conduisent par la seule expérience. Le substantif se prend souvent pour charlatan. Leur méthode ou leur caractère s'appelle empirisme.

EMPLASTIQUE, adj. (pharm.), d'iμπλώσσω (emplassó), enduire, boucher. Voyez ΕΜΡΗΚΑCΤΙQUE, qui est la même chose.

EMPLATRE, s. m. (pharm.), "pradasper (emplastron), médicament de substance solide et glutineuse, et fait

pour être appliqué extérieurement; d'imalaire (emplasso), enduire par-dessus, parce qu'il sert à enduire le morceau de cuir ou de toile qu'on applique sur la partie malade.

EMPROSTHOTONOS, s. m. (méd.), mot grec composé d'improstive (emprosthen), en avant, et de réves (to-nos), tension, de reve (téiné), je tends. Espèce d'affection spasmodique qui fait pencher le corps en avant.

EMPYÈME, s. m. (chirur:), iµwinµu (empuéma), amas de pus dans quelque cavité du corps, et sur-tout dans la poitrine. Ce mot est composé de la particule is (en), dans, et de win (puon), pus. Le n se change en m dans la composition, quand il se trouve devant les lettres labiales b, p. La même chose arrive dans les autres langues.

EMPYOCÈLE, s. m. (chirur.), abcès dans le scrotum, ou dans les testicules, espèce de fausse hernie. Ce mot vient d'ir (en), dans, de πίον (puon), pus, et de πήλη (kélé), tumeur, hernie.

EMPYOMPHALE, s. m. (chirur.), mot composé d'ir (en), dans, de σύον (puon), pus, et d'όμφαλὸς (omphalos), nombril, en latin umbilicus; espèce de hernie ombilicale qui contient du pus.

EMPYRÉE, s. m. C'est le lieu le plus élevé du ciel où l'on place le séjour des bienheureux; d'ir (en), dans, et de  $\pi i \epsilon (pur)$ , feu, pour marquer l'éclat et la splendeur de ce ciel.

EMPYREUMATIQUE. Voyez Empyreume.

EMPYREUME, s. m. mot qui signifie odeur de brûlé; d'iμπυρόω (empuro6), brûler, enflammer, dont la racine est πῦς (pur), feu. C'est, en termes de chimie, le goût et l'odeur désagréables que contractent les substances huileuses qui ont été exposées à l'action d'un

feu violent. Empyreumatique, adj. se dit d'une substance qui sent l'empyreume.

ENARTHROSE, s. f. (anat.), cavité d'un os, dans laquelle est reçue la tête d'un autre os; d'ir (en), dans, et d'açter (arthron), jointure, articulation.

ENCANTHIS, s. m. (chirur.), excroissance de chair, ou tubercule qui vient au grand angle de l'œil. Ce mot est grec, "yzarêis (egkanthis), dérivé d'iy (eg), pour iv (en), dans, et de zarêis (kanthos), l'angle de l'œil.

ENCAUSTIQUE, s. f. et adj. mot emprunté du grec, iyasis (egkais), brûler, dérivé de zais (kais), le même; iyasus (egkaustikos), qu'on a marqué avec le feu. O'est une sorte de peinture, dont le secret a été retrouvé par M. Requeno, Jésuite Espagnol, et qui consiste à coucher avec le pinceau des cires colorées et liquéfiées au feu, ou à fixer les couleurs par le moyen du feu.

ENCÉPHALE, adj. qui est dans la tête; d'ir (en), dans, et de \*\*(\$\phi = \hat{n} \) (képhalé), tête. Il se dit de certains vers qui s'engendrent dans la tête.

ENCÉPHALITE, s. f. (nat.), pierre figurée, qui a quelque ressemblance avec le cerveau humain; d'ir (en), dans, de ziquin (képhalé), tête ou cerveau, et de ilos) (lithos), pierre.

ENCÉPHALOCÈLE, s. m. (chirur.); d'ir (en), dans, de κιφαλή (képhalé), tête ou cerveau, et de κήλη (kélé), tumeur. Hernie du cerveau, ou du cervelet.

ENCHIRIDION, s. m. petit livre portatif, contenant des préceptes et des remarques précieuses. Ce mot est grec, inxupidion (egchéiridion), formé d'in (eg), dans, ét de xiip (cheir), main; c'est-à-dire, manuel, livre qu'on peut porter à la main.

ENCHISTE. Voyez ENKYSTÉ.

ENCHYMOSE, s. f. (méd.), effusion soudaine de sang dans les vaisseaux cutanés, comme il arrive dans la joie, la colère, la honte, &c. d'iγχίω (egchéó), ou plutôt d'iγχυμίω (egchumoó), répandre.

ENCLITIQUE, s. f. et adj. (gram.), mot formé d'i κλίνω (egklin6), je m'appuie, qui est composé de la préposition iγ (eg), sur, et de κλίνω (klin6), j'incline. On appelle enclitique, dans la langue grecque, certains petits mots qui s'appuient et s'inclinent tellement sur le mot précédent, qu'ils semblent s'y unir et ne faire qu'un avec lui.

ENCYCLIE, s. f. d'ir (en), dans, et de zúzios (kuklos), cercle; c'est-à-dire, cercle renfermé dans un autre. Les physiciens donnent ce nom aux cercles concentriques qui se forment sur l'eau, lorsqu'on y laisse tomber quelque chose.

ENCYCLIQUE, adj. d'iγκύκλιος (egkuklios), circulaire, dérivé d'iγ (eg), en, et de κύκλος (kuklos), cercle. Il se dit en parlant des lettres qu'on écrit pour donner le même ordre, ou le même avis, à plusieurs personnes, et dans plusieurs lieux.

ENCYCLOPÉDIE, s. f. iγκυκλοπαιδεία (egkuklopaidéia), enchaînement de toutes les sciences; d'iγ (eg), en, de κύκλος (kuklos), cercle, et de παιδεία (paidéia), science, instruction, dont la racine est παῖς (pais), enfant. Ce terme est spécialement affecté au titre d'un livre fort connu, et rédigé par une société de savans pour être le dépôt de toutes les connoissances humaines. Encyclopédie s'emploie quelquefois pour savoir universel.

Dérivés. Encyclorédique, adj. qui appartient à l'Encyclopédie; Encyclorédiste, s. m. nom des auteurs de l'Encyclopédie.

ENDÉCAGONE, s. m. figure géométrique qui a onze

angles et onze côlés; d'érdeza (hendéka), onze, et de yaría (gónia), angle.

ENDÉCASYLLABE, adj. et s. se dit d'une sorte de vers grec et latin, composé de onze syllabes. Ce mot vient d'isdema (hendéka), onze, et de suddaté (sullabé), syllabe.

ENDÉMIQUE, adj. is d'apus (endémios), qui appartient, qui est particulier au peuple d'un certain pays : d'is (en), dans, et de d'apus (démos), peuple. On appelle, en médecine, maladies endémiques, celles qui sont particulières à un pays, à une nation.

ÉNÉORÈME, s. m. (méd.), ivaidopque (énaiôrêma), espèce de nuage, ou substance légère qui nage au milieu de l'urine; d'iv (en), dans, et d'alapsir (aiôréin), élever en haut, suspendre; c'est-à-dire, substance suspendue dans l'urine.

ENERGIE, s. f. iripyeus (énergéia), efficace, vertu, force; d'ir (en), dans, et d'ipper (ergon), ouvrage, travail, action. Ce mot ne se prend que dans le sens moral.

Dérivés. Énergique, adj. qui a de la force, de l'énergie; Énergiquement, adv.

ÉNERGUMÈNE, s. m. inpyamuses (énergouménos), possédé du démon, du verhe impyam (énergéé), travailler au-dedans, avec force, dérivé d'in (en), dans, et d'ippor (ergon), ouvrage.

ENGASTRILOQUE, adj. qui parle du ventre; d'in (en), dans, de vasile (gastér), ventre, et du verbe latin loqui, parler. Nom qu'on donne à ceux qui parlent sans ouvrir la bouche, de manière que le son de la parole semble retentir dans le ventre, et en sortir. On les nomme aussi ventriloques.

ENGASTRIMYTHE, adj. mot composé d'is (en),

dans, de vashe (gastér), ventre, et de puiss (muthos), parole. Voyez Engastriloque, qui est la même chose.

ENGYSCOPE, s. m. instrument d'optique, ou espèce de microscope qui grossit les objets quand on les regarde de près; d'iγγν's (eggus), près, et de σκοπίω (skopéó), je regarde, je considère; c'est-à-dire, qui sert à regarder de près.

ENHARMONIQUE, adj. genre de la musique des Grecs, qui procédoit par deux quarts de ton et une tierce majeure. Il étoit ainsi nommé d'ér (en), en, et d'équeria (harmonia), liaison, jointure; comme qui diroit, bien joint, bien assemblé, parce que cette modulation étoit très-serrée, ne parcourant que de petits intervalles. Nous avons aussi une sorte de genre enharmonique, qui diffère entièrement de celui des Grecs.

ENHYDRE, s. f. (nat.), pierre ferrugineuse, de forme ronde, mais creuse et remplie d'eau. Ce mot vient d'ir (en), dans, et d'obse (hudôr), eau.

ÉNIGME, s. f. alinqua (ainigma), discours obscur, qui renferme un sens caché qu'on propose à deviner; d'aises (aines), apologue, proverbe. Énigme se dit encore figurément d'un discours peu intelligible, dont le sens est difficile à pénétrer.

Dérivés. Énigmatique, adj. obscur; Énigmatiquement, adv.

ENKIRIDION. Voyez Enchiridion.

ENKYSTÉ, adj. (méd.), qui est renfermé dans un kyste, ou dans une membrane en forme de poche; d'is (en), dans, et de zúsis (kustis), sac, vessie. On appelle tumeurs enkistées, celles dont la matière est renfermée dans une membrane, ou vessie, qu'on nomme kyste.

ENNÉADÉCATÉRIDE, s. f. terme de chronologie,

Digitized by Google

formé d'inia (ennéa), neuf, de dina (déka), dix, et d'iros (étos), année. Il se dit du cycle lunaire, qui est une révolution de dix-neuf années solaires, au bout desquelles le soleil et la lune reviennent, à peu de chose près, dans la même position. L'invention en est due à Méton, célèbre astronome d'Athènes.

ENNÉAGONE, s. m. figure géométrique de neuf angles et de neuf côtés; d'inia (ennéa), neuf, et de varia (gônia), angle.

ENNÉANDRIE, s. f. (botan.), mot formé d'inia (ennéa), neuf, et d'ang (anér), génit. and pos (andros), mari. C'est le nom que donne Linné à la neuvième classe des plantes, parce qu'elle renferme toutes celles dont la fleur a neuf parties mâles, ou neuf étamines.

ÉNOPTROMANCIE, s. f. sorte de divination qui se faisoit par le moyen d'un prétendu miroir magique; d'iran per (énoptron), miroir, et de marria (mantéia), divination. Ce miroir montroit les événemens, même à celui qui avoit les yeux bandés.

ÉNORCHITE, s. f. (nat.), pierre figurée, de forme ronde, qui en renferme une autre dont la figure approche de celle des testicules. Ce mot vient d'is (en), dans, et d'égus (orchis), testicule.

ENTÉRITE, ou ENTÉRITIS, s. f. (méd.), d'irreçor (entéron), intestin, inflammation des intestins.

ENTÉROCÈLE, s. f. descente des intestins dans le scrotum; d'irripor (entéron), intestin, et de κήλη (kélé), tumeur, hernie; c'est-à-dire, hernie intestinale.

ENTÉROCYSTOCÈLE, s. f. d'irrepor (entéron), intestin, de ziris (kustis), vessie, et de ziris (kélé), tumeur; hernie de la vessie compliquée d'entérocèle. Voyez Entérocèle.

ENTÉROÉPIPLOCÈLE, s. f. espèce de hernie

dans laquelle l'intestin et l'épiploon sont tombés ensemble dans l'aine, ou dans le scrotum; d'érreper (entéron), intestin, d'érreper (épiploon), l'épiploon; et de mins (kélé), tumeur, hernie.

ENTÉROÉPIPLOMPHALE, s. m. hernie dans laquelle les intestins et l'épiploon forment une tumeur au nombril. Ce mot vient d'érreser (entéron), intestin, d'inimasses (épiploon), l'épiploon, et d'époplos (omphalos), le nombril.

ENTÉROGRAPHIE, s. f. (méd.), description des intestins, d'irreçer (entéron), intestin, et de γράφω (grapho), je décris. C'est une partie de l'anatomie.

ENTÉROHYDROCÈLE, s. f. mot formé d'évreson (entéron), intestin, d'édag (hudbr), eau, et de zida (kêlê), tumeur. Hydropisie du scrotum compliquée avec une descente de l'intestin.

ENTÉROHYDROMPHALE, s. m. mot formé d'érrspor (entéron), intestin, d'édag (hudér), eau, et d'éuquades (omphalos), le nombril, en latin umbilicus. Hernie ombilicale, causée par la sortie de l'intestin, et par un amas de sérosités.

ENTÉROLOGIE, s. f. (méd.), traité de l'usage et des fonctions des intestins; d'érrepor (entéron), intestin, et de  $\lambda \acute{o} \gamma o s$  (logos), discours; c'est-à-dire, discours sur les intestins.

ENTÉROMPHALE, s. m. tumeur au nombril, formée par la sortie de l'intestin; d'irripor (entéron), intestin, et d'impanès (omphalos), nombril.

ENTÉROSARCOCÈLE, s. m. d'irrepor (entéron), intestin, de origi (sarx), chair, et de zún (kélé), tumeur. Espèce de hernie causée par l'intestin, avec excroissance de chair.

ENTÉROSCHÉOCÈLE, s. f. d'erresor (entéron),

intestin, d'iσχειν (oschéon), le scrotum, et de κήλη (kélé), tumeur. Espèce de hernie dans laquelle les intestins descendent dans le scrotum.

ENTÉROTOMIE, s. f. (chirur.), opération qui consiste à faire une incision à l'intestin, pour en tirer des corps étrangers; d'irreses (entéron), intestin, et de remi (tomé), incision, qui vient de réme (temns), je coupe.

ENTHLASE, s. f. (chirur.), mot grec, ἔνθλωσις (enthlasis), contusion, fracture, dont la racine est θλώω (thlas), briser. Espèce de fracture du crâne, faite par un instrument contondant, et dans laquelle l'os est brisé en plusieurs pièces.

ENTHOUSIASME, a. m. interesseure (enthousiasmos), mouvement extraordinaire, ou transport de l'esprit, causé par une inspiration qui est, ou qui paroît divine. Ce mot vient d'interes (enthéos), divin, qui a Dieu en soi, dérivé d'in (en), dans, et de Dròs (Théos), Dieu. Il se dit, dans ce sens, de l'enthousiasme prophétique.

En matière de belles-lettres, et dans les beaux-arts, l'enthousiasme est une émotion vive, un transport impétueux de l'ame, qu'éprouve dans la composition un homme qui travaille de génie. Il se dit aussi pour admiration outrée.

Dérivés. Enthousiasmen, ravir, transporter d'admiration; Enthousiaste, visionnaire, fanatique; admirateur outré.

ENTHYMÉME, s. m. (logiq.), argument qui ne consiste qu'en deux propositions, l'antécédent et le conséquent. Ce mot vient d'irévapus (enthuméma), qui signifie pensée, d'ir (en), dans, et de évads (thumos), esprit. Proprement, l'enthyméme est un argument parfait dans l'esprit, quoiqu'imparfait dans l'expression.

ENTOMOLITHE, s. f. (nat.), pierre schisteuse,

ou divisée par lames, dans laquelle on voit les empreintes de divers insectes; d'irroper (entomon), insecte, et de lithos), pierre.

ENTOMOLOGIE, s. f. d'irreper (entomon), insecte, et de λόγος (logos), discours. Partie de l'histoire naturelle qui traite des insectes.

Dérivé. Entomologiste, s. m.

ÉOLIPYLE, s.m. (physiq.), boule creuse de métal, garnie d'un tuyau recourbé, et qui, remplie d'eau, et approchée du feu, produit du vent jusqu'à l'entière évaporation du liquide. On la nomme Éolipyle, d'A%205 (Aiolos), Éole, dieu des vents, et de moin (pulé), porte, passage; comme qui diroit, la porte d'Éole, parce que Descartes, et d'autres philosophes, s'en sont servis pour expliquer la nature et l'origine des vents.

ÉPACTE, s. f. (astro.), mot formé d'ineuros (épaktos), étranger, sur-ajouté, du verbe inéque (épago), ajouter, introduire, dont la racine est éque (ago), mener. On appelle ainsi le nombre de jours que l'on ajoute à l'année lunaire pour l'égaler à l'année solaire.

ÉPAGOMÈNES, adj. pl. mot formé d'inayopenos (épagoménos), sur-ajouté, dérivé d'inayo (épago), ajouter, introduire. On appeloit ainsi les cinq jours qu'on ajoutoit à la fin de l'année égyptienne, dont chaque mois avoit trente jours; ce qui faisoit en tout trois cent soixantecinq.

EPANORTHOSE, s. f. figure de rhétorique, par laquelle on feint de rétracter ce qu'on avoit dit, comme trop foible, pour y ajouter des expressions plus fortes. Ce mot vient d'inariéleurs (épanorthôsis), correction, du verbe inariéléu (épanorthôs), redresser, corriger, qui a pour racines ini (épi), sur, ini (ana), préposition réduplicative, et ighès (orthos), droit.

EPENTHESE, s. f. terme de grammaire latine, qui signifie l'addition, ou la réduplication d'une lettre au milieu d'un mot, comme relligio pour religio. Ce mot vient d'inivocos (épenthésis), interposition, insertion, d'ini (épi), par-dessus, et d'inifoqui (entithémi), insérer, dont la racine est ribqui (tithémi), placer, mettre. L'épenthèse est une espèce de figure.

ÉPHÈBE, s. m. ¿\$\pi\$60s (éphêbos), jeune homme parvenu à l'âge de puberté, c'est-à-dire, à quatorze ans; d'is\(i\)(épi), dans, vers, et d'i\(i\)(h\(i\)b\(i\)), puberté, jeunesse.

ÉPHÈDRE, s. m. C'étoit, parmi les anciens athlètes, celui qui demeuroit impair, c'est-à-dire, sans antagoniste, après qu'on avoit réglé par le sort ceux qui devoient combattre ensemble. Il étoit mis en réserve pour se battre contre le dernier vainqueur; d'épodos (éphédros), qui est assis, dérivé d'ixì (épi), sur, et d'idea (hédra), siége; c'est-à-dire, qui étoit assis sur un siége à part, en attendant l'occasion de combattre.

ÉPHÉLIDES, s. f. pl. (méd.), taches rudes et noirâtres qui viennent au visage par l'ardeur du soleil, ou par quelque inflammation. Le mot grec ἐφηλις (éphêlis), vient d'iπὶ (épi), qui a ici la signification de par, et d'ηλιες (hêlios), soleil.

ÉPHÉMÈRE, adj. qui ne dure qu'un jour; d'ini (épi), dans, et d'imies (hêméra), jour. On le dit de plusieurs espèces d'insectes dont la vie est d'une très-courte durée.

ÉPHÉMÉRIDES, s. f. pl. tables astronomiques, qui font connoître, pour chaque jour, le lieu où une planète se trouve, à midi, dans le Zodiaque; d'iquuigis (éphêméris); journal, dérivé d'ini (épi), dans, et d'iµija (héméra), jour; livre qui contient les événemens de chaque jour.

ÉPHIALTE, s. m. (méd.), i quantus (éphialtés), espèce

d'oppression nocturne, nommée vulgairement cauchemar, qui arrive quand on est couché sur le dos; d'iπi
(épi), sur, et d'ἄλλομαι (hallomai), sauter, parce que
ceux qui en sont attaqués s'imaginent, en dormant, que
quelqu'un est couché sur leur poitrine, ou qu'ils sont
accablés d'un poids très-pesant.

ÉPHORES, s. m. magistrats Lacédémoniens, établis pour servir de frein à l'autorité royale. Ce mot vient d'époços (éphoros), qui signifie surveillant, inspecteur, dérivé d'émi (épi), sur, et d'épas (horas), je vois, je regarde. Les éphores étoient au nombre de cinq, et leurs fonctions ne duroient qu'un an.

ÉPIALE, adj. (méd.), inialos (épialos), nom d'une espèce de fièvre continue, dans laquelle on sent, avec beaucoup de chaleur, des frissons vagues et irréguliers. Ce mot est, dit-on, dérivé d'incos (épios), doux, et d'alia (aléa), chaleur, parce que, dans cette maladie, le chaud est tempéré par le froid qu'on éprouve en même temps.

ÉPICARPE, s. m. (pharm.), topique ou médicament qu'on applique autour du poignet, pour arrêter un accès de fièvre, ou pour en prévenir le retour. Ce mot est dérivé d'ini (épi), sur, et de marnes (karpos), le carpe, ou poignet.

ÉPICAUME, s. m. (chirur.), inizavem (épikauma), espèce d'ulcère qui se forme sur le noir de l'œil; d'ini (épi), sur, et de zala (kaió), je brûle.

ÉPICÈNE, adj. (gram.), qui se dit des noms communs aux mâles et aux femelles, comme enfant, corbeau, renard, &c. Ce mot est formé d'ini (épi), en, et de rouds (koinos), commun; c'est-à-dire, qui est en commun, ou qui est commun avec un autre.

ÉPICÉRASTIQUE, adj. (méd.), tempérant, adou-

cissant; d'ini (épi), au-dessus, sur, et de zepánope (kérannumi), je tempère. On donne ce nom aux médicamens qui ont la vertu d'adoucir l'acrimonie des humeurs.

ÉPICHÉRÉME, s. m. (logiq.), d'iniziinqua (épichéiréma), preuve, argument, raisonnement pour prouver; du verbe iniziiném (épichéiréó), avoir sous la main, dérivé d'ini (épi), dans, et de zin (cheir), main. Il se dit d'une sorte de syllogisme où chacune des prémisses est accompagnée de sa preuve, lorsqu'elle en a besoin.

ÉPICRÂNE, s. m. (anas.), ce qui environne le crène; d'ini (épi), auprès, et de menior (kranion), crêne.

ÉPICYCLE, s. m. (astro.), petit cercle imaginé par d'anciens astronomes pour expliquer les stations et les rétrogradations des planètes, et dont le centre est dans la circonférence d'un plus grand cercle. Ce mot vient d'ixì (épi), sur, et de zúzlos (kuklos), cercle; comme qui diroit, cercle placé sur un autre cercle.

ÉPICYCLOÏDE, s. f. (géom.), ligne courbe engendrée par la révolution d'un point de la circonférence d'un cercle, qui roule sur la partie concave, ou convexe, d'un autre cercle; d'iπὶ (épi), sur, de κύκλος (kuklos), cercle, et d'iidos (éidos), forme; c'est-à-dire, espèce de cercle qui se meut sur un autre.

ÉPIDÉMIE, s. f. (méd.), maladie contagieuse qui attaque presque en même temps, et dans un même lieu, un grand nombre de personnes. Ce mot vient d'ési (épi), dans, ou parmi, et de dipus (démos), peuple, et signifie proprement, qui est répandu parmi un peuple, qui est commun à tout un peuple. De-là, ÉPIDÉMIQUE, adj. qui tient de l'épidémie.

ÉPIDERME, s. m. (anat.), d'ini (épi), sur, et de diqua (derma), peau; surpeau, ou petite peau supérieure.

C'est une pellicule fine, transparente, insensible, qui recouvre la peau du corps humain, et lui est fortement attachée. On donne pareillement ce nom à la peau extérieure qui enveloppe l'écorce des plantes.

ÉPIDIDYME, s. m. (anat.), petit corps alongé qui est placé sur chaque testicule, ét qui sert à perfectionner la semence; d'ini (épi), sur, et de diduus (didumos), jumeau, ou testicule.

ÉPIGASTRE, s. m. (anat.), d'ini (épi), sur, et de yasne (gastér), ventre. C'est la partie supérieure du bas-ventre. De-là, ÉPIGASTRIQUE, adj. qui appartient à l'épigastre.

ÉPIGÉNÉSIE, s. f. doctrine qui enseigne que les corps organisés croissent par juxtaposition; d'ini (épi), sur, et de viscos (génésis), naissance, dont la racine est viscous (génomai), naître.

ÉPIGINOMÈNE, adj. (méd.), nom qu'on donne aux symptômes ou accidens qui surviennent dans le cours d'une maladie; d'inivirquai (épiginomai), survenir, succéder, dérivé d'ini (épi), sur, et de veirquai (géinomai), naître.

ÉPIGLOTTE, s. f. (anat.), petit cartilage en forme de feuille de lierre, qui recouvre l'orifice de la trachée-artère, appelée la glotte, d'où lui est venu le nom d'épi-glotte; d'iπì (épi), sur, et de γλωτηλε (glôttis), la glotte, dérivé de γλωστα (glôssa), langue; c'est-à-dire, languette, ou petite langue. Voyez GLOTTE.

ÉPIGONES (mytho.), mot qui veut dire successeurs, dérivé d'invivoum (épiginomai), succéder, venir après. C'est ainsi qu'on désigne les descendans des sept capitaines grecs qui avoient assiégé en vain la ville de Thèbes, pour rétablir sur le trône Polynice, qu'Étéocle son frère en avoit chassé. Les Épigones vengèrent la défaite de leurs pères, par la ruine entière de la ville.

ÉPIGRAMME, s. f. trait piquant, bon mot ordinairement rimé. Ce mot vient du grec ἐπίγραμμα (épigramma), qui veut dire inscription, d'ɨπὶ (épi), sur, et de γράφω (graphó), écrire. En effet, les épigrammes, chez les Grecs, n'étoient guère que des inscriptions pour des tombeaux, des statues, ou des monumens: elles étoient en vers, la plupart d'une grande simplicité, et n'avoient rien de commun avec l'acception que l'on donne aujour-d'hui à ce mot.

Dérivés. ÉPIGRAMMATIQUE, adj. qui est de la nature de l'épigramme; ÉPIGRAMMATISTE, s. m. celui qui fait des épigrammes.

ÉPIGRAPHE, s. f. mot grec, iπιγραφή (épigraphé), inscription; d'iπὶ (épi), sur, et de γράφω (graphó), j'écris. Inscription que l'on met sur un bâtiment, pour marquer le temps de sa construction, le nom de son fondateur, &c.

Épigraphe est aussi une sentence, ou devise, tirée d'un auteur connu, et qu'un écrivain met quelquefois au trontispice de son ouvrage, pour en indiquer l'objet.

ÉPIGYNE, adj. (botan.), d'in (épi), sur, et de von (guné), femme. On appelle ainsi les étamines et la corolle qui sont insérées sur le sommet de l'ovaire, ou de l'organe femelle. Cette espèce d'insertion s'appelle épigynique.

ÉPILEPSIE, s. f. (méd.), ἐπιληψία (épilépsia), sorte de maladie, appelée aussi mal caduc et haut mal, qui consiste dans une convulsion de tout le corps, ou de quelque partie, avec privation de sentiment; d'iπ' (épi), sur, et de λαμδάνα (lambans), prendre, d'où l'on fait ἐπιλαμβάνα (frilambans), saisir, surprendre, parce que

ce mal saisit et surprend tout d'un coup ceux qui y sont sujets.

Dérivé. ÉPILEPTIQUE, adj. qui a rapport à l'épilepsie, ou qui en est attaqué.

ÉPILOGUE, s. m. d'iπίλογος (épilogos), conclusion, dérivé d'iπὶ (épi), sur, ou après, et de λόγος (logos), discours, dérivé de λίγο (légo), je parle. C'est la dernière partie ou la conclusion d'un discours, d'un traité, ou d'un poëme, dans laquelle on fait une récapitulation des principales matières dont on a parlé.

De-là se forment Épiloguer, censurer, critiquer; Épilogueur, qui aime à critiquer.

ÉPINYCTIDES, s. f. pl. (méd.), tumeurs, ou pustules livides qui s'élèvent la nuit sur la peau; d'inì (épi), dans, et de vit (nux), génit. verrès (nuktos), nuit.

ÉPIPHANE, adj. d'iπιφωνής (épiphanés), illustre, qui se manifeste, dérivé d'iπὶ (épi), sur, au-dessus, et de φωίνω (phainó), paroître, briller. Surnom donné à quelques princes de l'antiquité.

ÉPIPHANIE, s. f. γα ἐπιφάνια (ta épiphania), fête chrétienne, appelée la Fête des Rois, où l'on célèbre l'adoration des trois Mages. Ce mot vient d'ἐπιφάνεια (épiphanéia), apparition, manifestation, d'ἐπὶ (épi), sur, au-dessus, et de φαίνω (phuino), paroître, se montrer, parce que c'est le jour où le Messie s'est manifesté aux Gentils.

ÉPIPHÉNOMÈNE, adj. (méd.), qui paroît après; d'inì (épi), après, et de ouiremes (phainemai), paroître. Il se dit des symptômes accidentels qui ne paroissent qu'après que la maladie est déclarée.

ÉPIPHONÈME, s. m. figure de rhétorique, qui consiste dans une exclamation sentencieuse, qu'on fait

succéder à quelque récit intéressant; d'iπιφωνημα (épiphônéma), exclamation, qui vient du verbe iπιφωνία
(épiphônéo), s'écrier sur quelque chose, dérivé d'iπὶ
(épi), sur, après, et de φωνία (phônéo), parler.

ÉPIPHORE, s. f. (méd.), mot grec, ἐπιφοςὰ (épiphora), qui signifie proprement violence, impétuosité; d'iπιφίςο (épiphérô), lancer avec force. L'épiphore est un écoulement considérable de larmes avec douleur et inflammation.

ÉPIPHYSE, s. f. (anat.), excroissance d'un os sur un autre; d'iπ' (épi), sur, et de φύω (phuδ), naître, d'où l'on a formé iπιφύω (épiphuδ), croître dessus. L'épiphyse est une éminence cartilagineuse unie au corps de l'os, laquelle s'ossifie avec l'âge, et prend alors le nom d'apophyse.

ÉPIPLÉROSE, s. f. (méd.), d'iπì (épi), sur, au-delà, et de πλήρωσε (plérósis), réplétion, c'est-à-dire, sur-réplétion, dérivé de πλήρηε (plérés), plein. Maladie qui consiste dans une réplétion excessive des artères, surtout dans le temps de leur dilatation.

ÉPIPLOCÈLE, s. f. mot formé d'iπίπλου (épiploon), et de κήλη (kélé), tumeur. Espèce de hernie causée par la chute de l'épiploon dans l'aine, ou dans le scrotunte Voyez ÉPIPLOON.

ÉPIPLOÏQUE, adj. (anat.), qui appartient à l'épiploon. Voyez ce mot.

EPIPLOMPHALE, s. m. d'iπίπλοον (épiploon), l'épiploon, et d'éμφωλος (omphalos), le nombril, en latin umbilicus. Hernie ombilicale, causée par la sortie de l'èpiploon.

ÉPIPLOON, s. m. (anat.), mot purement grec, composé d'ixì (épi), sur, et de xxiu (plét), flotter: Mem-

rane graisseuse, fine et transparente, qui couvre une partie des intestins, sur lesquels elle flotte par-devant.

ÉPIPLOSARCOMPHALE, s. m. espèce de tumeur au nombril, formé de l'épiploon, et d'une excroissance de chair; d'επίπλοον (épiploon), l'épiploon, de σῶρξ (sarx), chair, et d'ὁμφαλὸς (omphalos), nombril.

ÉPIPLOSCHÉOCÈLE, s. f. mot formé d'iπίπλουν (épiploon), l'épiploon, d'érgeur (oschéon), le scrotum, et de πήλη (kélé), tumeur. Espèce de hernie, accompagnée de la chute de l'épiploon dans le scrotum.

ÉPIQUE, adj. se dit d'un poëme où l'on célèbre une action héroïque, capable d'attacher l'ame et d'exciter l'admiration, et qu'on embellit de fictions et d'événemens merveilleux. Ce mot vient d'éros (épos), parole, vers, dérivé d'éros (épó), je dis, je parle, parce que, dans le poëme épique, on raconte seulement les actions, à la différence du poëme dramatique, où l'on fait agir les personnages. Épique se dit aussi des auteurs de ces sortes de poëmes.

ÉPISCOPAL; ÉPISCOPAT. Voyez Évêque.

ÉPISODE, s. m. i muros dies (épeisodies), histoire incidente, ou action accessoire qu'on ajoute à l'action principale dans un poème épique ou dans un roman, pour y jeter de la variété, ou pour l'embellir. Ce mot est composé d'ini (épi), par-dessus, et d'inoides (éisodies), qui arrive, qui survient, d'is (eis), dans, et d'idés (hodos), chemin, d'où dérive isodes (éisodos), entrée.

Dérivés. ÉPISODIER, embellir par des épisodes; ÉPISODIQUE, adj. qui a rapport à l'épisode.

ÉPISPASTIQUE, adj. (pharm.), attractif, qui est capable d'attirer; d'iπισπάω (épispa6), attirer, formé d'iπὶ (épi), au-dessus, et de σπάω (spa6), je tire. Médi-

cament, qui, étant appliqué sur quelque partie du corps, y attire fortement les humeurs en dehors.

ÉPISTAPHYLIN, adj. m. (anat.), qui est sur la luette; d'iπὶ (épi), sur, et de εκφυλή (staphulé), la luette. Nom de deux muscles de la luette.

ÉPISTASE, s. f. (méd.), d'ini (épi), sur, et d'isnus (histémi), poser, placer. Substance qui nage sur la surface de l'urine, par opposition à l'hypostase, ou sédiment.

ÉPISTATE, s. m. (hist. anc.), titre que portoit, chez les Athéniens, le président du sénat des cinq-cents; d'inscarns (épistatés), préfet, gouverneur, qui vient d'ioisque (éphistémi), mettre à la tête, dérivé d'ini (épi), sur, au-dessus, et d'isque (histémi), placer; c'est-à-dire, qui est placé au-dessus, qui est le chef des autres.

ÉPISTYLE, s. f. (archit.), d'ini (épi), sur, et de s'ilos (stulos), colonne. C'étoit, chez les Grecs, ce qu'on nomme aujourd'hui architrave. Voyez ce mot.

ÉPITAPHE, s. f. iπιτάφιοι (épitaphion), d'iπὶ (épi), sur, et de τάφος (taphos), tombeau, sépulcre. Ce mot désignoit anciennement les vers que l'on chantoit en l'honneur des morts, le jour de leurs funérailles, et que l'on répétoit tous les ans à la même époque. Mais, aujourd'hui, on ne le dit que des inscriptions des tombeaux.

ÉPITASE, s. f. intrans (épitasis), accroissement; d'intrans (épitéino), étendre, développer. C'étoit, chez les Grees, la partie du poëme dramatique qui vient après l'exposition, et où l'action se développe; c'est ce que les modernes appellent nœud et intrigue.

EPITHALAME, s. m. iπιθωλάμιον (épithalamion), chant nuptial, ou poëme composé à l'occasion d'un mariage, et à la louange des époux; d'iπì (épi), sur, et de θάλαμος (thalamos), lit nuptial.

ÉPITHÈTE, s. f. (gram.), adjectif que l'on joint à un nom substantif, pour en modifier l'idée principale. Ce mot vient d'inibites (épithétos), qui signifie ajouté, du verbe initibum (épitithémi), ajouter, imposer. L'épithète sert à l'agrément et à l'énergie du discours, en rendant l'idée principale plus sensible par une idée accessoire.

EPITHYME, s. m. sorte de plante parasite, qui se trouve communément sur le thym, d'où lui vient son nom; d'iπì (épi), sur, et de θύμος (thumos), thym.

ÉPITOME, s. m. introph (épitomé), abrégé, dérivé d'ini (épi), dans, et de riure (temné), couper. Exposition courte et sommaire d'un livre, et particulièrement d'une histoire.

ÉPITROPE, s. f. figure de rhétorique, qui consiste à accorder quelque chose qu'on ne peut nier, afin de faire recevoir plus facilement ce qu'on veut persuader; d'iπιτροπή (épitropé), concession, dérivé d'iπιτρόπω (épitrépó), permettre, accorder.

ÉPIZOOTIE, s. f. mot formé d'iπὶ (épi), sur, et de ζων (z60n), animal. On appelle ainsi les maladies contagieuses qui attaquent les animaux. De-là, Éριzοοτιουε, adjectif.

EPODE, s. f. C'étoit, dans la poésie lyrique des Grecs, le troisième couplet, ou la fin d'une partie d'une ode. Ce mot vient d'iπὶ (épi), au-dessus, après, et d'iδη (6dê), chant, d'isido (aéido), chanter; c'est-à-dire, chanter par dessus, ou à la suite de la strophe et de l'antistrophe: ainsi ce mot signifie proprement la fin du chant. C'est de-là qu'on appelle épodes, le dernier livre des poésies lyriques d'Horace, parce que chaque grand vers est suivi d'un petit qui termine le sens, et qui se chantoit avec l'autre.

ÉPONYME, s. m. d'ini (épi), sur, et d'inque (onoma), nom, c'est-à-dire, surnom. Les Athéniens donnoient ce titre au premier des archontes, parce que l'année étoit désignée par son nom.

ÉPOPÉE, s. f. mot formé d'éwes (épos), parole, vers, dérivé d'éwe (épô), je dis, je raconte, et de weise (poiéô), je fais. L'épopée est le récit en vers d'une action héroïque, vraisemblable et intéressante: tel est le sujet du poëme épique. Voyez Érique.

ÉPOQUE, s. f. terme de chronologie. Point fixe dans l'histoire, d'où l'on commence à compter les années, et qui est ordinairement marqué par quelque événement considérable. Ce mot vient d'inox (époché), qui signifie l'action d'arrêter, de retenir, du verbe inixe (épéché), arrêter, et s'arrêter, parce que les époques sont comme des lieux de repos où l'on s'arrête pour considérer de-là ce qui suit et ce qui précède.

EPTACORDE, s. m. lyre à sept cordes; d'iπ λ (epta), sept, et de χορδη (chorde), corde. C'étoit aussi, chez les Grecs, un système de musique formé de sept tons.

EPTAGONE, s. m. d'in la (epta), sept, et de yania (gónia), angle. Figure géométrique qui a sept côtés et sept angles.

EPTAMÉRIDE. Voyez HEPTAMÉRIDE.

ÉPULIE, ou ÉPULIDE, s. f. (méd.), tubercule, ou excroissance de chair qui se forme sur les gencives; d'ini (épi), sur, et d'odos (oulon), gencive.

ÉPULOTIQUE, adj. (pharm.), iπελω]ικός (époulotikos), d'iπουλόω (épouloô), cicatriser, formé d'iπὶ (épi), sur, et d'οὐλη (ουλό), cicatrice. Il se dit des médicamens propres à cicatriser les plaies.

ÉRÉSIPÈLE. Voyez ERYSIPÈLE.

ÉRÉTISME, ou ÉRÉTHISME, s. m. (méd.), i piétopus (éréthisma), irritation, d'ipsélőu (éréthiző), irriter. Irritation et tension violente des fibres du corps.

ÉRITROÏDE. Voyez ÉRYTROÏDE.

ERMITAGE, ERMITE. Voyez HERMITE.

ÉROTIDIES, s. f. pl. ipa ficia (érôtidia), fêtes grecques instituées en l'honneur de l'Amour; d'ipas (érôs), amour.

ÉROTIQUE, adj. içajızis (érôtikos), qui a rapport à l'amour; d'iças (érôs), génit. iças (érôtos), amour, qui vient d'iças (éras), aimer.

ÉROTOMANIE, s. f. (méd.), délire amoureux; d'épos (érôs), génit. épores (érôtos), amour, et de paris (mania), délire, fureur, passion:

ERRHINE, ou ERRINE, s. f. (méd.), d'is (en), dans, et de sis (rhis), génit. sirès (rhinos), nez, narine. Remède qu'on introduit dans les narines pour faire éternuer, ou pour arrêter l'hémorragie du nez.

ÉRYSIPÈLE, s. m. (méd.), maladie de la peau, tumeur superficielle et inflammatoire. Ce mot est grec,
iρνοίπελας (érusipélas), dérivé d'iρνω (érus), attirer, et
de πέλας (pélas), proche, parce que l'érysipèle s'étend
quelquefois de proche en proche sur les parties voisines.
ÉRYSIPÉLATEUX, adj. qui tient de l'érysipèle.

. ÉRYTHROÏDE, adj. (anat.), qui paroît rouge; d'ipubpès (éruthros), rouge, et d'iïdes (éides), forme, apparence. On appelle ainsi la première tunique des testicules, parce qu'elle est rougeâtre.

ESCARE, ou ESCHARE, s. f. (chirur.), ioxáqu (eschara), foyer, et métaphoriquement, oroûte noire qui se forme sur la peau, ou sur la chair, par l'application de quelque caustique. De-là, Escharotiques, s. m. pl. médicamens qui brûlent la peau et la chair, et y font des escares.

ÉSOPHAGE. Voyez Œsophage.

ESPHLASE, s. f. (chirur.), mot grec, "ophanis (esphlaeis), qui signifie rupture avec enfoncement; de oxás (phlas), briser, rompre. Sorte de fracture du crâne, dans laquelle l'os est brisé en plusieurs pièces, et enfoncé.

> ESOUINANCIE, s. f. (méd.), de συνάγχη (sunagché). maladie qui fait enfler la gorge, et qui empêche de respirer, dérivé d'wyza (agché), serrer, suffoquer.

> ESTHÉTIQUE, s. f. terme nouveau, qui désigne la philosophie des beaux-arts, ou la science qui enseigne à déduire de la nature du goût la théorie générale et les règles fondamentales des beaux-arts. Ce mot vient d'airtgers (aisthésis), sentiment, du verbe airtarquas (aisthanomai), sentir, et signifie proprement la science du sentiment.

> ESTIOMÈNE, adj. (méd.), qui ronge, qui corrode; d'io du (estho), ou io dia (esthio), manger.

> ESTOMAC, s. m. (anat.), en grec sépaxes (stomachos), ventricule qui reçoit les alimens et les digère. De-là. s'Estomaquer, se fâcher.

> ÉTÉSIENS, s. m. pl. i]noiai (étésiai), nom de certains vents qui soufflent régulièrement chaque année, dans la même saison, pendant un certain nombre de jours: d'irinos (étésios), annuel, dérivé d'iros (étos), année.

> ETHER, s. m. en grec with ( aither ), qui signifie l'air; on entend par ce mot une matière subtile et fluide, dans laquelle on suppose que sont les corps célestes.

> En terme de chimie, l'éther est une liqueur spiritueuse très-volatile, qu'on extrait, par le moyen des acides, de l'alcool, ou esprit-de-vin, dont il ne paroît différer que parce qu'il contient moins de carbone et plus d'oxygène et d'hydrogène. On dérive ce mot d'alla

(aithó), brûler, enflammer, parce que l'éther s'enflamme très-facilement. De-là, l'adjectif Éтнérée.

ÉTHIOLOGIE. Voyez ÉTIOLOGIE.

ÉTHIQUE, s. f. morale, ou partie de la philosophie qui dirige les mœurs; d'indires (éthikos), moral, dérivé d'indes (éthos), les mœurs.

ETHMOIDE, s. m. (anat.), nom qu'on donne à un os du crâne, qui est situé à la racine du nez; d'ispos (éthmos), un couloir, un crible, et d'sides (éidos), forme, parce qu'il est percé de plusieurs petits trous, comme un crible. On le nomme aussi cribriforme, ou cribleux. De-là vient ETHMOIDAL, adj.

ETHNARQUE, s. m. itrápans (etnarchés), gouverneur d'une nation, dérivé d'itres (ethnos), nation, peuple, et d'apan (arché), pouvoir, puissance. L'Ethnarchis étoit la province où commandoit l'ethnarque.

ETHNIQUE, adj. mot dérivé d'itses (ethnos), nation, qui est employé par les auteurs ecclésiastiques pour gentil, paien, idolâtre; et par les grammairiens, pour signifier l'habitant d'un certain pays, ou une expression propre à une nation, à un pays.

ETHNOPHRONES (les), s. m. pl. hérétiques du septième siècle, qui vouloient concilier l'exercice du christianisme avec toutes les cérémonies superstitieuses des païens; d'iθνος (ethnos), nation, d'où vient iθνικός (ethnikos), gentil, païen, et de φρήν (phrên), esprit, sentiment, opinion; c'est-à-dire, ceux qui conservent les sentimens des païens.

ÉTHOCRATIE, s. f. d'ifées (éthos), les mœurs, et de spàres (kratos), force, puissance. Nom d'un gouvernement imaginaire, qu'on suppose pouvoir être fondé sur la morale.

ETHOLOGIE, s. f. d'stes (ethos), les mœurs, et

de λόγος (logos), discours. Discours ou traité sur les mœurs.

ÉTHOPÉE, s. f. mot dérivé d'isersile (éthopoile), qui signifie peinture des mœurs, d'ises (éthos), les mœurs, et de moise (poiés), je fais, j'écris. Figure de rhétorique, qui consiste à peindre et à décrire les mœurs, les passions, &c. de quelqu'un. L'éthopée est proprement le portrait de l'esprit et du cœur.

ÉTTOLOGIE, s. f. partie de la médeoine qui traite des diverses causes des maladies. Ce mot est composé d'airle (aitia), cause, et de réves (logos), discours, et signifie, en général, discours sur les causes d'une chose physique ou morale.

ETIQUE, adj. (méd.), fièvre étique, ou étisie, maladie qui consume et dessèche toute l'habitude du corps; d'izruds (hektikos), habituel, qui est dans l'habitude du corps, dérivé d'izo (échó), avoir habitude. Étique signifie aussi celui qui est atteint de cette maladie.

ÉTITE. Voyes ÆTITE.

ÉTYMOLOGIE, s. f. ἐτυμολογία (ἐτυποlogia), véritable origine d'un mot, explication de son véritable sens; d'ἔτυμος (ἐτυπος), vrai, véritable, et de λόγος (logos), mot, dérivé de λίγω (légé), je dis. De-là, ÉTYMOLOGIQUE, adj. qui concerne les étymologies; ÉTYMOLOGISTE, s. m. celui qui s'applique à la recherche des étymologies.

EUCHARISTIE, a f. mot formé d'exapses (eucharistia), action de graces, dérivé d'es (eu), bien, et de zaps (charis), gracet C'est un sacrement de la loi nouvelle, ainsi nommé parce qu'il est le principal moyen des chrétiens pour rendre graces à Dieu par Jésus-Christ. De-là, Eucharistique, adj.

EUCOLOGE, ou EUCHOLOGE, s. m. nom d'un

livre qui contient l'office des dimanches et des principales fêtes de l'année; d'ivxì (euché), prière, et de réves (logos), discours; littéralement, discours de prières. C'est aussi le nom du Rituel des Grecs, donné par le P. Goar.

EUCRASIE, s. f. (méd.), iunparia (eukrasia), heureuse température, d'es (eu), bien, et de zpāres (krasis), tempérament; c'est-à-dire, bon tempérament, tel qu'il convient à la nature, à l'âge et au sexe de la personne.

EUDIOMÈTRE, s. m. instrument de physique, nouvellement inventé, pour connoître la bonté ou la salubrité de l'air. Ce mot vient d'indies (eudios), serein, dérivé d'india (eudia), temps serein, et de misser (métron), mesure; c'est-à-dire, mesure de la pureté de l'air. De-là s'est formé Eudiométraque, adj.

EUEXIE, s. f. (méd.), d'ss (eu), bien, et d'ites (hexis), habitude du corps; c'est-à-dire, bonne habitude, bonne disposition du corps.

EULOGIES, s. f. pl. terme de liturgie, choses bénites, pain bénit, dans l'église grecque; d'ἐὐλογίω (eulogeó), je bénis, dérivé d'εὖ (eu), bien, et de λίγω (légó), je dis.

EUNUQUE, s. m. mot dérivé d'invoixes (eunouchos), qui signifie proprement gardien du lit, d'inv (euné), lit, et d'ixe (éché), garder. On a donné ce nom à ceux à qui on a retranché les parties naturelles, parce qu'on se sert, en Orient, de cette espèce de personnes pour garder les femmes.

EUPEPSIE, s. f. (méd.), bonne digestion; d'εν (eu), bien, et de πίπην (peptó), cuire, digérer.

EUPHÉMISME, s. m. vienurus (euphémismos), discours de bon augure; d'su (eu), bien, heureusement, et de opui (phémi), je dis. C'est une figure de langage, par laquelle on déguise des idées désagréables, odieuses, ou tristes, sous des expressions qui ne sont pas les noms

propres de ces idées, mais qui présentent des idées plus honnêtes, plus agréables, ou moins offensantes.

EUPHONIE, s. f. mot formé d'ev (eu), bien, et de qui (phôné), son, voix. Son agréable d'une seule voix ou d'un seul instrument. En termes de grammaire, c'est une prononciation, ou une structure de mots facile, douce, agréable à l'oreille, harmonieuse. De-là vient EUPHONIQUE, adj.

EURYTHMIE, s. f. d'iv (eu), bien, et de justisse (rhuthmos), ordre, cadence, justesse, accord. C'est, dans les beaux-arts, un bel ordre, une belle proportion, et comme l'harmonie de toutes les parties d'un tout.

EUSTYLE, s. m. (archit.), édifice où les colonnés sont bien placées, et dans une proportion convenable. Ce mot vient d'εν (eu), bien, et de ενλος (stulos), colonne. L'ordonnance de l'eustyle tient le milieu entre le pycnostyle et l'aréostyle. Voyez ces mots.

EUTHYMIE, s. f. (méd.), d'ev (eu), bien, et de évuès (thumos), ame, esprit. Repos de l'ame, contentement, tranquillité d'esprit.

EUTRAPÉLIE, s. f. ἐνῆρωπελίω (eutrapélia), manière de plaisanter agréablement et avec finesse; d'εὖ(eu), bien, et de τρίπω (trépδ), je tourne; c'est-à-dire, manière agréable de tourner les choses. Ce mot ne s'emploie que dans le style noble, ou en parlant des anciens.

EUTROPHIE, s. f. (méd.), d'ευ (eu), bien, et de τρέφω (trépho), nourrir; nourriture bonne et abondante.

ÉVANGILE, s. m. d'i είσηγείλιοι (euaggélion), bonne nouvelle, dérivé d'i είσηγείλιοι (euaggélion), heureusement, et d'άγγείλλοι (aggelló), annoncer. Les chrétiens ont donné ce nom au livre qui contient la vie et la doctrine de Jésus-Christ, qui a apporté aux hommes l'heureuse

pouvelle de leur réconciliation avec Dieu. Évangile seprend aussi pour la doctrine même de Jésus-Christ.

Dérivés. ÉVANGÉLIQUE, adj. ÉVANGÉLISER, V. ÉVANGÉLISTE, s. m. nom de chacun des quatre écrivains sacrés qui ont rédigé par écrit l'Évangile.

ÉVÈQUE, s. m. prélat du premier ordre, dans l'église. Ce mot vient, par corruption, d'inionenes (épishopos), qui signifie surveillant ou inspecteur, dérivé d'ini (épi), sur, et de surveillant (skopés), je regarde, je considère, parce que les évêques sont chargés de la conduite et de la surveillance de leur diocèse.

Dérives. Épiscopal, adj. qui appartient à l'évêque; Épiscopat, s. m. dignité d'évêque; Evèché, s. m. étendue de pays soumis à un évêque.

ÉVERGÈTE, s. m. d'sieppirus (euergétés), qui veut dire bienfaiteur ou bienfaisant, dérivé d'es (eu), bien, et d'ipper (ergon), action. C'est un surnom qui a été donné à quelques princes de l'antiquité.

EXACORDE, s. m. instrument de musique à six cordes, ou système composé de six tons; d'êt (hex), six, et de xoso's (chordé), corde.

EXAÈDRE, ou HEXAÈDRE, s. m. solide géométrique terminé par six faces; d'it (hex), six, et d'in (hédra), siége, base. On le dit particulièrement d'un corps régulier dont chaque face est un carré, et qu'on appelle aussi cube.

EXAGONE, s. m. figure géométrique qui a six angles et six côtés; d'êt (hex), six, et de vous (gônia), angle. De-là, Exagonal, adj. qui a six côtés, ou six faces.

EXANTHÊME, s. m. (méd.), mot qui signifie efforescence; d'itartin (exanthét), fleurir, s'épanouir, dérivé d'artes (anthes), fleur. Il désigne, en général, toute sorte d'éruption à la peau. En chimie, il se dit de la

malière poudreuse qui se forme à la surface de cer-

Dérivés. Exanthémateux, Exanthématique, adj. qui est de la nature de l'exanthème.

EXAPOLE, s. f. contrée où il y a six villes principales; d'êt (hex), six, et de mélus (polis), ville.

EXARQUE, s. m. d'étapxes (exarches), qui signifie chef ou commandant, dérivé d'ét (ex), et d'épx (arché), empire, commandement. On donnoit autresois ce titre à celui qui commandoit en Italie pour les empereurs d'Orient. C'étoit aussi le nom d'une dignité ecclésia-stique, qui ne subsiste plus que dans l'église grecque, où le terme désigne un député envoyé par ce patriarche, pour visiter les provinces. Voyex Ducange sur ce mot, dans son Glossarium mediae Gracitatis. L'exarchat étoit la dignité, ou le gouvernement, ou le département de l'exarque.

EXASTYLE, s. m. (archit.), d'êt (hex), six, et de séles (stulos), colonne. Edifice, ou portique qui a six colonnes de front.

EXCENTRIQUE, adj. mot formé de la préposition it (ex), dehors, et de xérres (kentron), centre. Il se dit de deux ou de plusieurs cercles engagés l'un dans l'autre, qui n'ont pas le même centre. On appelle excentricité, la distance qu'il y a entre les centres de deux cercles, qui sont excentriques.

EXÈDRE, s. m. lieu où s'assembloient les gens de lettres, chez les anciens. Ce mot est grec, ižide (exédra), (d'iž (ex), et d'ide (hédra), siège, et signifie proprement le lieu où l'on s'assied.

EXEGÈSE, s. f. ižnynous (exégésis), d'ižnysoum (exégéomai), j'expose. Explication, exposition claire, et par une méthode aisée, de quelque chose qui paroissoit diffi-

cile. De-là, Exécète, celui qui explique. On nommoit ainsi à Athènes les interprètes en matière de religion. Exécétique, adj. qui sert à expliquer. La théologie exégétique est consacrée à l'explication de l'Ecriture-Sainte: l'exégèse est aussi la manière de trouver en nombres ou en lignes les racines d'une équation.

EXÉRÈSE, s. f. d'itaipia (exairés), emporter, arracher, formé d'it (ex), de, et d'aipia (hairés), je prends. Opération de chirurgie, par laquelle on retranche du corps tout ce qui lui est étranger, nuisible, ou inutile.

EXERGUE, s. m. terme de numismatique, dérivé, d'it (ex), hors, et d'éprer (ergon), ouvrage; c'est-à-dire, hors-d'œuvre. Petit espace pratiqué au bas du type d'une médaille, pour y mettre une date, une inscription, ou une devise.

EXODE, s. m. nom d'un livre de l'Ancien-Testament, qui contient l'histoire de la sortie des Israélites hors de l'Egypte, sous la conduite de Moïse; d'ifedes (exodos), sortie, dérivé d'if (ex), dehors, et d'ides (handos), chemin; c'est-à-dire, écart du chemin.

EXOMIDE, s. f. sorte de robe des Grecs et des Rolmains, ainsi nommée d'it (ex), dehors, et d'épos (omos), épaule, parce qu'elle laissoit l'épaule droite découverte. Elle n'avoit qu'une manche.

EXOMOLOGÈSE, s. f. (hist: ecclés.), confession, pénitence; en grec igomologésis), dont les racines sont ig (ex), préposition qui marque le point du départ, le passé; omos (amos), pareil, semblable; et higu (légo), dire, parler; c'est-à-dire, discours où l'on retrace le passé.

EXOMPHALE, s. m. (chirur.), hernie du nombril; d'iž (ex), dehors, et d'émondes (omphalos), nombril. C'est la même chose qu'omphalocèle. Voyez ce mot.

EXOPHTHALMIE, a. f. (chirur.), sortie de l'œil bors de son orbite; d'ét (ex), delsors, et d'étaluis (ophthalmos), œil.

EXORCISME, s. m. prière, ou conjuration dont se sert l'Eglise pour chasser les démons; d'étapaile (exor-kizé), conjurer, dérivé d'épass (korkos), jurement, serment.

Dérivés. Exoncisen, v. conjurer; Exonciste, s. m. selui qui exorcise, qui conjure.

EXOSTOSE, s. f. (chirur.), mot grec, iţicons (exostosis), dérivé d'iţ (ex), hors, et d'icio (ostéon), os. Tumeur osseuse contre nature, qui s'élève sur la surface des os.

EXOTÉRIQUE, adj. vulgaire, public, ou commun à tout le monde; d'itéripes (exôtéros), extérieur, dérivé d'ite (exô), dehors. Il se dit de la doctrine et des ou-vrages des anciens philosophes, qui étoient à la portée de tout le monde. C'est l'opposé d'ésotérique, intérieur, partiouhier, et d'acroatique. Voyez ce mot.

EXOTIQUE, adj. iterixis (exotikos), étranger, qui n'est point produit dans le pays qu'on habite; d'ite (exo), dehors.

EXTASE, s. f. ravissement d'esprit, suspension des sens causée par la contemplation d'un objet extraordinaire ou surnaturel; d'ixornois (ekstasis), étonnement, renversement d'esprit, dérivé d'itisqui (existémi), renverser, frapper d'étonnement. C'est aussi une maladie semblable à la catalepsie. De-là, s'Extasier, être ravi en admiration; Extatique, adj. qui tient de l'extase.

FANAL, s. m. grosse lanterne, et phare, de quis (phanos), fanal, dérivé de quisa (phains), montrer, indiquer.

FANTAISIE, s. f. de partaria (phantasia), vision, imagination, du verbe parta (phantasomai), s'imaginer, dérivé de paira (phainé), paroître, se montrer. Fantaisie signifie aussi humeur, volonté, caprice, bizarrerie. Fantasque, adj. qui a des fantaisies, des caprices; Fantasquement, adv. De-là vient aussi Fantastique, adj. partaria (phantastikos), chimérique, imaginaire, qui n'a pas de réalité.

FANTÔME, s. m. parmona (phantasma), spectre, vision, vaine image qui se forme dans motre esprit, et qui nous fait supposer la présence de quelque être corporel, dérivé de paísa (phains), je parois. Au figuré, il aignifie chimère, apparence.

FILTRE. Voyes PHILTRE.

FLAGEOLET, s. m. espèce de petite flûte, de wλαγίαυλος (plagiaulos), flûte traversière, mot composé de wλάγιος (plagios), oblique, et d'áυλος (aulos), flûte.

FLEGMAGOGUE, adj. (méd.), de φλίγμα (phlegma), flegme, pituite, et d'αγα (ago), je chasse, je fais sortir. Nom des médicamens qui purgent la pituite.

FLEGME, ou PHLEGME, s. m. pituite, humeur aqueuse qui existe dans le corps de l'animal, et figurément sang-froid; en grec φλίγω (phlegma), pituite, pris par antiphrase du verbe φλίγω (phlegó), brûler; comme si l'on disoit, humeur non brûlée. Flegme, en termes de chimie, signifie la partie aqueuse et insipide

que la distillation dégage des corps. De-là, FLEGMA-TIQUE, adj. pituiteux, qui abonde en flegme, en pituite; et figurément, froid, difficile à émouvoir.

FLEGMON, s. m. (méd.), tumeur inflammatoire, causée par une abondance de sang arrêté et accumulé par fluxion dans une partie du corps; du grec φλιγμοῦ (phlegmoné), qui veut dire inflammation, dérivé de φλίγω (phlego), brûler, enflammer. De-là, Flecmoneux, qui est de la nature du flegmon.

- FRÉNÉSIE, s. f. (méd.), opinges (phrénésis), et opinies (phrénésis), délire, fureur violente; de opinies (phrén), génit. opinies (phrénos), esprit. La frénésie est proprement une maladie de l'esprit, causée par l'inflammation des membranes du cerveau. De-là, Frénésie reque, qui est atteint de frénésie.

FULLOMANIE, s. f. (botan:), sorte de medadie des plantes; qui consiste dans une multiplication prodigieuse de feuilles, qui nuit à la floraison et à la fructification. Le mot grec φυλλομενίω (phullomanés), est formé de φύλλον (phullon), feuille, et de μενία (mania), folie, abondance excessive. Ainsi, pour suivre l'étymologie, il faudroit écrive phyllomanie.

G

GALACTITE, s. f. (nat.), sorte de pierre de couleur cendrée, ainsi nommée de γάλα (gala), génit. γάλακτος (galaktos), lait, parce qu'étant mise dans l'eau, elle lui donne une couleur laiteuse.

GALACTODE, adj. γαλακζώδης (galaktodes), laitenx, qui est de couleur de lait, dérivé de γάλα (gala), lait.

GALACTOGRAPHIE, s. f. de γάλε (gala), lait, et de γράφω (grapho), je décris. Partie de l'anatomie qui a pour objet la description des sucs laiteux.

GALACTOLOGIE, s. f. de yéàs (gala), lait, et de la médecine qui traite de l'usage des sucs laiteux.

GALACTOPHAGE, s. m. qui ne se nonrrit que de lait; de γάλω (gala), lait, et de φάγω (phago), manger. On a donné ce nom à des peuples entiers, dont le lait étoit la principale nourriture.

GALACTOPHORE, adj. (anat.), qui porte le lait; de yéau (gala), lait, et de pipe (phéré), je porte. Il se dit des vaisseaux ou conduits qui portent le lait aux mamelles, et des médicamens propres à le rendre plus abondant.

GALACTOPOIÈSE, s. f. (méd.), faculté qu'ont les mamelles de servir à l'élaboration, à la sécrétion du lait; tle γάλα (gala), lait, et de πειίω (poiéδ); je fais.

GALACTOPOSIE, s. f. (méd.), traitement de différentes maladies par le moyen du lait; de γάλα (gala), lait, et de πόσις (posis), boisson, dérivé de πίνα (pinô), je bois.

GALACTOSE, s. f. (méd.), production du lait, changement du chyle en lait; de γάλε (gala), génit. γάλειτος (galaktos), lait.

GALAXIE, s. f. (astro.), nom qu'on donne à la trace blanche et lumineuse qu'on remarque dans le ciel, et qui se nomme autrement voie lactée. Les Grecs l'appeloient γαλαζίας εύκλος (galaxias kuklos), qui veut dire, cercle lacté, de γάλα (gala), lait, à cause de sa couleur blanche; et de-là est venu le mot galaxie.

GALBANUM, s. m. en grec xalfan (chalbane), sorte

de gomme attractive et résolutive, qui découle de la plante appelée galbanifère.

GALÉANTHROPIE, s. f. (méd.), sorte de délire mélancolique, dans lequel on se croit changé en chat. Ce mot vient de γωλή (galé), chat, et d'ωνθρωπος (anthropos), homme.

GAMÉLIES, s. f. fêtes nuptiales, chez les anciens Grecs; présent de noces; de yauss (gamos), noces; c'està-dire, fêtes des noces, des mariages.

GAMME, s. f. table ou échelle contenant les notes de la musique, disposées selon l'ordre des tons naturels. Ce mot vient de yauum (gamma), qui est le nom du  $\Gamma$ , ou G des Grecs, parce que Guy Arétin, qui inventa cette échelle, après avoir joint aux syllabes qui représentent les six premiers tons, les lettres A, B, C, D, E, F, prit, pour marquer le septième ton, la septième lettre de l'alphabet latin, G, qu'il écrivit en grec; et ce caractère fit donner, à cause de sa singularité, le nom de gamme à toute l'échelle.

GAMOLOGIE, s. f. discours ou traité sur les noces, sur le mariage; de γάμιος (gamos), noces, et de λόγος (logos), discours.

GANGLION, s. m. (anat.), mot gree, γωγγλίον (gagglion), qui désigne de petits nœuds ou pelotons formés dans différentes parties du corps, par la réunion de plusieurs nerfs qui se rencontrent. C'est aussi le nom d'une tumeur dure, qui se forme aux tendons des poignets, des pieds et des mains. De-là, Gangliforme, qui a la figure du ganglion.

GANGRÈNE, s. f. γά[γραινα (gaggraina), mortification de quelque partie du corps, dérivé, dit-on, du verbe γράω (grab), manger, consumer, parce que la gangrène se communique bientôt aux parties voisines,

si on ne l'arrête promptement. De-là, se Gangréner, verbe; Gangréneux, adj. qui est de la nature de la gangrène.

GARGARISER (se), se laver la bouche et l'entrée du gosier, avec quelque liqueur; de γαργαρίζω (gargarizó), qui signifie la même chose, dérivé de γαργαριών gargaréón), la luette, mot formé du bruit que l'on fait en se gargarisant. De-là vient aussi GARGARISME, remède liquide qui sert à laver la bouche.

GASTER, s. m. (méd.), mot grec, vasie, qui signifie ventre, en général, et qui se prend quelquesois pour l'estomac, le ventricule en particulier.

GASTRILOQUE, s. m. qui parle du ventre; de vasis (gastér), ventre, et du verbe latin loqui, parler. Il se dit de ceux qui parlent en inspirant, de manière qu'il semble que la voix se fasse entendre dans le ventre. Voyez Engastriment, qui est le même.

GASTRIQUE, adj. (anat.), qui concerne l'estomac, qui appartient à l'estomac; de yarne (gastér), ventre, ou estomac. On nomme sue gastrique, un suc léger, écumeux et salin, qui découle des glandes de l'estomac, pour servir à la digestion.

GASTRITE, ou GASTRITIS, s. f. (méd.), inflammation de l'estomac; de yusse (gastér), qui signifie ventre, en général, et qui se prend quelquesois pour l'estomac.

GASTROCNÉMIENS, s. m. pl. (anat.), nom de deux muscles jumeaux qui sont placés au-dessous du jarret, et qui forment le gras de la jambe; de yasie, (gastér), ventre, et de zinna (knêmê), jambe, parce qu'ils sont comme le ventre de la jambe.

GASTRO-COLIQUE, adj. (anat.), qui a rapport à

l'estomac et à l'intestin colon; de varag (gastér), ventre, ou estomac, et de zalar (kôlon), le colon.

GASTRODYNIE, s. f. (méd.), colique, ou douleur d'estomac; de γασής (gastér), l'estomac, et d'iδύνη (oduné), douleur.

GASTRO-ÉPIPLOÏQUE, adj. (anat.) Il se dit des artères et des veines qui se distribuent dans l'estomac et dans l'épiploon. Ce mot est composé de γασής (gastér), l'estomac, et d'iπίπλου (épiploon), l'épiploon.

GASTROMANCIE, s. f. de yashe (gaster), ventre, et de partia (mantéia), divination. Sorte de divination qui se faisoit en parlant du ventre, ou avec des bouteilles à large ventre, et remplies d'eau claire.

GASTRORAPHIE, s. f. (chirur.), γασγρομιαφία (gastrorrhaphia), suture que l'on fait pour réunir les plaies du bas-ventre; de γασής (gastér), ventre, et de μαφή (rhaphé), suture, couture, dérivé de μάπηω (rhaptô), coudre.

GASTROTOMIE, s. f. (chirur.), ouverture qu'on fait au bas-ventre pour en extraire quelque corps étranger, ou pour y faire rentrer quelque partie qui en est sortie; de yarne (gastér), ventre, et de roun (tomé), incision, qui vient du verbe réune (temné), je coupe.

GAZOMÈTRE, s. m. (chim.), instrument de chimie inventé nouvellement par les célèbres Lavoisier et Meunier, pour mesurer le volume des gaz. Ce mot est composé du mot allemand gaz, qui veut dire, air, et du grec µirpo (métron), mesure.

GÉANT, s. m. víves (gigas), homme d'une taille démesurée, dérivé de vi (gé), terre, et de vie (gaó), naître; comme qui diroit, vives (gégas), parce que, selon la Fable, les géans étoient fils de la terre. Ce

mot se rapproche plus de son origine dans son adjectif gigantesque, qui signifie démesuré en grandeur.

GÉLOSCOPIE, s. f. de visus (gélos), ris, et de visus (skopés), je considère. Espèce de divination, par laquelle on prétendoit connoître les qualités et le caractère d'une personne, en considérant son ris.

GÉNÉALOGIE, s. f. verendevin (généalogia), dénombrement d'aïeux, ou histoire de l'origine, de la propagation et de l'état présent d'une famille; de véres (génos), race, famille, et de déves (logos), discours. De-là, Généalogie, qui concerne la généalogie; Généalogiste, celui qui travaille aux généalogies.

GÉNÈSE, s. f. de vissens (génésis), origine, génération, naissance, dérivé de visseus (génomai), naître. On donne ce nom au premier livre de l'Ancien-Testament, parce qu'il contient l'histoire de la création, ou de l'origine du monde, et celle des patriarches.

GÉNÉTHLIAQUE, s. m. mot formé de vivila, (généthlé), origine, naissance, dérivé de viveux (génomai), naitre. Les généthliaques étoient, chez les Anciens, une sorte d'astrologues qui prétendoient prédire, au moment de la naissance d'un enfant, ce qui devoit lui arriver pendant sa vie. Généthliaque se dit aussi des poëmes composés sur la naissance de quelqu'un.

GÉNÉTHLIOLOGIE, s. f. de vivien (généthlé), naissance, et de réves (logos), discours. Espèce de divination pratiquée par les généthliaques. Voyez ce mot.

GÉNIOGLOSSE, s. m. et adj. (anat.), qui a rapport au menton et à la langue; de γίνειον (généion), menton, et de γλώστα (glossa), langue. Nom de deux muscles qui ont leur attache fixe à la symphyse du menton, et vont se terminer à la racine de la langue.

GÉNIO-HYOIDIEN, s. m. et adj. (anat.), qui a rapport

. Digitized by Google

au menton et à l'os hyoïde; de vissor (généion), menton; et d'iosso n's (huoéidés), l'os hyoïde. Nom de deux muscles qui s'attachent d'un côté à la face interne de la symphyse du menton, et de l'autre à l'os hyoïde. Voyez Hyoïde.

GÉNIO-PHARYNGIEN, s. m. et adj. (anat.), nom de deux muscles qui partent du menton, et vont s'insérer au pharynx; de γίνων (généion), menton, et de φάρυγξ (pharugx), le pharynx.

GÉOCENTRIQUE, adj. (astro.), de vi (gé), terre, et de zivrpor (kentron), centre. Il se dit de l'orbite d'une planète qui est vue de la terre. Autrefois on appeloit ainsi un cercle qui avoit le même centre que la terre.

GÉOCYCLIQUE, s. f. machine astronomique qui sert à représenter le mouvement annuel de la terre autour du soleil, et son mouvement journalier autour de son axe; de  $\gamma \tilde{n}$  (gé), terre, et de zúzlos (kuklos), cercle; c'est-à-dire, qui représente le cercle, ou plutôt l'ellipse que décrit la terre autour du soleil.

GÉODE, s. f. (nat.), pierre creuse et de couleur de fer rouillé, contenant de la terre ou du sable, qu'on entend remuer lorsqu'on la secoue. Ce mot vient de viúdns (géôdés), qui veut dire terrestre, dérivé de vi (gê), terre.

GÉODÉSIE, s. f. partie de la géométrie qui enseigne à mesurer et à diviser les terreins; de  $\gamma \tilde{n}$   $(g\ell)$ , terre, et de duis  $(dai\delta)$ , diviser.

Dérivé. Géodésique, adj. qui concerne la géodésie.

GÉOGRAPHIE, s. f. science qui a pour objet la description de la surface du globe terrestre; γιωγραφία (géographia), de γῆ (gé), terre, et de γράφω (grapho), je décris; c'est-à-dire, description de la terre. De-là, GÉOGRAPHE, s. m. celui qui est versé dans la géogra-

phie, et Géographique, adj. qui appartient à cette science.

GÉOHYDROGRAPHIE, s. f. mot compose de γη (gé), terre, d'udu (hudor), eau, et de γράφω (grapho), je décris; c'est-à-dire, description de la terre et des eaux. De-la, GÉOHYDROGRAPHIQUE, adj. ce qui appartient à cette science.

GÉOLOGIE, s. f. traité de la terre en général; de  $\gamma \tilde{n}$  ( $g \hat{e}$ ), terre, et de  $\lambda \hat{o} \gamma \hat{o} s$  ( $b g \hat{o} s$ ), discours. Géolo-GIQUE en dérive.

GÉOMANCIE, ou GÉOMANCE, s. f. art de deviner par la terre; de γη̃ (gê), terre, et de μαντιία (mantéia), divination. De-là s'est formé GÉOMANCIEN, s. m. celui qui pratique la géomancie; GÉOMANTIQUE, adj. qui a rapport à la géomancie.

GÉOMÉTRIE, s. f. science qui a pour objet la mesure de tout ce qui a de l'étendue, comme les lignes, les surfaces, les solides. Ce mot est composé de γñ (gê), terre, et de μίτρον (métron), mesure; d'où vient μιτρίω (métréb), mesurer, et signifie proprement mesure de la terre, parce que c'est la nécessité de mesurer les terreins qui a fait trouver les premiers principes de la géométrie.

Dérivés. Géométral, adj. Géomètre, s. m. Géométrique, adj. Géométriquement, adv.

GÉOPONIQUE, adj. qui a rapport à l'agriculture; de γñ (gê), terre, et de πόνος (ponos), travail, dérivé de πίνομαι (pénomai), travailler.

GÉORGIQUE, s. f. mot qui signifie agriculture; de  $\gamma \ddot{\eta} (g \ell)$ , terre, et d' $\ddot{\eta} \rho \gamma \sigma (ergon)$ , travail. Il ne se dit que des ouvrages qui traitent de la culture de la terre, comme les Géorgiques de Virgile.

GEOSCOPIE, s. f. sorte de connoissance que l'on

tire de la nature et des qualités de la terre, en les observant et en les considérant; de  $\gamma \tilde{n}$  ( $g\ell$ ), terre, et de  $\sigma \kappa \sigma \pi \tilde{n}$  ( $skop\ell\delta$ ), considérer.

GÉOSTATIQUE, s. f. Ce mot, qui est aujourd'hui remplacé par celui de statique, désignoit la partie de la mécanique qui traite des loix de l'équilibre des corps solides. Il est formé de  $\gamma \hat{n} (g\ell)$ , terre, et d'isnus (histémi), être en repos, parce qu'autrefois on regardoit la terre comme l'élément solide, comme le principe de toute solidité.

GÉRANIUM, s. m. en grec vipanior (géranion), dérivé de viçanos (géranos), grue; plante, qui se nomme aussi bec-de-grue, parce qu'elle porte des fruits qui ont la forme d'un bec de grue, ou de cigogne. On en distingue un grand nombre d'espèces.

GÉROCOMIE, s. f. partie de la médecine qui traite du régime que doivent observer les vieillards. Ce mot est dérivé de visur (gérôn), vieillard, et de zouis (koméô), prendre soin.

GIGANTESQUE. Foyez GÉANT.

GIGANTOMACHIE, s. f. (myth.), combat des géans de la Fable contre les dieux; de γίγας (gigas), génit. γίγαντος (gigantos), géant, et de μάχη (maché), combat, dérivé du verbe μάχομαι (machomai), combattre.

GINGLYME, s. m. (anat.), mot gree, γιγγνιμός (gigglumos), qui signifie proprement gond d'une porte, ou charnière, et qui se dit d'une espèce d'articulation par laquelle deux os se reçoivent mutuellement, et sont mobiles en deux sens, comme une charnière.

De-là vient Ginglyme, de γι[γλυμὸς (gigglumos), et d'siδος (éidos), forme, ressemblance.

GLAUCIUM, a. m. de yanuxes (glaukos), vert de mer. Sorte de plante du Levant, dont les feuilles ont cette couleur. On l'appelle autrement pavot cornu.

GLAUCOME, s. m. (méd.), γλαύκωμα (glaukôma), dérivé de γλαυκὸς (glaukos), vert de mer. Maladie des yeux, causée par l'épaississement de l'humeur vitrée, qui devient de couleur verdâtre.

GLAUCUS, s. m. nom commun de trois sortes de poissons, qui ont quelques rapports entr'eux. Ce mot vient de γλαυκός (glaukos), vert de mer, parce que leur couleur est un blanc mêlé de vert plus ou moins foncé.

GLÈNE, s. f. (anat.), de yann (glêné), qui signifie emboîture des os, ou cavité d'un os, dans laquelle un autre os s'emboîte.

GLÉNOÏDE, ou GLÉNOÏDALE, adj. f. (anat.) Ce mot désigne toutes les cavités qui servent à l'emboîtement d'un os dans un autre; de γλήτη (glênê), emboîture des os, et d'sidos (éidos), forme; c'est-à-dire, qui a la forme d'une cavité, telle qu'on vient de le dire. La cavité de l'omoplate qui reçoit la tête de l'humérus, est nommée particulièrement glénoïde,

GLIPHE. Foyes GLYPHE.

GLOSE, s. f. explication de quelques mots obscurs d'une langue, par d'autres mots plus intelligibles de la même langue. Ce mot vient de proce (glossa), langue, parce que la glose sert à expliquer un texte, comme la langue à exprimer les pensées par le moyen de la parole. De-là vient GLOSER, faire une glose, et aussi critiquer; GLOSEUR, s. m. celui qui critique tout.

GLOSSAIRE, s. m. de YAñora (glossa), langue. Dictionnaire ou recueil de termes difficiles, obscurs ou barbares d'une langue, accompagnés de leur glose, ou

explication. Les auteurs de ces sortes d'ouvrages se nomment glossateurs.

GLOSSOCATOCHE, s. m. instrument de chirurgie, ainsi nommé de passou (glossa), langue, et de zarizo (katéchó), j'arrête, je retiens, parce qu'il sert à abaisser la langue, et à l'assujétir contre les parties inférieures de la bouche, afin de découvrir dans le fond les maladies qui y surviennent.

GLOSSOCOME, s. m. instrument de chirurgie, en forme de coffre long, dont on se servoit autrefois pour réduire les fractures et les luxations des cuisses et des jambes. Ce mot est composé de \( \gamma\nu\nu \eta(\left) \) (glottis), languette d'un instrument, et de \( \sum\_{\text{u}}\tilde{u}\tilde{u} \) (koméin), avoir soin. Il signifie proprement un petit coffre où les anciens serroient les languettes de leurs flûtes pour les conserver.

GLOSSOGRAPHIE, s. f. (anat.), description de la langue; de γλώσου (glossa), langue, et de γρώφω (gra-pho), je décris.

GLOSSOÏDE, s. f. nom donné par quelques naturalistes à des pierres qui avoient la figure de la langue d'un homme; de yasore (glossa), langue, et d'esos (éidos), forme, figure.

GLOSSOLOGIE, s. f. (méd.), de γλωσοκ (glóssa), langue, et de λόγος (logos), discours. Discours raisonné sur les usages de la langue. C'est une partie de la somatologie.

GLOSSO-PALATIN, s. m. etadj. (anat.), nom de deux muscles qui ont leur origine au palais, et vont se terminer à la langue; de γλώσσα (glossa), langue, et du latin palațum, le palais. Voyez GLOSSO-STAPHYLIN.

GLOSSOPÈTRES, s. f. pl. (nat.), dents de poissons pétrifiées, qu'on a prises mal-à-propos pour des langues de serpens, d'où leur est venu le nom de glossopètres,

de γλώσσα (glóssa), langue, et de πίτρος (pétros), pierre; comme qui diroit, langues de pierre.

GLOSSO-PHARYNGIEN, s. m. et adj. (anat.), de γλῶσσα (glóssa), langue, et de φάρυγξ (pharugx), le pharynx. Nom de deux muscles qui ont leur origine au pharynx, et se terminent à la langue.

GLOSSO-STAPHYLIN, s. m. et adj. (anat.), de γλώστα (glóssa), langue, et de ταφυλή (staphulé), la luette. Nom de deux muscles qui appartiennent à la langue et à la luette. On les appelle aussi glosso-palatins.

GLOSSOTOMIE, s. f. (anat.), dissection de la langue; de γλῶσσα (glossa), langue, et de τίμιω (temno), couper, disséquer.

GLOTTE, s. f. (anat.), petite fente du larynx, qui sert à former la voix. Les Grecs l'ont appelée γλωτηλε (glôttis), qui veut dire languette, de γλώσσα (glôssa), langue, parce qu'elle a, en effet, la figure d'une petite langue.

GLUCINE, s. f. (chim.), espèce de terre, récemment découverte par le célèbre Vauquelin, dans l'aigue-marine, ou bêril, et dans l'émeraude. Son nom est dérivé de yauxès (glukus), doux, parce qu'entr'autres propriétés, elle a celle de faire des sels sucrés avec les acides.

GLYPHE, s. m. (archit.), mot dérivé de γλυφή (gluphs), entaille, gravure, qui vient de γλύφω (gluphs), je grave, je creuse; il signifie tout canal creusé en rond, ou en angle, qui sert d'ornement.

GLYPTOGRAPHIE, s. f. science des gravures en creux et en relief sur des pierres précieuses. Ce mot est composé de γλυφή (gluphé), gravure, et de γςάφω (graphó) décrire.

GNAPHALIUM, s. m. mot latin, dérivé de γνάφαλον (gnaphalon), qui signifie bourre, ou duvet, dont la ra-

cine est wife (gnaphó), carder. Plante nommée aussi pied de chat, dont les feuilles sont couvertes d'une espèca de coton cardé,

GNOMES, s. m. pl. nom donné par les cabalistes à certains peuples invisibles, qu'ils supposent habiter dans la terre, et la remplir jusqu'au centre. Ce mot vient du grec yrapan (gnomon), qui signifie connoisseur, prudent, habile, du verbe yrapan (ginosko), connoître; à cause de l'intelligence qu'on leur suppose,

GNOMIQUE, adj. sentencieux, de youn (gnomé), sentence. Il se dit des poésies qui contiennent des maximes, ou des sentences.

GNOMON, s. m. met grec, qui signifie proprement indice, dérivé de puréexe (ginôskô), connoître. On donne ce nom au style d'un cadran solaire, dont l'ombre marque les heures; et de-là on a formé gnomonique, Voyez l'article suivant.

GNOMONIQUE, s. f. art de faire des cadrans solaires; de γνώμων (gnômôn), style qui marque les heures, dérivé de γινώσκω (ginôskô), connoître, Voyez Gnomon,

GNOSIMAQUES (les), s. m. pl. hérétiques du septième siècle, qui condamnoient toutes les connoissances, même celles de la religion; de voirs (gnôsis), science, connoissance, et de pérseus (machomai), combattre; c'est-à-dire, ennemis de la science,

GNOSTIQUES (les), s. m. pl. hérétiques qui se vantoient d'avoir des connoissances et des lumières surnaturelles; de vius (gnostikos), savant, éclairé, dérivê de vius su (ginosko), connoître.

GOÉTIE, s. f. espèce de magie, par laquelle on invoquoit les génies malfaisans pour nuire aux hommes. Ce mot vient de vorrsia (goéteia), prestige, enchantement, dérivé de yéns (goéa), enchanteur, imposteur. De-là, Goétien, s. m. Goétique, adj.

GOMPHOSE, s. f. (anat.), mot grec, γόμφωσις (gomphósis), dérivé de γόμφος (gomphos), clou. Espèce d'art
ticulation immobile, par laquelle les os sont emboîtés
l'un dans l'autre, comme un clou ou une cheville dans
un trou.

GONAGRE, s. f. (méd.), goutte qui attaque les genoux; de γόνο (gonu), genou, et d'πγρα (agra), prise, capture.

GONGRONE, s. f. (chirur.), en grec vo vo (goggrôné), tumeur ronde qui vient à la gorge, et qui a la
figure de celles qui se forment sur le tronc des arbres,
et que les Grecs appellent vo (goggros), d'où est
venu gongrone. Cette humeur se namme encore goltre,
ou bronchocèle.

GONIOMÉTRIE, s. f. (math.), art de mesurer les angles; de yaría (gónia), angle, et de µíreor (métron), mesure,

GONORRHÉE, s, f. (méd.), flux, ou écoulement involontaire de semence, verépous (gonorrhoia), de veré (goné), semence, et de pie (rhéo), couler. C'est aussi le nom d'une maladie vénérienne,

GRAMMAIRE, s. f. γραμματική (grammatiké), l'art de parler et d'écrire une langue correctement. Ce mot vient de γράμμα (gramma), lettre, dérivé de γράφω (grapho), j'écris, et signifie proprement la science des lettres, parce que les lettres sont les élémens du langage et de l'écriture. Il se dit aussi du livre qui contient les règles de cet art.

Dérivés. Grammairien, s. m. Grammatical, adj. Grammaticalement, adv.

GRAMME, s. m. nouvelle mesure de poids, qui

équivaut au poids d'un centimètre cube d'eau (environ dix-neuf grains). Le gramme tire son nom du γράμμα (gramma) des Grecs, qui étoit, chez eux, la vingt-quatrième partie de l'once, et, par conséquent, le plus petit poids dont ils eussent l'usage. Les Romains le nommoient scrupule.

GRAPHIE, mot dérivé du verbe γιάφω (graphô), j'écris. Il entre dans la composition de plusieurs mots français, où il signifie description, peinture, manière d'écrire, comme géographie, prosopographie, tachygraphie, &c. lesquels sont expliqués à leur rang alphabétique. Les mots qui dérivent de ceux-là, sont terminés en graphe, ou graphique, comme géographe, géographique, &c.

GRAPHIOÏDE, adj. qui ressemble à un stylet; de γραφὶς (graphis), stylet à écrire, et d'εἶδος (éidos), forme, ressemblance. Les anatomistes donnent ce nom à l'apophyse styloïde.

GRAPHIQUE, adj. (didact.), mot dérivé de γράφα (graph6), écrire, tracer, dessiner. Il se dit particulièrement des descriptions, des opérations, qui, au lieu d'être simplement énoncées par le discours, sont données par une figure tracée sur le papier. On a fait de-là GRAPHIQUEMENT, adv.

GRAPHOMÈTRE, s. m. instrument de mathématiques, qui sert à mesurer les angles sur le terrein. Ce mot est dérivé de γράφω (grapho), écrire, et de μίτρω (métron), mesure, apparemment parce que les divisions de degrés que porte cet instrument, donnent, pour ainsi dire, par écrit la mesure des angles. Au reste, le nom de goniomètre lui conviendroit beaucoup mieux, et en marqueroit plus directement l'usage.

GRIPHE, s. m. sorte d'énigme, ou proposition mys-

térieuse capable d'embarrasser et de surprendre; de γριφος (griphos), qui signifie filet de pêcheur, et par métaphore, énigme.

GYMNASE, s. m. γυμιάστον (gumnasion), lieu destiné, chez les anciens, aux exercices du corps, tels que la lutte, le disque, &c. Ce mot vient de γυμιδε (gumnos), nu, parce qu'on étoit nu, ou presque nu, pour se livrer plus librement à ces exercices.

GYMNASIARQUE, s. m. γυμιασίαρχος (gumnasiar-chos), officier qui étoit chef, ou sur-intendant du gymnase; de γυμιάσιοι (gumnasion), gymnase, et d'άρχη (ar-ché), commandement.

GYMNASTE, s. m. officier du gymnase chargé de l'éducation des athlètes; de γυμνάζω (gumnazó), exercer.

GYMNASTIQUE, s. f. l'art d'exercer le corps pour le fortifier; de γυμιάζω (gumnazo), exercer, dérivé de γυμιός (gumnos), nu, parce qu'anciennement on se déshabilloit pour se livrer aux exercices du corps.

GYMNIQUE, adj. dérivé de yuprès (gumnos), nu. Nom que l'on donnoit, chez les anciens, aux jeux publics où les athlètes combattoient nus. Gymnique, s. f. étoit la science des exercices propres aux athlètes. Voyez Gymnastique.

GYMNOPÉDIE, s. f. γυμιοπαιδία (gumnopaidia), dérivé de γυμιος (gumnos), nu, et de παῖς (pais), jeune homme. Espèce de danse religieuse en usage chez les Lacédémoniens, dans laquelle les danseurs étoient nus.

GYMNOSOPHISTES, s. m. pl. anciens philosophes indiens, ainsi nommés de γυμιος (gumnos), nu, et de σοφος (sophos), sages, parce qu'ils alloient presque nus. Les Brachmanes en étoient une secte.

GYMNOSPERMIE, s. f. (botan.), mot formé de vouries (gumnos), nu, et de exique (sperma), semence.

Linné donne ce nom à la sous-division de la quatorsième classe des plantes, parce qu'elle comprend celles dont les graines sont à découvert et sans enveloppe. Les plantes de cette division se nomment en conséquence gymnospermes.

GYMNOTE, s. m. (nat.), genre de poisson, ainsi nommé de yupuès (gumnos), nu, parce qu'il n'a point de nageoires sur le dos.

GYNANDRIE, s. f. (botan.), nom que Linné a donné à la vingtième classe des plantes, dont les fleurs ont les étamines attachées au pistil même, et non au réceptacle. Ce mot est composé de vuvi (guné), femme, et d'aine (anér), génit. airòpàs (andros), mari; comme qui diroit, femme devenue mari; ce qui signifie que les parties mâles de la fleur sont entièrement attachées aux parties femelles.

GYNÉCÉE, s. m. vorancier (gunaitéion), appartement des femmes, chez les anciens; dérivé de vori (guné), femme.

GYNÉCOCRATIE, s. f. γυναικοκρατία (gunaikokratia), Etat où les femmes peuvent gouverner; de γυναικός (gunaikos), génit. de γυνή (guné), femme, et de κράτος (kratos), puissance, autorité, gouvernement; c'est-àdire, gouvernement des femmes. Gynécocratique, adj. en est dérivé.

GYNĚCONOME, s. m. magistrat athénien chargé de veiller sur les mœurs des femmes; de γυνὰ (gunê), femme, génit. γυνωικὸς (gunaikos), et de νέμω (némô), gouverner.

GYPSE, s. m. pierre à plâtre, ou matière pierreuse que l'action du feu change en plâtre. Son nom grec est γύψος (gupsos), dérivé de γη (gé), terre, et d'ίψο (epso), cuire; comme qui diroit, terre cuite. Gypseux, adj.

qui est de la nature du gypse. Les chimistes le nomment sulfute de chaux, parce qu'il est dû à la combinaison de l'acide sulfurique avec la chaux.

GYROMANCIE, s. f. sorte de divination qui se pratiquoit en marchant en rond, ou en tournant autour d'un cercle; de γῦρος (guros), tour, cercle, et de μαντεία (mantéia), divination.

GYROVAGUES, s. m. pl. sorte de moines errans, qui n'étoient attachés à aucun monastère; de roses (guros), cercle, circuit, et du verbe latin vagari, errer; c'est-à-dire, qui erroient de côté et d'autre, sans avoir de demeure fixe.

## H

HAGIOGRAPHE, HAGIOLOGIQUE. Voyez Aciographe, Aciologique.

HALIOTIDE, s. f. sorte de coquille, dont le nom signifie oreille de mer; d'alios (halios), marin, de mer, et d'os (ous), génit. aròs (otos), oreille, à cause de sa forme.

HAMADRYADES, s. f. A und pund ses (Hamadruades), nymphes des bois, qui, selon la Fable, naissoient et mouroient avec les arbres où elles étoient enfermées. Ce mot est composé d'aun (hama), ensemble, et de dis (drus), chêne, parce que c'étoit principalement avec les chênes qu'elles avoient cette union.

HAMANTHUS, ou HAMAGOGUE, s. m. Voyez HÉMANTHE.

HARMOMÈTRE, s. m. instrument propre à mesurer les rapports harmoniques; d'ispusila (harmonia), accord, harmonie, et de uirper (métron), mesure.

HARMONIE, s. f. succession de plusieurs accords selon les loix de la modulation. Ce mot vient d'apparia harmonia), qui signifie suite, enchaînement, liaison, accord, dérivé d'apa (aró), concerter, ajuster, accorder. Harmonie se dit en général de l'ordre, de l'accord qui règne entre les diverses parties d'un tout, et d'où il résulte un effet agréable.

Dérivés. HARMONIEUSEMENT, adv. HARMONIEUX, adj. qui a de l'harmonie; HARMONIQUE, adj. qui produit de l'harmonie; HARMONIQUEMENT, adv.

HARPIES, s. f. pl. (mytho.), μρπυιαι (harpuiai), monstres fabuleux qui avoient des ailes, un visage de femme, avec des griffes aux pieds et aux mains; d'μρπάζιιν (harpazéin), ravir, enlever, parce qu'ils ravissoient tout. C'est du même verbe qu'est formé le mot Harpagon, nom de l'Avare de Molière.

HEBDOMADAIRE, adj. qui appartient à la semaine, qui se renouvelle chaque semaine; d'issouràs (hebdomas), semaine, espace de sept jours, dérivé d'insia (hepta), sept.

HÉCATOMBE, s. f. izaróµ6n (hékatombé), sacrifice de cent bœufs, ou de cent victimes; d'izaròn (hékaton), cent, et de 600s (bous), bœuf. On donna ensuite ce nom à tout sacrifice somptueux.

HÉCATOMPHONIE, s. f. sête que célébroient, chez les Messéniens, ceux qui avoient tué cent ennemis à la guerre; d'izaròr (hékaton), cent, et de qui (phoneus), je tue.

HECTARE, s. m. superficie contenant cent ares, dans les nouvelles mesures. Ce mot est formé d'izarès (hékaton), cent, et du mot are, mesure d'arpentage. L'hectare est un peu moindre que le double du grand

arpent de cent perches carrées (la perche étant de vingtdeux pieds). Voyez Are.

HECTIQUE. Voyez ÉTIQUE.

HECTOGRAMME, s. m. poids de cent grammes, dans les nouvelles mesures, équivalant à dix-huit cent quatre-vingt-quatre grains environ, ou trois onces, deux gros, douze grains. Ce mot est dérivé d'ixτον (hekton), contracté, d'ixατον (hékaton), cent, et de γράμμα (gramma), ancien poids grec, d'où le gramme tire son nom. Voyez GRAMME.

HECTOLITRE, s. m. nouvelle mesure de capacité, contenant cent litres. Ce mot est dérivé d'izaro, (hékaton), cent, par contraction izro, (hekton), et de litre (litra), ancienne mesure grecque, d'où le litre tire son nom. Voyez Litre.

HÉDYPNOÏS, s. m. plante apéritive et vulnéraire; d'idύπτος (hédupnoos), qui exhale une odeur agréable, composé d'idùs (hédus), doux, agréable, et de πτίος (pnoos), souffle, exhalaison, dérivé de πτίο (pnéó), souffler, exhaler.

HÉLÉPOLE, s. f. ancienne machine de guerre, inventée par Démétrius *Poliorcète*. Ce mot vient du verbe iλιῦ (héléin), prendre, et de πόλις (polis), machine propre à prendre les villes.

HÉLIANTHE, s. m. plante, appelée vulgairement soleil. Ce mot vient d'has (hélios), soleil, et d'intes (anthos), fleur, à cause de la forme radiée de ses fleurs.

HÉLIANTHÊME, s. m. plante vulnéraire, ainsi nommée d'ήλιος (hélios), soleil, et d'árθος (anthos), fleur; comme qui diroit, fleur du soleil, parce que sa fleur est d'un jaune d'or. On la nomme aussi herbe d'or, hysope des garigues,

HÉLIAQUE, adj. (astro.), dérivé d'hais (hélios); soleil. On appelle héliaque, le lever et le coucher d'un astre, lorsqu'il se fait si près du soleil, qu'on ne peut l'appercevoir à travers ses rayons.

HÉLIASTES, s. m. pl. anciens juges d'Athènes. Ils étoient ainsi nommés d'nues (hélios), le soleil, parce qu'ils s'assembloient dans un lieu découvert, qu'on appeloit en grec nuele (héliaia), héliée.

HÉLICE, s. f. ligne tracée en forme de vis autour d'un cylindre. Ce mot vient d'int (hélix), qui signifie généralement tout ce qui enveloppe, ou tourne en rond, dérivé du verbe sini (heilein), entourer, envelopper. En architecture, on appelle hélices, les petites volutes qui sont au chapiteau corinthien. Hélice, ou hélix, signifie, en anatomie, le tour extérieur de l'oreille, et, en termes de naturaliste, une sorte de coquillage en spirale. On donne aussi ce nom à la constellation de la grande-ourse, à cause qu'elle tourne autour du pôle.

HÉLICHRYSUM, s.m. plante, ainsi nommée d'naisse (hélios), soleil, et de xaurès (chrusos), or, parce que le calice de sa fleur est d'un jaune d'or éclatant.

HÉLICOÏDE, adj. (géom.), d'init (hélix), tour, hélice, et d'idds (éidos), figure; c'est-à-dire, qui a la figure d'une hélice, ou ligne tournante. On appelle parabole hélicoïde, ou spirale parabolique, une ligne courbe dont l'axe est roulé sur la circonférence d'un cercle.

HÉLIOCENTRIQUE, adj. (astro.), mot dérivé d'shies (hélios), le soleil, et de zérrper (kentron), centre. On appelle ainsi le lieu où paroîtroit une planète, si elle étoit vue du soleil, c'est-à-dire, si notre œil étoit au centre du soleil.

HÉLIOCOMÈTE, s. f. (astro.), longue queue, ou

colonne de lumière attachée au soleil, lorsqu'il se couche, à-peu-près comme la queue d'une comète; d'ήλιος (hê-lios), le soleil, et de κομήτης (komêtês), comète; comme qui diroit, comète du soleil.

HÉLIOGNOSTIQUES (les), s. m. pl. secte juive, ainsi appelée d'ηλιος (hôlios), soleil, et de γινώσκω (ginnoskô), je connois, parce que ceux qui la composoient reconnoissoient le soleil pour dieu, et l'adoroient.

HÉLIOMÈTRE, s. m. (astro.), instrument qui sert à mesurer le diamètre du soleil et de la lune; d'épuss (kélios), soleil, et de pérper (métron), mesure.

HÉLIOSCOPE, s. m. (astro.), instrument qui sert à observer le soleil; d'ηλιος (hélios), soleil, et de στοπίο (skopéδ), je regarde. Cet instrument est garni d'un verre enfumé, pour affoiblir l'éclat des rayons.

HÉLIOTROPE, s. m. Ce mot désigne plusieurs plantes, qui tournent toujours le disque de leurs fleurs du côté du soleil; d'ήλιος (hélios), soleil, et de τρίπω (ετέρδ), je tourne.

HÉLIX. (anat.) Voyez HÉLICE.

HELLANODICES, ou HELLANODIQUES, m. pl. officiers qui présidoient aux jeux olympiques; d'inaurodinas (hellanodinas), pour inaurodinas (hellanodinas), qui signifie juge des Grecs, dérivé d'Enaur (Hellan), Grec, et de din (dikt), jugement, parce qu'ils étoient chargés d'adjuger et de distribuer les prix aux vainqueurs.

HELLÉNISME, s. m. intropolis (hellénismos), tour, expression, façon de parler empruntée de la langue grecque; d'Enno (Hellén), Grec, auquel on a joint la terminaison ispos (ismos), qui marque imitation. Voyez ISME.

HELMINTAGOGUE, s. et adj. (méd.), vermifuge,

ou remède contre les vers; d'έλμως (helmins), ver, et d'άγω (agó), chasser, faire sortir.

HEI MINTIQUE, adj. dérivé d'έλμως (helmins), ver. Voyes le mot précédent.

HELMINTOLOGIE, s. f. partie de l'histoire naturelle qui traite des vers; d'édeus (helmins), ver, et de déves (logos), discours, dérivé de déve (légé), je parle.

HÉLOSE, s. f. (méd.), renversement des paupières, sorte de maladie des yeux. Ce mot est dérivé du verbe sixés (héilué), retourner, renverser.

HÉMAGOGUE, adj. (méd.), qui fait sortir le sang; d'alpa (haima), sang, et d'aya (agó), je chasse. Il se dit des remèdes qui provoquent les règles et le flux hémorroïdal.

HÉMALOPIE, s. f. (chirur.), épanchement de sang dans le globe de l'œil; d'aιμα (haima), sang, et d'âψ (δps), œil.

HÉMANTHE, s. f. plante des Pyrénées, ainsi nommée d'sips (haima), sang, et d'intes (anthos), fleur; comme qui diroit, fleur de sang, parce qu'étant appliquée sur la peau, elle en fait sortir le sang par les pores. Le Dictionnaire de l'Académie nomme cette plante hamanthus, ou hamagogue, s. m. qui chasse le sang; d'interprétage (agé), je chasse.

HÉMATÉMÈSE, s. f. (méd.), vomissement de sang; d'aïna (haima), sang, et d'inia (émés), je vomis.

HÉMATITE, s. f. d'alpa (haima), sang. Espèce de pierre de couleur sanguine, dont on fait des crayons. C'est un oxide de fer, que l'on dit bon contre les hémorragies.

HÉMATOCÈLE, s. f. (chirur.), tumeur du scrotum, causée par un sang extravasé; d'alus (haima), sang, et de «na (kélé), tumeur.

HÉMATOGRAPHIE, s. f. (anat.), description du sang; d'aιμα (haima), sang, et de γράφω (grapho), je décris.

HÉMATOLOGIE, s. f. d'aima (haima), sang, et de hoyos (logos), discours. Partie de la médecine qui traite du sang.

HÉMATOMPHALE, s. f. (chirur.), hernie du nombril qui contient du sang; d'alua (haima), sang, et d'éuquades (omphalos), nombril.

HÉMATOSE, s. f. (anat.), d'« [µu (haima), génit. u'lµures (haimatos), sang; sanguification, ou changement du chyle en sang.

HÉMATURIE, s. f. (méd.), pissement de sang; d'aiµa (haima), sang, et d'oipia (ouréo), pisser.

HÉMÉRALOPIE, s. f. (méd.), affection des yeux, qui fait qu'on ne distingue plus les objets vers le soir, quoiqu'on les apperçoive bien en plein jour. Ce mot vient d'imépa (héméra), jour, et d'émpau (optemai), voir. On appelle HÉMÉRALOPE, celui qui est affecté de cette maladie.

HÉMÉROBAPTISTES (les), s. m. pl. sorte de sectaires parmi les anciens juifs, ainsi appelés d'iμέρα (hê-méra), jour, et de Cáπγα (baptó), laver, parce qu'ils se lavoient et se baignoient tous les jours et dans toutes les saisons de l'année.

HÉMÉROBE, s. f. (nat.), sorte d'insecte, ainsi nommé d'imira (héméra), jour, et de sies (bios), vie, à cause de la briéveté de sa vie. On l'appelle aussi lion des pucerons, parce qu'il leur fait la guerre.

HÉMÉROCALLE, s. f. plante bulbeuse semblable au lis, et dont la fleur est d'un jaune doré. Son nom vient d'iμείρα (héméra), jour, et de κάλλος (kallos),

beauté, dérivé de zadés (kalos), beau, parce que la beauté de sa fleur ne dure qu'un jour.

HÉMÉRODROME, s. m. imagedépas (hémérodromos), mot dérivé d'image (héméra), jour, et de dimes (dromos), course, formé du verbe inusité dime (drémô), qui fait au prétérit moyen didoma (dédroma), et dont prend divers temps le verbe spixe (tréchô), courir. On appeloit ainsi, chez les anciens, des gardes qui veilloient pendant tout le jour à la sûreté des villes, et en faisoient continuellement le tour.

Les hémérodromes étoient aussi des couriers, ou messagers, qui ne couroient qu'un jour; ils donnoient leurs dépêches à un autre qui couroit le jour suivant, et ainsi de suite jusqu'au terme.

HÉMI. Ce mot entre dans la composition de quelques termes des sciences et des arts, où il signifie demi. C'est l'abrégé du mot grec spurous (hémisus), et au neutre spurou (hémisu), dans lequel nous retranchons la dernière syllabe, à l'exemple des Grecs, dans la composition des mots que nous avons pris d'eux.

HÉMICRANIE, s. f. (méd.) Voyez MIGRAINE, qui est la même chose.

HÉMICYCLE, s. m. ημίzυπλος (hemikuklos), demicercle; d'ήμισυς (hémisus), demi, et de πύπλος (kuklos), cercle.

HÉMINE, s. f. inline (hémina), mesure ancienne valant un demi-septier ou une demi-chopine; d'inlines (hémisus), demi. C'est aussi une mesure de compte pour les grains, usitée en plusieurs pays, et dont la grandeur varie selon les lieux.

HÉMIOBOLE, s. f. ημιοδόλιον (hômiobolion), ancienne petite monnoie grecque, qui valoit la moitié de l'obole; d'ημισνε (hômisus), qui fait au neutre ημισν

(hémisu), et d'écade (obolos), obole. L'obole étoit la sixième partie de la drachme, et valoit trois sous de notre monnoie.

HEMIONITE, s. f. plante dont les sleurs et la graine ne sont point apparentes; d'ipciores (hémionos), mulet, dérivé d'ipciores (hémisus), demi, et d'ires (onos), âne, parce qu'on a cru cette plante stérile, ainsi que les mulets. On trouve que la graine est attachée sous les feuilles.

HÉMIPLÉGIE ou HÉMIPLEXIE, s. f. en grec iμιπληξία (hémiplexia), paralysie qui n'affecte que la moitié du corps; d'ημισυς (hémisus), moitié, et de πλήσου (pléssé), je frappe. Hémiplégié, hémiplégique, adj. se disent dans le même sens.

HÉMIPTÈRE, s. m. (nat.), mot qui signifie demiailé, d'nuives (hémisus), demi, et de #7000 (ptéron), aile. C'est le nom générique des insectes dont les ailes sont recouvertes à moitié par des étuis en partie coriaces, et qui ressemblent beaucoup à des ailes.

HÉMISPHÈRE, s. m. ημισφαίριον (hémisphairion), moitié d'une sphère, ou d'un globe; d'ημισυς (hémisus), moitié, et de σφαίζα (sphaira), globe, sphère.

HÉMISPHÉROÏDE, s. m. (géom.), mot composé d'émisus), moitié, de «peice (sphaira), sphère, et d'ildes (éidos), forme, figure. C'est proprement la moitié d'un sphéroïde, c'est-à-dire, d'un solide qui approche de la figure d'une sphère.

HÉMISTICHE, s. m. la moitié d'un vers héroïque; d'sμισυς (hémisus), moitié ou demi, et de sίχος (stichos), un vers. Après le premier hémistiche, il y a un repos dans les vers français de dix et de douze syllabes. En grec, μισγίχιος (hémistichion), signifie la maitié d'un vers.

HÉMITRITÉE, adj. f. (méd.) ijus princes (hémitritaios), se dit d'une fièvre intermittente, irrégulière, dont l'accès revient deux fois chaque jour. Ce mot est dérivé d'ijusos (hémisus), demi, et de restaios (tritaios), tiers, comme qui diroit demi-tierce.

HÉMOPTYSIE, s. f. (méd.), d'aima (haima), sang, et de zvérs (ptusis), crachement, dérivé de zvérs (ptusis), crachement, dérivé de zvérs (ptus), je crache. Crachement de sang, causé par la rupture de quelque vaisseau du poumon. HÉMOPTYSIQUE, HÉMOPTYIQUE ou HÉMOPTYQUE, adj. qui crache le sang.

HÉMORRAGIE, s. f. (méd.), εἰμε ¡ρίστίε (haimor-rhagia), qui signifie en général une perte de sang; de εἶμε (haima), sang, et de ρήγνυμι (rhégnumi), rompre, parce que l'hémorragie est causée par la rupture des vaisseaux sanguins.

HÉMORROÏDES, s. f. pl. (méd.), d'aimojpois (haimorrhois), flux de sang, dérivé d'aima (haima), sang; et de pia (rhéó), couler. C'est un écoulement de sang par les vaisseaux de l'anus, ou seulement la dilatation de ces vaisseaux causée par une abondance de sang. Dérivé. HÉMORROÏDAL, adj. qui se dit des vaisseaux dont la dilatation cause les hémorroïdes.

On donne le nom d'hémorroidale, à une plante, appelée aussi petite chélidoine, parce qu'elle est bonne contre les hémorroides, ou parce que ses racines portent de petites bulles qui ont quelque rapport avec des hémorroides enflées.

HÉMORROSCOPIE, s. f. (méd.), inspection du sang tiré par la saignée, pour connoître l'état du corps. Ce mot est composé d'aima (haima), sang, de jéos (rhoos), écoulement, et de souvée (skopéo), examiner, considérer.

HÉMORROUS, s. m. ຂໍເພດ່ຄູ່ອຸຮ (haimorrhous), serpent

el'Afrique, dont la morsure fait sortir le sang par toutes. les ouvertures du corps; d'a pa (haima), sang, et de jéu (rhéo), couler.

HÉMOSTASE, s. f. (méd.), mot dérivé d'ains. (haima), sang, et de saois (stasis), repos, de "151144 (histémi), arrêter. Stagnation universelle du sang causéo par la pléthore.

HÉMOSTATIQUE, adj. (méd.), d'aima (haima), sang, et d'isnu (histémi), arrêter. Il se dit des remèdes propres à arrêter les hémorragies ou pertes de sang.

HENDÉCAGONE. Voyez Endécagone.

HENDÉCASYLLABE. Voyez Endécasyllabe.

HÉNOTIQUE, s. m. d'indicale (hénôtikon), neutre d'indicale (hénôtikos), propre à unir, dérivé d'indicale (hénos), j'unis. Nom d'un fameux édit publié par l'empereur Zénon, pour la réunion des Catholiques et des. Eutychiens.

HÉPAR, s. m. mot grec, hepar), qui signifie foie, et par lequel les anciens chimistes désignoient le foie de soufre, c'est à-dire, la combinaison du soufre avec les matières alkalines. C'est ce que les modernes. appellent sulfure d'alkali.

HÉPATALGIE, s. s. (méd.), douleur du foie, ou colique hépatique; d'inne (hépar), le foie, et d'adyes (algos), douleur.

HÉPATICOGASTRIQUE, adj. (anat.), qui appartient au foie et à l'estomac; d'awa (hépar), le foie, et de yashe (gastér), l'estomac.

HÉPATIQUE, adj. in articos (hépaticos), qui appartient au foie, ou qui est propre aux maladies du foie, d'inap (hépar), le foie. Hépatique, s. f. est le nom de deux sortes de plantes, auxquelles on attribue beaucoup de vertu contre les maladies du foie. On a ausai

donné le nom d'hépatique, au gaz provenant de la combinaison du gaz hydrogène avec le sulfure d'alkali (ou foie de soufre); il est appelé aujourd'hui gaz hydrogène sulfuré.

HÉPATITE, s. f. (mėd.), inflammation du foie; de πων (hépar), génit. ηνωτος (hépatos), foie. C'est aussi le nom d'une pierre précieuse qui est de la couleur du foie; en grec ηνωγήνης (hépatités).

HÉPATOCYSTIQUE, adj. (amat.), qui appartient au foie et à la vésicule du fiel; d'nmap (hépar), génit. nmares (hépatos), le foie, et de musis (kustia), vessie, et aussi la vésicule du fiel.

HÉPATOGRAPHIE, s. f. d'imas (hépar), le foie, et de γράφω (graphé), je décris. Partie de l'anatomie qui a pour objet la description du foie.

HÉPATOLOGIE, s. f. Partie de l'anatomie qui traite des usages du foie; d'ππερ (hépar), le foie, et de λόγος (logos), discours.

HÉPATOMPHALE, s. m. (ehirur.), hernie du foie par l'anneau du nombril; d'ἔπωρ (hépar), le foie, et d'èμφωλος (omphalos), le nombril.

HÉPATOSCOPIE, s. f. in mosomula (hépatoskopia), sorte de divination, chez les anciens, par l'inspection du foie des victimes; d'inares (hépatos), génit. d'inare (hépar), foie, et de orania (skopés), je considère.

HÉPATOTOMIE, s. f. Dissection du foie; d'ήπωρ (hépar), le foie, et de τίμιω (temnó), couper, d'où vient τομή (tomé), incision, dissection.

HÉPATUS, s. m. """ (hépatos), gros poisson de mer, ainsi nommé d'iras (hépar), génit. "" auros (hépatos), foie, à cause de sa figure et de sa couleur qui approchent de celles du foie humain.

HEPTACORDE. Foyez EPTACORDE.

HEPTAGONE. Voyez EPTAGONE.

HEPTAGYNIE, s. f. (botan.), d'in a (hepta), sept, et de your (guné), femme. Linné donne ce nom à la sous-division des classes des plantes, dont la fleur a sept parties femelles ou sept pistils.

HEPTAMÉRIDE, s. f. Division en sept, ou septième partie d'une chose; d'is 7 à (hepta), sept, et de passes (méris), partie, dérivé de passes (méiro), partager, diviser.

HEPTAMÉRON, s. m. ouvrage composé de parties divisées en sept journées; d'iπτὰ (hepta), sept, et do iμάρα (héméra), jour; comme hexaméron, ouvrage des six jours, d'iξ (hex), six, et d'iμάρα (héméra), jour.

HEPTANDRIE, s. f. (botan.), d'invà (hepta), sept, et d'ann (anér), génit. andrès (andros), mari. C'est le nom que donne Linné à la septième classe des plantes, qui comprend toutes celles dont la fleur a sept parties mâles ou sept étamines.

HEPTANGULAIRE, adj. (géom.), qui est composé de sept angles; d'in fà (hepta), sept, et du latin angulus, angle. Voyez EPTAGONE.

HEPTAPOLE, s. f. Contrée d'Egypte qui renfermoit sept villes principales; d'iπ (hepta), sept, et de πόλις (polis), ville.

HEPTARCHIE, s. f. mot formé d'in a (hepta), sept, et d'in (arché), empire, puissance, c'est-à-dire, puissance de sept. On donnoit autrefois ce nom au gouvernement d'Angleterre, lorsqu'il étoit partagé entre sept rois. De-là HEPTARCHIQUE, adj.

HEPTATEUQUE, s. m. mot formé d'in à (hepta), sept, et de rives (teuchos), livre; ouvrage en sept livres. C'est le nom des sept premiers livres de l'Ancien-Testament.

HERCE ou HERSE, s. f. espèce de barrière ou de grille qu'on abat pour fermer les portes des villes et autres lieux fortifiés; d'épass (herkion), barrière ou elôture dont on environne une maison pour la fortifier. De-là vient aussi HERSE à herser, à cause de la ressemblance.

HERCOTECTONIQUE, s. f. l'art des fortifications militaires; ce mot est dérivé d'épass (herkos), mur, rempart, et de γικγονική (tektoniké), l'art de bâtir, γίκιγον (tektôn), ouvrier en bâtimens.

HEREMITIQUE. Voyez HERMITE.

HÉRÉSIARQUE, s. m. d'aipsons (hairesis), hérésie, et d'aipsons (archos), chef, auteur d'une hérésie, ou chef d'une secte hérétique.

HÉRÉSIE, s. f. Erreur opiniatre, fausse doctrine contraire à la foi de l'église. Ce mot vient d'aires (hairesis), qui signifie choix, secte, opinion séparée, du verbe sipis (hairés), choisir, s'attacher à une chose, se séparer. Ainsi l'hérésie est une opinion particulière, une erreur à laquelle on s'attache fortement, et par laquelle on se sépare de la communion de l'église.

Dérivés. HÉRÉTICITÉ, s. f.; HÉRÉTIQUE; adj.; HÉ-RÉSIOLOGUE, s. m. auteur qui a écrit sur les hérésies; d'«θρεσις (hairesia), hérésie, et de λίγω (lég6), parler.

HERMAPHRODITE, s. et adj. Celui qui paroît réunir les deux sexes. Ce mot est composé de Epuis (Hermés), Mercure, et de Appedira (Aphrodité), Vénus, parce que la Fable donnoit ce nom à un fils de Mercure et de Vénus, lequel on supposoit avoir les deux sexes.

Les Botanistes donnent le nom d'hermaphrodites aux fleurs qui renserment les organes des deux sexes, les étamines et le pistil.

HERMÉNEUTIQUE, adj. (théol.), iquiniv jui (her-

méneutiké), qui sert à expliquer; d'isumino (herméneus), expliquer, interpréter. Les Théologiens donnent ce nom aux règles qui servent à expliquer l'Ecrituresainte.

HERMÈS, s. m. statue antique de Mercure, sans bras et sans pieds; de Έρμῆς (Hermès), Mercure. De-là vient HERM-ATHENES, statue de Mercure et de Minerve; de Ερμῆς (Hermès), Mercure, et de Aθητα (Athéna), Minerve; et HERM-HARPOCRATES, statue de Mercure et d'Harpocrates, dieu du Silence; de Έρμῆς (Hermès), et de Αρποκρά για (Harpokrates).

HERMÉTIQUE, adj. de tout genre. La philosophie Hermétique se dit de la recherche de la pierre philosophale, de la transmutation des métaux. Ce mot vient de Epuis (Hermès), Mercure.

HERMÉTIQUE, adj. (archit.), se dit des colonnes surmontées d'un Hermès ou d'une statue de Mercure. En ce sens, il doit s'entendre de l'Hermès, ou du Mercure grec, et dans le mot qui précède, d'Hermès trismégiste ou du Mercure égyptien, qui étoit, dit-on, contemporain de Moïse.

HERMINE, petit animal blanc, qui a le bout de la queue noir. Du Cange dérive ce mot de Apuénos (Arménios), Arménien, parce que ce sont les Arméniens qui nous ont les premiers procuré ces fourrures.

HERMITE, s. m. ippuires (érêmités), homme qui, par dévotion, s'est retiré dans un désert; d'ippus (érêmos), désert. De-là on a fait HÉRÉMITIQUE, adj. la vie hérémitique; HERMITAGE, s. m. l'habitation d'un hermite. Le Dictionnaire de l'Académie, se conformant à l'étymologie, écrit aujourd'hui ermite, ermitage.

HÉROÏ-COMIQUE, adj. qui tient de l'héroïque et du comique, en parlant des ouvrages d'esprit; de iguizès (hérotkos), héroïque, et de zuμικès (kómikos), comique.

HÉROÏDE, s. f. mot dérivé d'spos (hérôs), héros. Epître en vers, composée sous le nom de quelque héros, ou personnage fameux.

HÉRON, s. m. (hist. nat.), grand oiseau qui a le bec fort long; d'isadios (eródios), héron.

HÉROS, s. m. en grec, spus (héros), homme illustre par ses belles actions ou ses talens militaires. De-là vient HÉROÏNE, femme courageuse; HÉROÏQUE, qui appartient au héros; HÉROÏSME, caractère du héros.

HERPE, s. f. (méd.), sewns (herpés), espèce de dartre qui s'étend sur la peau, et qui la ronge; d'semu (herps), se glisser.

HÉSYCHASTES (les), s. m. pl.; moines grecs qui restent absorbés dans la contemplation paisible; d'ήσυχάζω (hésuchazó), vivre dans le repos, dans la tranquillité; dérivé d'ήσυχος (hésuchas), tranquille.

HÉTÉROCLITE, adj. irrejenderes (hétéroklitos), irrégulier, qui est contre les règles communes de la grammaire, ou d'un art quelconque; d'iriρes (hétérôs), autrement, et de κλίνε (klinô), incliner. Il se dit aussi des personnes d'une humeur bizarre, ou qui diffèrent des autres par leurs habitudes ou penchans.

HÉTÉRODOXE, adj. qui est contraire aux dogmes de la religion, qui suit une doctrine différente; d'éspes (hétéros), autre, différent, d'où vient irépes (hétéros), différemment, et de déte (doxa), opinion, sentiment. Il est opposé à orthodose. De-là vient HÉTÉRODOXIE, s. f. doctrine ou opinion hétérodoxe.

HÉTÉROGÈNE, adj. qui est d'une nature ou d'une espèce différente; d'irepes ( kétéros), autre, différent, et de vives (génos), genre, espèce, nature. Homogène

est l'opposé. Dérivé. Hérérogénétré, s. f. qualité de ce qui est hélérogène.

HÉTÉROSCIENS, s. m. pl. (géogr.), mot formé de respos (hétéros), autre, différent, et de rend (skia), ombre. On nomme ainsi les habitans des zônes tempérées, qui ont leur ombre méridienne de côté différent, les uns vers le nord, et les autres vers le midi.

HÉTIQUE, HÉTISIE. Voyez ÉTIQUE.

HEURE, s. f. espace de temps, de 🍏 (hora), heure.

HEXACORDE. Voyez Exacorde.

HEXAÈDRE. Voyez Exaèdre.

HEXAGONE. Foyez Exagone.

HEXAGYNIE, s. f. (botan.), mot formé d'it (hex), six, et de your (guné), femme. Linné donne ce nom à la sous-division des classes des plantes, dont la fleur a six parties femelles ou six pistils.

HEXAMÉRON. Voyez Heptaméron.

HEXAMÉTRE, s. m. vers grec ou latin composé de six pieds ou de six mesures; d'èξ (hex), six, et de μέτρον (métron), mesure.

HEXANDRIE, s. f. (botan.), d'îţ (hex), six, et d'arrip (anêr), génit. ardpès (andros), mari. Nom que donne Linné à la sixième classe des plantes, dont la fleur a six parties mâles ou six étamines.

HEXAPLES, s. m. pl. ouvrages en six colonnes, qui contient six versions de la Bible; d'iξ (hex), six, et d'ἀπλόω (haplot), j'explique, je débrouille.

HEXAPOLE. Voyez Exapole.

HEXASTYLE. Voyez Exastyle.

HIBRIDE. Voyez HYBRIDE.

HIDROTIQUE, adj. (méd.), idparmos (hidrotikos), qui fait suer, qui excite les sueurs; d'idpas (hidros), sueur. Il se dit de certains remèdes qui ont cette pro-

priété, et aussi d'une espèce de fièvre accompagnée de grandes sueurs.

HIÈNE, ou HYÈNE, s. f. (hist. nat.), quadrupède féroce qui ressemble au loup; en grec, vana (huaina).

HIÉRACITE, s. f. (nat.), pierre précieuse qu'on a ainsi appelée d'iint (hiérax), épervier, parce qu'elle ressembloit à l'œil d'un épervier.

HIÉRACIUM, s. m. nom grec d'une plante, qui se nomme aussi herbe à l'épervier, d'iquit (hiérax), épervier, parce que cet oiseau s'en sert, dit-on, pour s'éclaircir la vue.

HIÉRARCHIE, s. f. subordination entre les chœurs des Anges et dans l'Ordre ecclésiastique; ce mot est formé d'ispès (hiéros), sacré, et d'appè (arché), empire, gouvernement, principauté; c'est-à-dire, gouvernement sacré.

Dérivés. Hiérarchique, adj. Hiérarchiquement, adv.

HIÉROGLYPHE, s. m. (antiq.), symbole, ou figure, qui couvre un sens mystérieux, et que les anciens Égyptiens employoient pour exprimer les mystères de leur religion et leurs sciences morales et politiques, et pour conserver leur tradition historique. Ce mot vient d'inçès (hiéros), sacré, et de γλύφω (gluphó), graver; il signifie proprement gravure sacrés, parce que les prêtres égyptiens s'étoient réservé ces caractères, et les gravoient dans les temples et sur les autres monumens consacrés à la religion. De-là Hiéroglyphique, adj. (1)

<sup>(1)</sup> Ces hiéroglyphes, selon M. d'Ansse de Villoison, servoient principalement à indiquer le lever, le coucher du soleil, les phases de la lune, les observations astronomiques, les prédictions, la crue du Nil. C'étoient donc souvent les Almanachs égyptiens. En effet, l'Egypte

HIÉROGRAMME, s. m. sorte de caractère sacré dont étoit composée l'écriture des prêtres égyptiens; de ispòs (hiéros), sacré, et de γράμμα, (gramma), lettre, de γράφω (grapho), j'écris. HIÉROGRAMMATIQUE, adj. en est dérivé. De-là vient encore HIÉROGRAMMATÉE, ispoγγαμμα γενς (hiérogrammateus), nom des Prêtres égyptiens qui présidoient à l'explication des mystères de la religion.

HIÉROGRAPHIE, s. f. isρογεωφίω (hierographia); description des choses sacrées; d'isρòs (hiéros), sacré, et de γρώφω (graphô), décrire.

HIEROLOGIE, s. f. iεφολογία (hiérologia), discours sur les choses sacrées; d'ispòs (hiéros), sacré, et de λόγος (logos), discours.

HIEROMANCIE, s. f. sorte de divination qui se faisoit par le moyen des choses qu'on offroit aux Dieux; de ispòs (hiéros), sacré, et de partesa (mantéia), divination, HIERONIQUE, adj. isgosians (hiéronikés), dérivé de

avoit ses Almanachs; et les Grecs leur donnoient le même nom que nous. M de Villoison le prouve par la lettre de Porphyre au prophète égyptien Anébon, p. 7 de l'édition de Gale, De Mysteriis, Oxonii, 1678, in-folio, et par Chérémou, cité dans Jamblique, ibid. c. 4, p. 160, qui se servent du mot 'Αλμενιχιακοις (Almenichiakois), almanachs. Vovez la note de Thomas Gale, ibid. p. 504 et 305. Comparez aussi un passage remarquable sur les hiéroglyphes, du même Jamblique, ibid. c. 5, p. 161. Les Egyptiens et les Grecs avoient comme nous, une suite d'observations et de prédictions météorologiques pour chaque jour du mois; et le même M. d'Ansse de Villoison indique celles qui se trouvent c. 7, p. 99 et suivantes de la Jacobi Usserii de Macedonum et Asianorum anno solari, cum græcorum Astronomorum parapegmate, Dissertatio, à la suite du Traité de Joh. Seldenus de anno civili veterum Judæorum, Lugd. Batav. 1683, in-80, et invite le lecteur à comparer ce que Saumaise dit p. 604 et suivantes de son Traité De annie climactericis, sur l'étymologie du mot Almanach.

ispès (hiéros), et de viza (niké), victoire. Ce mot se disoit de certains jeux qui se célébroient, chez les anciens, en l'honneur des Dieux.

HIÉROPHANTE, s. m. ispopárijes (hiérophantés), celui qui montre les choses sacrées; d'ispòs (hiéros), sacré, et de paíra (phainó), déclarer, manifester. On donnoit ce titre, chez les Grecs, au Pontife qui présidoit aux fêtes de Cérès et aux mystères.

HIÉROSCOPIE, s. f. is corrente (hieroskopia), science des haruspices, espèce de divination. Ce mot vient de ispès (hiéros), sacré, et de enemis (skopéo), examiner, considérer.

HILARIES, s. f. idagua (hilaria), fêtes grecques et romaines qui se célébroient avec de grandes démonstrations de joie en l'honneur de Cybèle. Ce mot vient de idagès (hilaros), gai, joyeux, d'où vient le mot latin hilaris.

HILARODE, s. m. iλας φδις (hilarodos), d'iλαρὶς (hilaros), gai, et d'φδη (ods), chanson, poëme, de κόω (ads), je chante. C'étoit, chez les Grecs, un poète ou musicien qui chantoit des vers gais et plaisans, qu'on appeloit hilarodie, iλας φδια (hilarodia).

HIMANTOPE, s. m. oiseau aquatique, dont le nom vient d'alua (haima), sang, et de \*\*ois (pous), pied, parce que ses pieds ont une couleur de sang.

HIPPARQUE, s. m. ιππωρχος (hipparchos), général de la cavalerie chez les Grecs; d'ιππος (hippos), cheval, et d'ωρχή (arché), commandement.

HIPPÉLAPHE, s. m. imminaços (hippelaphus), nom donné par les anciens à une espèce de cerf qui a quelque ressemblance avec le cheval; d'immos (hippos), cheval, et d'inmos (élaphos), cerf. On l'appelle cerf des Ardennes.

HIPPIATRIQUE, s. f. médecine des chevaux, ou art de connoître et de guérir leurs maladies; d'ίππος (hippos), cheval; et d'iπτρική (iatriké), médecine, dérivé d'iποραι (iaomai), guérir.

HIPPOBOSQUE, s. f. (nat.), sorte de mouche, dont le nom vient d'innes (hippos), cheval, et de Céone (boskó), je mange, parce qu'elle s'attache l'été aux chevaux et à d'autres animaux.

HIPPOCAMPE, ou cheval marin, s. m. iπποκάμπη (hippocampé), espèce de petit poisson de mer, qui tire son nom d'ίππος (hippos), cheval, et de κάμπηω (kamptó), courber, à cause de l'espèce de ressemblance de sa tête et de son cou avec ceux du cheval. C'est de ce poisson qu'est venue l'idée des chevaux marins, conducteurs de Neptune et d'Amphitrite.

HIPPOCENTAURE, s. m. (mytho.), in monifique es (hippokentauros), monstre fabuleux qu'on représente moitié homme et moitié cheval. Ce mot vient d'innos (kippos), cheval, de \*\*\*vié\*\* (kenteó), je pique, et de raïpos (tauros), taureau, c'est-à-dire, piqueur de chevaux et de taureaux. La fable des Hippocentaures est venue des cavaliers Thessaliens, qui s'exerçoient à se battre contre des taureaux qu'ils perçoient de leurs javelots. Voyez Centaure.

HIPPOCRÈNE, fontaine du mont Hélicon, en Béotie, qui étoit consacrée aux Muses. Son nom signifie fontaine du cheval, d'ίππος (hippos), cheval, et de κρήνη (krênê), fontaine, parce que, selon la Fable, le cheval Pégase la fit jaillir d'un coup de pied.

HIPPODROME, s. m. (hist. anc.), lieu destiné, chez les Grecs, aux courses de chevaux; d'ίππος (hippos), cheval, et de δρόμος (dromos), course, dérivé de δίδζομα (dédroma), prét. moyen du verbe inusité δζέμω

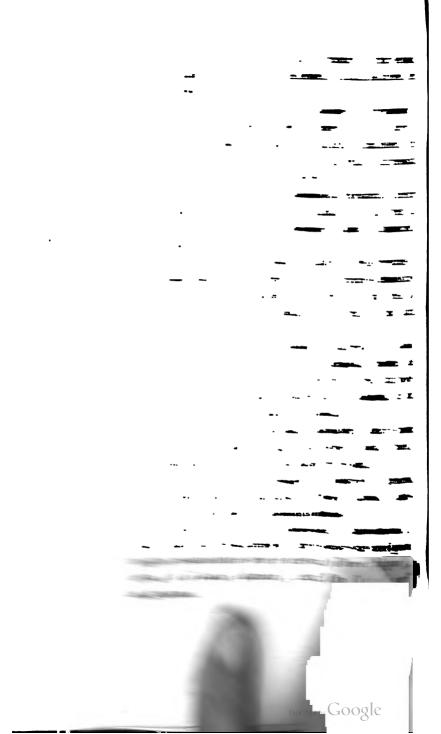

HIPPIATRIQUE, a f. méderine des in aux ou art de connoître et de guérir hours manaire : correcte (hippos), cheval; et d'inspun intrible, morante rivé d'inquai (inomai), guérir.

HIPPOBOSQUE, s. f. (nat., some to more a toole nom vient d'irres (hippos, some a to toose (boské), je mange, parez qui tien e attende too a toovaux et à d'autres animeux.

HIPPOCAMPE, on cheval nown a superiormal (hippocampé, espere se yent prosent la son com son nom d'esses la proper su second a superiormal de la compete de son cou successor superiormal de la compete de la c

HIPPOCENTE X3. In motion appending of hippocenteurs and mount in the first in the second and in the first in the first in the second and i

the qui tem remarks as the services of the ser

(drémδ), qui fournit plusieurs temps au verbe τρίχω (tréchδ), courir.

HIPPOGLOSSE, s. m. ou Laurier alexandrin, plante; en grec, iππόγλωστον (hippoglosson), formé d'ἴππος (hippos), cheval, et de γλώστα (glossa), langue. On a nommé ainsi cette plante, parce qu'on a remarqué de la ressemblance entre ses feuilles et la langue d'un cheval.

HIPPOGRIFFE, s. m. monstre fabuleux, moitié cheval et moitié griffon, célébré par l'Arioste dans son poëme de Roland le furieux. Ce mot vient d'immes (hippos), cheval, et du latin gryphus, griffon, sorte d'oiseau que les Grecs appellent γρόψ (grups).

HIPPOLITHE, s. f. mot qui signifie pierre de cheval, d'innes (hippos), cheval, et de alées (lithos), pierre. C'est une pierre jaune qui se forme dans le corps de quelques chevaux.

HIPPOMANE, s. m. in appendes (hippomanès), de l'amos (hippos), et de paria (mania), fureur, c'est-àdire, fureur de cheval. Ce mot signifioit chez les anciens, 1°. une liqueur qui découle des parties naturelles d'une jument en chaleur; 2°. une excroissance de chair adhérente à la tête du poulain nouvellement né, et que la mère dévoroit sur-le-champ, sans quoi elle devenoit furieuse. Ils regardoient ces deux sortes d'hippomanes comme la matière principale d'un philtre fort puissant.

HIPPOPOTAME, s. m. i m o m'é a pas (hippopotamos), animal amphibie commun en Afrique. Les anciens lui ont donné ce nom, qui signifie cheval de fleuve, de inmos (hippos), cheval, et de mos (potamos), fleuve, à cause de sa course rapide, et du séjour qu'il fait dans les fleuves, ou parce qu'on a comparé son cri avec celui du cheval.

HIPPOTOMIE, s. f. anatomie du cheval; d'innes

(hippos), cheval, et de riure (temnô), couper, disséquer.

HISTIODROMIE, s. f. l'art de la marine ou de la navigation par le moyen des voiles; d'isior (histion), une voile de navire, et de δχόμος (drômos), course, formé de δίδομα (dédroma), prét. moyen de δχίμα (drémô), verbe inusité qui fournit divers temps à τρίχο (tréchô), courir.

HISTOIRE, s. f. récit de faits ou d'événemens mémorables; ce mot vient d'issels (historia), qui signifie connoissance, recherche, narration, dérivé d'issel (historie), habile, savant, et ensuite historien, parce qu'en effet l'historien doit réunir un grand nombre de connoissances diverses. De-là sont venus HISTORIER, terme de peinture; HISTORIETTE, s. f. HISTORIQUE, adj. HISTORIQUEMENT, adv.

HISTORIOGRAPHE, s. m. celui qui écrit l'histoire d'un souverain ou d'un état particulier; d'isogía (historia), histoire, et de γράφω (graphó), j'écris.

HOLOCAUSTE, s. m. sorte de sacrifice chez les Juiss ou les Payens, où la victime étoit entièrement consumée par le fen; ὁλόκαυς ον (holokauston), dérivé de κλός (holos), tout, et de καίω (kaió), brûler. Holocausta se dit aussi de la victime ainsi sacrifiée.

HOLOGRAPHE. Voyez OLOGRAPHE.

HOLOMÈTRE, s. m. (math.), instrument qui sert à prendre toutes sortes de mesures; d'éλος (holos), tout, et de μετρίω (mêtré6), je mesure, dérivé de μέτρον (métron), mesure.

HOLOSTÉON, s. m. poisson du Nil, ainsi nommé d'élos (holos), tout, et d'ésée (ostéon), os, comme qui diroit tout os, parce que sa peau est si dure, qu'elle approche de l'écaille, et se garde sans se corrompre.

On donne le même nom d'idir (holosteon), à une espèce de plantain, dont les feuilles sont si nerveuses et si dures, qu'elles tiennent de la dureté de l'os.

HOLOTHURIE, s. f. (nat.), observers (holothurion), espèce de zoophytes ou d'animaux marins semblables à des masses informes, et dont quelques-uns ont la peau parsemée de petits trous; dérivé d'élos (holos), tout', et de toça (thura), porte, d'où vient toços (thurion), petite porte. En grec vulgaire, maça Doços (parathurion), signifie un volet qui tient lieu de fenêtre dans l'Archipel, et qu'on ferme la nuit, et le jour pendant la pluie.

HOMÉLIE, s. f. discours familier fait pour expliquer au peuple les matières de la religion; d'όμιλία (homilia), entretien, conférence, qui vient d'όμιλία (homiléo), parler, haranguer le peuple. De-là HOMILIASTE, faiseur d'homélies.

HOMEOMÈRE, adj. ὁμοιομερής (homoiomerês), qui se dit de deux substances dont les parties sont semblables; d'όμοιος (homoios), semblable, et de μίρος (méros), partie. Ηομέομέτες, s. f. ὁμοιομέζεω (homoioméreia), ressemblance, uniformité de parties.

HOMIOSE, ou mieux HOMOIOSE, s. f. (méd.), d'èpolosis (homoiósis), assimilation, dérivé d'épolos (homoios), semblable. Coction du suc nourricier, qui le met en état de s'assimiler aux parties qu'il doit nourrir.

HOMOCENTRIQUE, adj. (astro.), ὁμόχετηζος (homokentros), d'όμὸς (homos), pareil, semblable, d'où vient ὁμες (homou), pareillement, ensemble, et de χέντζον (kéntron), centre. Il se dit des cercles qui ont un centre commun. Concentrique est plus usité.

HOMOGÈNE, adj. ὁμογινὸς (homogénés), qui est de même genre, de même nature; d'ὁμὸς (homos), semblable, pareil, et de γίνος (génos), genre, nature, espèce.

C'est l'opposé d'hétérogène. De-là vient Homogénéité, qualité de ce qui est homogène.

HOMOGRAMME, adj. (hist. anc.), ὁμόγςαμμος (homogrammos), mot formé d'ὁμὸς (homos), semblable, pareil, et de γράμμα (gramma), lettre. On appeloit Athlètes homogrammes, chez les anciens, ceux quitiroient au sort la même lettre, et qui, par cette raison, devoient combattre l'un contre l'autre.

HOMOIOSE. Voyez Homiose.

HOMOLOGATION, s. f. approbation, ratification dequelqu'acte par autorité de justice; d'ὁμολογεῖο (homologéin), approuver, consentir, dérivé d'ὁμος (homos), pareil, semblable, et de λέγνο (légó), dire, comme il arrive quand tous les conseillers sont d'un même avis pour faire passer et recevoir une chose. Homologuer est le verbe.

HOMOLOGUE, adj. (géom.), qui est en même raison ou rapport; d'èμès (homos), semblable, et de λόγος (logos), raison, rapport, proportion. Il se dit des côtés qui, dans des figures semblables, se correspondent, et sont opposés à des angles égaux.

HOMONYME, adj. (gram.), ¿μώνυμος (homônumos), de même nom, dérivé d'¿μος (homos), semblable, et d'ĕνομα (onoma), nom. Il se dit des choses qui ont un même nom, quoiqu'elles soient de nature différente, et principalement des mots qui ont le même son, et qui diffèrent par le sens ou par l'orthographe.

HOMOPHAGE, adj. ωμοφώγος (homophagos), qui mange de la chair crue; d'ωμός (omos), cru, et de φώγω (phago), manger. On appelle homophague, ωμοφωγία (homophagia), l'usage des viandes crues.

HOMOPHONIE, s. f. i poquoia (homophónia), concert de plusieurs voix qui chantent à l'unisson. Ce mot

vient d'imis (homos), semblable, et de pan (phôné), son, et signifie proprement ce qu'on appelle, en musique, l'unisson.

HOMOTONE, adj. (méd.), ὁμόγονος (homosonos), égal, uniforme; d'όμὸς (homos), et de τόνος (tonos), ton.

HOPLITE, s. m. (hist. anc.), homme pesamment armé, indires (hoplités), dérivé d'inter (hoplin), arme.

HOPLITODROMES, s. m. ἐπληοδρόμοι (hoplitodromoi), athlètes qui couroient armés, dans les jeux de la Grèce; d'ἐπλίτης (hôplités), armé, dérivé d'ὅπλος (hoplon), arme, et de δρόμος (dromos), course, dérivé du verbe inusité δρόμω (drémô), je cours.

HOPLOMACHIE, s. f. ἐπλομαχία (hoplomachia), combat de gladiateurs armés de toutes pièces; d'ὅπλου (hoplon), arme, et de μάχη (maché), combat, du verbe μάχομαι (machomai), combattre. Ceux qui combattoient ainsi se nommoient Hoplomaques, ἐπλομάχοι (hoplomachoi).

HOQUETON, s. m. casaque. Henri Etienne dérive ce mot d'é xélà (hu chitôn), la casaque, comme autruche, d'é orses d'é orses d'e strouthos), avec l'article, l'autruche.

HORIZON, s. m. (astro.), cercle qui borne notre hémisphère; d'òçiçar (horizon), qui termine; dérivé d'òçiça (horizo), borner, terminer, dont la racine est opes (horos), borne, limite. C'est un grand cercle qui coupe la sphère en deux parties égales, l'une supérieure, et l'autre inférieure. On appelle aussi horizon, le cercle qui détermine la portion de la surface de la terre que nos yeux peuvent découvrir. De-là Horizontal, adj. parallèle à l'horizon; Horizontalement, adv.

HORLOGE, s.f. εἰρολόγιον (hôrologion), machine qui mesure le temps et indique les heures; d'εξα (hôra),

temps, heure, et de  $\lambda'_{i\gamma\sigma}$  ( $l\acute{e}g\delta$ ), dire, annoncer. On a fait de-là Horloger, Horlogerie.

HOROGRAPHIE, s. f. l'art de faire des cadrans, ou la Gnomonique; d'ωςα (hôra), heure, et de γράφω (graphô), tracer, décrire.

HOROLOGIOGRAPHIE, s. f. d'ωςολόγιον (hôrologion), horloge, et de γρώφω (graphô), je décris. Traité d'horlogerie, ou description d'horloges. Il se prend aussipour Gnomonique.

HOROMÉTRIE, s. f. l'art de mesurer et de diviser les heures; d'ωρω (hôra), heure, et de μέτρον (métron), mesure.

HOROPTÈRE, s. f. (optiq.) ligne droite parallèle à celle qui joint les centres des deux yeux. On l'a appelée ainsi d'éges (horos), borne, limite, et d'émine (optér), qui voit, dérivé d'émineu (optomai), voir, parce que quelques expériences ont fait croire qu'elle étoit la limite de la vision distincte.

HOROSCOPE, s. m. art de prédire, par l'observation des astres, et au moment de la naissance de quelqu'un, ce qui doit lui arriver dans le cours de sa vie. Ce mot est composé d'apa (hôra), heure, et de σκοπίω (skopeó), je considère, comme si l'on disoit, je considère l'heure d'une naissance.

HUILE, s. f. Ce mot est dérivé du grec s'auss (élaion), en latin oleum, huile.

HUITRE, s. f. d'eofpeor (ostreon), huître.

HYACINTHE, s. f. en grec váxiros (huakinthos), fleur nommée aussi jacinthe, qui est fort célèbre dans la Fable par la métamorphose d'un prince de ce nom, aimé d'Apollon et de Zéphyre. On a donné aussi ce nom à une pierre précieuse, parce qu'on prétend en avoir trouvé quelques-unes dont la couleur approchoit de celle

de la sleur d'hyacinthe. De-là HYACINTHINE, pierre qui ressemble à l'hyacinthe.

HYADES, s. f. pl. (astro.), en grec, 'Yádis (Hyades), constellation de sept étoiles fameuses chez les poètes; leur nom est formé d'űa (huó), pleuvoir, parce qu'elles passoient pour annoncer la pluie.

HYALOÏDE, adj. qui ressemble à du verre; de valos (hualos), verre, et d'isdos (eidos), forme. On appelle ainsi l'humeur vitrée de l'œil. C'est aussi une pierre précieuse, transparente comme du crystal, et connue des anciens.

HYBRIDE, adj. se dit des mots tirés de deux langues, comme choléra-morbus; et des animaux, des plantes de deux espèces différentes; d'isquis (hubris), génitif isquisos (hubridos), animal dont le père et la mère sont de différentes espèces: la racine est isquis (hubris), injure, affront: comme si ces sortes de naissances étoient un outrage fait à la nature, ou une espèce d'adultère commis par la nature elle-même.

HYDATIDE, s. f. (méd.), petite vésicule remplie d'eau qui naît en différentes parties du corps; d'udup (hudór), génit. uduros (hudatos), eau. C'est aussi une tumeur graisseuse qui se forme aux paupières.

HYDATOÏDE, s. f. (anat.), humeur aqueuse de l'œil, renfermée entre la cornée et l'uvée; d'ĕdæp (hudór), génit. ĕdæros (hudatos), eau, et d'sidos (éidos), ressemblance.

HYDATOSCOPIE, s. f. art de prédire l'avenir par le moyen de l'eau; d'υδωρ (hudôr), génit. υδωτος (hudâtos), eau, et de σκοπέω (skopeô), j'examine, je considère.

HYDRAGOGUE, adj. et s. (pharm.), d'udwe (hu-

dor), eau, et d'zw (ago), je chasse. Médicament qui évacue les eaux et les sérosités du corps.

HYDRARGYRE, s. m. nom donné au vif-argent, ou mercure; d'usup (hudor), eau, et d'agres (arguros), argent, comme qui diroit eau d'argent, ou argent liquide comme de l'eau. De-là les médecins ont fait Hydrargyrose, qui veut dire friction mercurielle.

HYDRAULES, s. m. nom de certains joueurs d'instrumens qui savoient former des sons par le moyen de l'eau; d'ωθωρ (hudôr), et d'ανλὸς (aulos), flûte.

HYDRAULICO-PNEUMATIQUE, adj. terme de mécanique, composé d'idap (hudôr), eau, d'aiλòs (aulos), tuyau, et de πινῦμα (pneuma), air. Il se dit de certaines machines qui élèvent "eau par le moyen du ressort de l'air.

HYDRAULIQUE, s. f. partie de la mécanique qui traite du mouvement des fluides, qui enseigne à conduire et à élever les eaux. Ce mot est dérivé d'iδραυλὶς (hudraulis), orgue que l'eau fait jouer; d'öδωρ (hudôr), eau, et d'αὐλὸς (aulos), flûte. La raison de cette étymologie est que l'hydraulique, chez les anciens, n'étoit autre chose que la science qui enseignoit à construire des jeux d'orgue; et que, dans la première origine des orgues, on se servoit d'une chute d'eau, au lieu de soufflets, pour y faire entrer l'air et produire des sons. Ce mot est aussi adj. Voy. Vitruve, l. 10, c. 13, et les notes de Galiani, p. 414 de son édition, et de sa belle traduction italienne, Naples, 1758, in-folio.

HYDRE, s. f. vopos (hudros), serpent aquatique, qui vit de poissons et de grenouilles; d'vop (hudor), eau. L'Hydre de la Fable étoit un serpent à sept têtes, qui habitoit le marais de Lerne, près d'Argos, et qui fut détruit par Hercule.

HYDRÉLÉON, s. m. (pharm.) mélange d'eau et d'huile. Ce mot vient d'öδωρ (hudôr), eau, et d'šλωιον (élaion), huile.

HYDRENTÉROCÈLE, s. f. (chirur.), hydropisie du scrotum compliquée avec une descente d'intestins. Ce mot est composé d'öδωρ (hudôr), eau, d'ĕντερον (entéron), intestin, et de κήλη (kélé), tumeur.

HYDROCARDIE, s. f. (chirur.), hydropisie du péricarde, ou de la membrane qui enveloppe le coeur; d'udup (hudôr), eau, et de zapdia (kardia), le coeur.

HYDROCÈLE, s. f. tumeur du scrotum causée par humeurs aqueuses; d'ĕδωρ (hudôr), eau, et de κήλη (kélé), tumeur, c'est-à-dire, tumeur aqueuse.

HYDROCÉPHALE, s. f. hydropisie de la tête; de κόνο (hudôr), eau, et de κιφαλή (képhalé), tête, c'est-à-dire, amas d'eau dans la tête.

HYDROCOTYLE, ou Écuelle d'eau, s. f. plante ainsi nommée d'ula (hudôr), eau, et de κοτύλη (kotulé), écuelle, parce qu'elle croît dans les marais, et que ses feuilles sont rondes et creuses à-peu-près comme une écuelle ou une coupe.

HYDRODYNAMIQUE, s. f. science des loix de l'équilibre et du mouvement des fluides; d'édup (hudôr), eau, et de d'équis (dunamis), force, puissance, c'est-à-dire, science des forces qui meuvent l'eau.

HYDROGALE, s. m. espèce de boisson composée d'eau et de lait; d'éδωρ (hudôr), eau, et de γάλα (gala), lait, c'est-à-dire, eau laiteuse.

HYDROGÉ, adj. qui est composé de terre et d'eau; d'idup (hudôr), eau, et de vi (gé), terre.

HYDROGÈNE, adj. (chim.), terme nouveau, par lequel les chimistes désignent la base d'un gaz, connu auparavant sous le nom d'air inflammable. Ce mot est

dérivé d'udup (hudor), eau, et de γινών (gennad), engendrer, comme qui diroit générateur de l'eau, parce que l'hydrogène est un des principes constituans de l'eau. En grec, υδρογινής (hudrogenés), et υδογινής (hudogenés), ont une signification passive, et veulent dire au contraire né de l'eau, engendré par l'eau, et non pas générateur de l'eau; ce qu'il est important d'observer. Voy. le mot Oxygène, dont la forme est également passive, quoiqu'on le prenne en français à l'actif.

HYDROGRAPHIE, s. f. d'σδωρ (hudór), eau, et de γράφω (graphó), je décris, c'est-à-dire, description des eaux. C'est une science qui enseigne à connoître les différentes parties de la mer, à construire des cartes marines et à naviguer. Hydrographie, s. m. signific celui qui possède l'hydrographie, et Hydrographique, adj. se dit de ce qui appartient à cette science.

HYDROLOGIE, s. f. traité des eaux en général, de leur nature et de leurs propriétés; d'öδωρ (hudôr), eau, et de λόγος (logos), discours.

HYDROMANCIE, s. f. sorte de divination qui se faisoit par le moyen de l'eau; d'usup (hudor), eau, et de μαντεία (mantéia), divination, dérivé de μάντις (mantis), devin. De-là vient aussi Hydromantique, art de produire, par le moyen de l'eau, certaines apparences singulières.

HYDROMEL, s. m. sorte de breuvage fait avec du miel et de l'eau; d'ĕdωρ (hudôr), eau, et de μίλι (mêli), miel, c'est-à-dire, eau miellée.

HYDROMÈTRE, s. m. instrument qui sert à mesurer la pesanteur, la force et les autres propriétés de l'eau; ce mot vient d'υδωρ (hudôr), eau, et de μίτρον (métron), mesure. On appelle HYDROMÉTRIE, la science qui en fait usage.

HYDROMÈTRE, s. f. (méd.), hydropisie de la matrice; d'ωδωρ (hudór), eau, et de μήτςω (mêtra), matrice.

HYDROMPHALE, s. f. (chirur.), hydropisie du nombril; d'udup (hudor), eau, et d'oμφαλος (omphalos), nombril, c'est-à-dire, amas d'eau au nombril.

HYDROPARASTES (les), hérétiques, ainsi nommés d'udor (hudor), eau, et de παρίσημι (paristêmi), présenter, offrir; parce qu'ils se servoient d'eau, au lieu de vin, dans l'Eucharistie. Ils s'appeloient aussi Encratites, c'est-à-dire continens, parce que leur maître Tatien prêchoit la continence, et condamnoit le mariage; du verbe ίγκει (égkratéo), garder la continence.

HYDROPHANE, s. f. (nat.), qui brille dans l'eau; d'udup (hudor), eau, et de paira (phains), briller. On donne ce nom à certaines pierres, qui, mises dans l'eau, deviennent transparentes.

HYDROPHILE, s. m. (nat.), sorte d'insecte ainsi nommé d'ésup (hudôr), eau, et de plos (philos), ami, parce qu'il vit dans l'eau.

HYDROPHOBIE, s. f. (méd.), sorte de maladie qu'on appelle autrement la Rage; ce mot vient d'édop (hudôr), eau, et de pôces (phobos), crainte, aversion, parce qu'un de ses symptômes est l'horreur des liquides. De-là Hydrophobe, celui qui est atteint de cette maladie.

HYDROPHTHALMIE, s. f. (chirur.), mot formé d'öδωρ (hudôr), eau, et de ἐφθαλμὸς (ophthalmos), œil; il signifie hydropisie de l'œil. Voyez Hydropisie.

HYDROPHYLLUM, s. m. plante aquatique; de τόλος (hudôr), et de φύλλος (phullon), feuille.

HYDROPHYSOCÈLE, s. f. tumeur du scrotum qui provient d'eau et d'air. Ce mot est formé d'édap

( hudôr ), eau, de φύσα (phusa), air ou vent, dérivé de φυσάω (phusaô), ensier, et de κήλη (kélê), tumeur.

HYDROPISIE, s. f. তৃষ্ট (hudrops), maladie causée par un amas d'eau dans quelques parties du corps; ce mot vient d'odep (hudor), eau, et d'é (ops), aspect, apparence; dérivé d'orgones (optomai), voir. Hydropique, adj. celui qui est attaqué d'hydropisie.

HYDRO-PNEUMATIQUE, adj. (chim.), terme nouveau, formé d'σδωρ (hudôr), eau, et de πνεῦμα (pneuma), air. Il désigne un appareil chimique, qui sert, au moyen de l'eau ou du mercure, à se rendre maître des substances aériformes. On l'appelle aussi Pneumato-chimique.

HYDRO-PNEUMATOCÈLE, s. f. (chirur.), mot composé d'υδωρ (hudôr), eau, de πιιῦμα (pneuma), air, et de πήλη (kélé), tumeur; tumeur causée par des eaux et de l'air. Voyez Hydrophysocèle.

HYDROPNEUMOSARQUE, s. f. (chirur.), mot composé d'σδωρ (hudôr), eau, de πτιῦμα (pneuma), air, et de σωρξ (sarx), chair; tumeur qui contient de l'eau, de l'air et des matières charnues.

HYDROPOÏDES, adj. (méd.), d'ὕδωρ (hudôr), eau, et de ποιέω (poiéô), je fais. Il se dit des excrétions aqueuses, telles qu'elles sont dans l'hydropisie.

HYDROPOTE, s. m. υδροπότης (hudropotês), de τόνο (hudór), eau, et de πότης (potês), buveur, de πίνω (pinó), je bois. On appelle ainsi, en médecine, ceux qui ne boivent que de l'eau.

HYDRORACHITIS, s. f. (méd.), petite tumeur molle qui vient aux vertèbres des lombes qui sont désunies; d'ων (hudor), eau, et de ρώχις (rhachis), l'épine du dos, comme qui diroit hydropisie de l'épine.

HYDRORRHODIN, s. m. (méd.), vomitif composé

d'eau et d'huile de roses; d'odop (hudor), eau, et de jodor (rhodon), rose.

HYDROSARCOCÈLE, s. f. (chirur.), tumeur formée d'eau et de chair; d'ύδωρ (hudór), eau, de σώρξ (sarx), chair, et de κήλη (kélé), tumeur. C'est une fausso hernie du scrotum.

HYDROSARQUE, s. f. (chirur.), tumeur aqueuse et charnue; d'o due (hudor), eau, et de oùek (sarx), chair.

HYDROSCOPE, s. m. espèce d'horloge d'eau qui étoit autrefois en usage; d'νδωρ (hudôr), eau, et de σκοπέω (skopéô), voir, considérer. On donne encore ce nom à ceux qui prétendent avoir la faculté de sentir les émanations des eaux souterraines.

HYDROSCOPIE, s. f. prétendue faculté de sentir les émanations des eaux souterraines; d'ωδωρ (hudôr), eau, et de σκοπίω (skopéô), examiner, considérer.

HYDROSTATIQUE, s. f. partie de la mécanique qui considère la pesanteur des liquides, et sur-tout celle de l'eau; d'ödep (hudór), eau, et d'ioques (histamai), je me tiens.

HYDROTHORAX, s. f. (méd.), hydropisie de poitrine; d'őδωρ (hudôr), eau, et de θωραξ (thôrax), la poitrine.

HYDROTIQUE, adj. (méd.), qui évacue les eaux du corps; d'udor), eau. Voyez Hydraggue, qui a la même signification.

HYGIÉE, nom propre de la Déesse de la santé; d'ivitua (hugieia), santé.

HYGIÈNE, s. f. partie de la médecine qui a pour objet la conservation de la santé. Ce mot est grec, vy un (hugiéiné), saine, dérivé d'vy (un (hugiéia), santé, ou d'vy un (hugiéinos), sain, dont la racine est vy n's (hugiés), le même.

HYGROBLÉPHARIQUE, adj. (anat.), mot com-

posé d'èγρès (hugros), humide, aqueux, et de ελέφαρος (blépharon), paupière; il se dit des conduits excrétoires de la glande lacrymale, qui sont à l'extrémité de chaque paupière, et dont l'usage est de conduire l'humeur filtrée par cette glande qui sert à humecter continuellement le globe de l'œil.

HYGROCIRSOCÈLE, s. f. (chirur.), espèce de fausse hernie du scrotum, formée d'eau et de varices; d'òγρὸς (hugros), humide, aqueux, de κιροὸς (kirsos), varice, et de κήλη (kélé), tumeur, hernie.

HYGROMÈTRE, s. m. instrument de physique servant à marquer les degrés de sécheresse et d'humidité de l'air. Ce mot est formé d'éspès (hugros), humide, et de μίτρον (métron), mesure.

HYGROPHOBIE, s. f. (méd.), crainte ou aversion des liquides; d'ὑγρὸς (hugros), humide ou liquide, et de φόδος (phobos), crainte. Voyez Ην drophobie, qui est le même, et qui est plus usité.

HYGROPHTHALMIQUE, adj. (anat.), qui sert à humecter l'œil; d'öγρès (hugros), humide, et de έφθαλμὸς (ophthalmos), œil. Voyez HYGROBLÉPHARIQUE, qui est le même.

HYGROSCOPE, s. m. d'oγεος (hugros), humide, et de σκοπίω (skopéo), j'observe. Voyez Hygromètre.

HYLOBIENS (les), philosophes indiens, ainsi nommés d'san (hule), forêt, et de sies (bios), vie, parce qu'ils se retiroient dans les forêts pour se livrer plus librement à la contemplation de la nature.

HYMEN, s. m. mot gree, ὑμὴν (humên), qui se dit pour mariage, chant nuptial. De-là vient Hyménée, ὑμέναιος (huménaios), le Dieu des noces, ou les noces mêmes.

HYMEN signifie aussi, en grec, pellicule ou membrane,

et se dit en anatomie, d'une pellicule placée, dit-on, dans le cou de la matrice des vierges, et qui se rompt lors de la défloration. Ce mot désigne, en botanique, une petite peau qui enveloppe les boutons des fleurs.

HYMÉNODE, adj. membraneux, plein de membranes ou pellicules; d'vuir (humên), membrane.

HYMÉNOGRAPHIE, s. f. d'òμλ (humen), membrane, et de γράφω (graphó), je décris. Partie de l'anatomie qui a pour objet la description des membranes.

HYMÉNOLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite des membranes; d'èμην (humên), membrane, et de λόγος (logos), discours.

HYMÉNOPTÈRE, s. m. (nat.), d'ὑμὴν (humên), membrane, et de προρίν (ptéron), aile. Nom que l'on donne aux insectes qui ont quatre ailes membraneuses d'inégale grandeur.

HYMÉNOTOMIE, s. f. dissection des membranes du corps humain; d'ὁμὰν (humên), membrane, et de τέμνω (temn6), couper, disséquer.

HYMNE, s. m. νμνος (humnos), sorte de poëme, chez les anciens, fait pour célébrer leurs dieux et leurs héros. Hymne, s. f. en termes d'église, est un cantique en l'honneur de la Divinité. Ce mot est dérivé d'ύδω (hudô), chanter, d'où vient νμνίω (humnéô), qui signifie la même chose.

HYMNODE, s. m. ὑμνωδὸς (humnodos), chanteur d'hymnes; d'ὕμνος (humnos), hymne, et d'ၨωδὸς (6dos), chanteur, dont la racine est ἄδω (adδ), je chante. On appeloit ainsi, chez les Grecs, ceux qui chantoient des hymnes dans les fêtes publiques.

HYMNOGRAPHE, s. m. ὑμιογράφος (humnographos), poète qui composoit des hymnes chez les Grecs; ἀ'ὕμιος (humnos), hymne, et de γράφω (graphó), j'écris. HYOÉPIGLOTTIQUE, adj. (anat.), qui appartient à l'os hyoïde et à l'épiglotte. Voyez ces deux mots.

HYOGLOSSE, s. m. et adj. (anat.), nom de deux petits muscles de la langue qui s'attachent à l'os hyoïde; d'vossos (huoéidès), l'os hyoïde, et de γλώστα (glôssa), langue. Voyez Hyoïde.

HYOIDE, adj. (anat.), se dit d'un petit os fourchu, situé à la racine de la langue. En grec, isudis, (huosidès). Ce mot est dérivé de la voyelle grecque I, et d'udos (sidos), figure; parce que les Grecs comparoient la forme de l'os hyoïde à celle de leur upsilon, que nous remplaçons par l'y, dans le milieu et à la fin, et par hy, au commencement des mots. L'I commençant un mot, est toujours marqué de l'esprit rude, aspiration forte, qui répond à celle de notre H dans le mot Héros. Les Grecs modernes prononcent de la même manière, I, I, H, el, el, et comme notre I.

HYOPHARYNGIEN, adj. (anat.), nom de deux muscles qui vont de l'os hyoïde au pharynx. Voyez les mots Hyoïde et Pharynx dont celui-ci est composé.

HYOSCUAME ou JUSQUIAME, s. f. (botan.), plante narcotique. En grec, iservanes (huoscuamos), mot dérivé d'us (hus), au génitif is (huos), cochon, et de réanes (kuamos), fève; fève à cochon.

HYO-THYROÏDIEN, adj. (anat.), se dit de deux muscles qui appartiennent à l'os hyoïde et au cartilage thyroïde. Voyez Hyoïde et Thyroïde.

HYPALLAGE, s. f. sorte de trope ou de figure d'élocution, qui consiste dans un changement de construction. Ce mot, qui est grec, ὑπαλλαγη (hupallagé), signifie changement; d'ὑπὸ (hupo), sous ou de, et de ἀλλαγη (allagé), changement, dérivé d'ἀλλάτηα (allattó),

changer; c'est-à-dire, transposition, renversement ou changement de construction.

HYPER, préposition grecque qui entre dans la composition de quelques mots français dérivés du grec, et qui sont, pour la plupart, des termes propres des arts et des sciences. Ce mot, qui s'écrit en grec intip (huper), et qui veut dire au-dessus, au-delà, marque quelque excès, quelque chose au-delà de la signification du mot simple auquel on le joint.

HYPERBATE, s. f. inversion ou figure de grammaire, par laquelle on renverse l'ordre naturel des mots dans le discours; d'inifation (huperbains), passer outre; dérivé d'inif (huper), au-delà, et de sains (bains), je vais.

HYPERBOLE, s. f. exagération; d'iπερθολή (huper-bolé), qui signifie excès, dérivé d'iπερθάλλω (huper-balló), excéder, surpasser de beaucoup, dont la racine est δάλλω (balló), jeter.

L'Hyperbole est une figure de rhétorique, par laquelle on augmente ou l'on diminue excessivement la vérité des choses dont on parle.

L'Hyperbole, en termes de mathématiques, est une ligne courbe formée de la section d'un cône par un plan qui, étant prolongé, rencontre le cône opposé. Elle a été ainsi appelée, parce que, dans cette courbe, le carré de l'ordonnée surpasse le produit du paramètre par l'abscisse.

Dérivés. Hyperbolique, adj. Hyperboliquement, adv.

HYPERBOLOÏDE, s. f. (géom.), d'eπερδολή (huperbolé), hyperbole, et d'είδος (éidos), forme; qui a la forme de l'hyperbole. On donne ce nom en général à toutes les courbes dont la nature est exprimée par une équation générale, qui renferme celle de l'hyperbole ordinaire.

HYPERBORÉE ou HYPERBORÉEN, adj. d'oπ's (huper), au-delà, et de Bepins (Boréas), Borée, vent du nord. Il se dit des peuples, des pays qui sont du côté du nord.

· HYPERCATALECTIQUE, adj. d'énis (huper), sur, par dessus, et de \*\*\*Jahéya (katalégo), terminer, finir. Il se dit des wers grecs et latins qui ont à la fin une ou deux syllabes de trop, c'est-à-dire, auxquels on a sur-ajouté une ou deux syllabes.

HYPERCATHARSE, s. f. (méd.), superpurgation; d'orie (huper), au-delà, et de zátupes (katharsis), purgation, dérivé de zatulpu (kathairé), purger; purgation immodérée ou excessive.

HYPERCRISIE, s. f. (méd.), d'imiq (huper), au-delà, et de mins (krisis), crise; crise violente et excessive dans une maladie.

HYPERGRITIQUE, s. m. censeur outré; d'émèpe (huper), au-delà, et de \*\*permès (kritikos), critique, censeur, dérivé de \*\*géva (kritik), juger, censurer.

HYPERDULIE, s. f. sulte d'Hyperdulie. Les théologiens appellent ainsi le culte que l'on rend à la Sainte Vierge; d'unie (huper), au-dessus, et de d'oudie (douléia), servitude, parce qu'il est d'un ordre supérieur à celui que l'on rend aux Anges et aux Saints.

HYPERMETRE, adj. d'ores (huper), au - delà, et de mirror (métron), mesure. Voy. HYPERCATALECTIQUE.

HYPERSARCOSE, s. f. (vhirur.), excroissance de chair dans quelque partie du corps; d'inie (huper), au-dessus, et de omes (sarx), génit. omes (sarkos), chair; c'est-à-dire, chair saillante ou superflue.

HYPERTHYRON, s. m. (archit.), espèce de table

en forme de frise, que l'on met sur les jambages des portes, et au-dessus des linteaux des fenêtres. Ce mot est grec, inique (huperthuren), et signific proprement linteau; d'iniq (huper), au-dessus, et de hige (thura), porte.

HYPERTONIE, s. f. (méd.), tension violente et excessive dans les solides du corps humain; d'énie (huper), au-delà, et de réres (tonos), ton ou tension, dérivé de reire (téiné), tendre; c'est-à-dire, excès de ton.

HYPÈTHRE, s. m. (archit.), édifice, temple découvert et exposé à l'air; d'est (hupo), sous, et d'aites (aithra), l'air.

HYPNOBATE, s. m. somnambule, ou qui marche en dormant; d'enses (hupnos), sommeil, et de Caése (bainé), marcher.

HYPNOLOGIE, s. f. partie de la médecine qui règle le sommeil et les veilles, et qui traite de leurs effets pour la conservation de la santé. Ce mot vient d'espes (hupnos), sommeil, et de la santé (logos), discours, traité.

HYPNOTIQUE, adj. (méd.), interprés (hupnotikos), qui fait dormir, qui provoque le sommeil; d'invée (hupnos), faire dormir, sesoupir, dérivé d'inves (hupnos), sommeil.

HYPO, mot qui entre dans la composition de plusieurs mots français dérivés du grec; c'est la préposition grecque va (hupo), qui veut dire sous, dessous, et qui marque en général soumission, abaissement ou diminution. Sa signification varieen plusieurs manières, comme on le verra dans les articles ci-après.

HYPOCATHARSE, s. f. (méd.), purgation trop foible; d'ono (hupo), en dessous, et de zasagus (katharsis), purgation, dérivé de zasagus (kathairo), purger. Hyperoatharse est l'opposé.

HYPOCAUSTE, s. m. (antiq.), mot qui signifie brûkant par-dessous; d'va (hupo), dessous, et de nain
(kaio), brûler; fourneau placé dans un lieu souterrain,
et qui servoit à échanfier les bains chez les Grecs et les
Romains. Ils avoient aussi des tuyaux de chaleur, comme
l'observe M. d'Ansse de Villoison, qui indique la page
226 et suivante du Traité du célèbre Palladio, intitulé
l'Antichità di Roma, di M. Andrea Palladio, aggiuntovi un discorso sopra li fusohi degli Antichi, in Venetia, 1588, in-8°, à la fin du livre qui a pour titre: Le
cose maravigliose dell' alma città di Roma, in Venetia, 1588, in-8°.

HYPOCISTE, s. m. plante parasite qui s'attache aux racines du ciste; d'intè (hupo), sous, et de mises (histos), ciste, comme qui diroit, plante qui eroit sous le ciste.

HYPOCONDRES, s. m. (anat.): on appelle ainsiles parties supérieures et latérales du bas-ventre, sous les fausses côtes; d'in (hupo), sous, et de zéroles (chondros), cartilage, parce que ces côtes sont presque toutes cartilagineuses. De-là Hypocondriaque, celui qui est atteint d'une maladie causée par un vice des hypocondres, et qu'on appelle hypocondris, ou affection hypocondriaque.

HYPOCONDRIE. Voyes l'article précédent.

HYPOCRÂNE, s. m. explice d'abcès, ainsi nommé d'υπό (hupo), sous, et de κράνων (hupo), crâne, parce qu'il est situé au-dedans du crâne.

HYPOCRISIE, s. f. dissimulation de moeurs, fausse apparence de piété ou de probité. Ce mot vient d'énérgies (hupokrisis), déguisement, dérivé d'énerginement (hupokrinomai), feindre, se déguiser, se masquer, jouer un rôle. Proprement, l'hypocrisie est une dévotion

affectée, ou une probité feinte. De-là vient Hypocrite; celui qui affecte des apparences de piété ou de probité.

HYPOGASTRE, s. m. (anat.), la partie inférieure du bas-ventre; d'ἐπὸ (hupo), sous, et de γασὸς (gas-tér), ventre. De-là ΗγροσΑΝΤΡΙΟΜΕ, adj.

HYPOGASTROCÈLE, s. f. (chirur.), tumeur générale du bas-ventre. Ce mot vient d'oπò (hupo), sous, de γακὸς (gastêr), ventre, et de κήλη (kêlê.), tumeur.

HYPOGÉE, s. m. (antiq.), mot formé d'όπὸ (hupo), sous, et de γ¾ (gé), terre. Il se dit des lieux souterrains où les Grecs et les Romains déposèrent leurs morts, quand ils eurent perdu l'usage de les brûler. M. d'Ansse de Villoison, qui a vu de ces hypogées dans l'île de Céos, indique à ce sujet la page 163° de la Diatriba de cepotaphiis de M. Van Goens, Utrecht, 1763, in-8°.

HYPOGLOSSE, s. m. (anat.), d'ἐπὸ (hupo), squs, et de γλῶστω (glóssa), langue, qui est sous la langue. On appelle ainsi les nerfs de la neuvième paire cérébrale, qui s'unissent à la langue.

HYPOGLOTTIDE, s. f. (antiq.), couronne qui se voit sur quelques médailles anciennes. Elle étoit faite de laurier d'Alexandrie, que quelques-uns nomment Hypoglosse, d'iπè (hupo), sous, et de γλώστα (glóssa), ou dans le dialecte Attique, γλώστα (glósta), langue, parce que sous plusieurs feuilles de cet arbre, il en naît une autre plus grande qui a la forme d'une langue; et de-là est venu hypoglottide.

HYPOGYNE, adj. (botan.), d'in (hupo), sous, et de yun (guné), femme. On donne ce nom à la co-rolle et aux étamines des fleurs qui sont attachées sous le pistil ou l'organe femelle. Cette espèce d'insertion s'appelle hypogynique.

HYPOMOCHLION, s. m. (mécanique), ὑπομόχλιοκ (hypomochlion), point d'appui d'un lévier. C'est, dit M. d'Ansse de Villoison, ce que les ouvriers appellent orgueil, selon Furetière, p. 27 de son second Factum contre l'Académie Française, Amsterdam, 1688, in-12. Ce mot grec est dérivé d'ὑπὰ (hupo), sous, et de μοχλός (mochles), levier.

HYPOPHASIE, s. f. (méd.), sorte de clignotement dans lequel les paupières se joignent de si près, qu'on n'apperçoit qu'une très-petite portion de l'œil. Ce mot vient d'ὑποφαίνομαι (hupophainomai), se montrer un peu, paroître en dessous, dont la racine est ὑπὸ (hupo), sous, et φαίνω (phainō), montrer.

HYPOPHORE, s. f. (chirur.), ulcère ouvert et profond; d'iπò, (hupa), dessous, et de φίρω (phérδ), je porte, je conduis.

HYPOPHTHALMIE, s. f. (méd.), douleur dans l'œil, sous la cornée; d'ὑπὸ (hupo), sous, et de ὁφθαλμὸς-(ophthalmos), œil.

HYPOPHYLLO-SPERMATEUSE, s. f. plante; en botanique, c'est celle dont la semence est placée sur le dos des feuilles; d'uπὸ (hupo), sous, de φύλλω (phullon), feuille, et de σπίρμα (sperma), semence, graine.

HYPOPYON, s. m. (chirur.), abcès de l'œil situés derrière la cornée transparente; d'émè (hupo), sous, et de méer (puon), pus, c'est-à-dire, amas de pus sous la cornée.

HYPOSTASE, s. f. (théol.), mot grec, ὑπός ασις (hupostasis), qui signifie personne, substance; d'ὑπὸ (hupo), sous, et d'ὕςημι (histémi), qui à l'aoriste second,
au parfait, et au plusque-parfait a la signification de je
suis, j'existe. De-là vient Hypostatique (union), qui

se dit de l'union des natures divine et humaine dans la personne de Jésus-Christ.

Les médecins appellent hypostase, le sédiment des urines.

HYPOTÉNUSE, s. f. (géom.), le côté qui est opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle; d'és (hupo), sous, et de riivo (teino), tendre, c'est-à-dire, la ligne sous-tendante de l'angle droit. La principale propriété de l'hypoténuse est d'avoir son carré égal aux carrés des deux autres côtés. On doit, dit-on, cette fameuse découverte à Pythagore.

HYPOTHÉCAIRE. Foyez Hypothèque.

HYPOTHÉNAR, s. m. (anat.), muscle situé sous le thénar; d'imè (hupo), sous, et de sine (thénar), la paume de la main. C'est un des muscles qui servent à approcher le pouce de l'index; de plus, l'espace de la main qui est entre l'index et le petit doigt.

HYPOTHÈQUE, s. f. droit acquis par un créancier sur les immeubles que son débiteur lui a affectés pour sûreté de sa dette. Ce mot vient d'instinu (hupothèté), qui signifie gage, chose sur laquelle une autre est imposée, ou qui est sujette à quelque obligation; dérivé d'ind (hupo), sous, et de résque (tithémi), placer.

Dérivés. Hypothécaire, adj. Hypothécairement, adv. Hypothéquer, soumettre à l'hypothèque.

HYPOTHÈSE, s. f. ψπόθεσε (hupothésis), supposition d'une chose possible ou impossible, de laquelle on tire une conséquence; d'ἐποτίθημε (hupotithémi), supposer, dont la racine est τίθημε (tithémi), je pose. De-là ΗΥΡΟΤΗΕΤΙQUE, adj. fondé sur une hypothèse; ΗΥΡΟΤΗΕΤΙQUEMENT, adv. par supposition, par hypothèse.

HYPOTYPOSE, s. f. mot grec, instinues (hupotuposis), qui signifie modèle, original, tableau;

d'instrucio (hupotupos), dessiner, peindre; dérivé d'independent (hupo), sous, et de rucio (tupos), figurer. L'hypotypose est une figure de rhétorique, par laquelle on peint une chose si vivement, qu'il semble qu'elle soit devant les yeux. On montre, pour ainsi dire, ce qu'on ne fait que raconter; on donne en quelque sorte l'original pour la copie.

HYPSILOGLOSSE, adj. (anat.), nom d'un muscle qui appartient à l'os hypsiloïde, ou hyoïde, et à la langue nommée en grec γλέσσα (glossa). V. Hypsiloïde, pour la première partie du mot.

HYPSILOÏDE, adj. (anat.), mot formé d'éψίλεν (hupsilon), qui est le nom de la lettre grecque , que nous écrivons y, et d'illos (éidos), forme. On appelle ainsi l'os hyoïde, parce qu'il a la forme de cette lettre. Voyez Hyoïde, qui signifie la même chose.

HYPSISTARIENS ou HYPSISTAIRES, s. m. pl. hérétiques du quatrième siècle, ainsi appelés d'ύψισος (hupsistos), très-haut, dérivé d'ύψος (hupsos), hauteur, parce qu'ils faisoient profession d'adorer le Très-Haut.

HYSOPE ou HYSOPE, s. f. plante médicinale d'un goût fort amer, et qui répand une odeur aromatique très-agréable; en grec vouses (hussopos).

HYSTÉRALGIE, s. f. (méd.), douleur de la matrice; d'υς ίρω (hustéra), matrice, et d'ωλγος (algos), douleur.

HYSTÉRIE, s. f. (méd.), affection hystérique; d'irique (hustéra), l'utérus, la matrice, parce que le siège de cette maladie est dans l'utérus.

HYSTÉRIQUE, adj. (méd.), qui a rapport à la matrice; d'ésépa (hustéra), la matrice, l'utérus. Il se dit d'une maladie qui arrive aux femmes, et qu'on nomme hystérie, passion ou affection hystérique, ordinaire-

ment vapeurs; et aussi des remèdes qui y sont propres. HYSTÉRITE ou HYSTÉRITIS, s. f. (méd.), in-flammation de la matrice; d'ésépa (hustéra), la matrice.

HYSTÉROCÈLE, s. f. (chirur.), hernie causée par le déplacement de la matrice; d'osign (hustéra), matrice, et de κήλη (kélé), tumeur, hernie.

HYSTÉROLITHE, s. f. (nat.), pierre figurée sur laquelle on trouve représentées les parties naturelles de la femme; d'usépa (hustéra), matrice, et de Mos (lithos), pierre.

HYSTÉROLOGIE, s. f. manière de parler où l'ordrenaturel des choses est renversé; d'ĕseρes (hustéros), postérieur, suivant, et de λόγος (logos), discours, c'est-àdire, discours où l'on place avant ce qui devroit être après.

HYSTÉROTOMIE, s. f. (anat.), dissection de la matrice; d'érieu (hustéra), matrice, et de riure (temnô), je coupe, je dissèque.

HYSTÉROTOMOTOCIE, s. f. (chirur.), opération césarienne, ou accouchement procuré par l'incision de la matrice; d'osépa (hustéra), matrice, de rome (tomé), incision, et de rome (tokas), accouchement.

## E

ÎAMBE, s. m. en grec l'aµ60s (iambos), pied de vers grec et latin, composé d'une brève et d'une longue. Delà ÏAMBIQUE, adj. qui se dit des vers composés d'ïambes.

IATRALEPTIQUE, s. f. d'iατραλειπτική (iatraléiptiké), d'iατριώω (iatreus), guérir, et d'άλείφω (aleiphs),
oindre, frotter. Partie de la médecine qui guérit par les
frictions, les fomentations et autres remèdes extérieurs.

IATRIQUE, adj. d'iarpin (iatriké), médecine; nom que l'on donne à la Médecine, ou à ce qui lui appartient. Ce mot est dérivé d'iarquis (iatreus), guérir.

seur d'un chat. Ce mot est grec, et signifie proprement celui qui suit à la piste, qui poursuit; du verbe ixiée (ichneu6), suivre à la piste, dérivé d'ixies (ichneu6), trace, parce que cet animal fait la guerre aux serpens et aux crocodiles. Par analogie, on appelle ichneumones, certaines mouches qui ne vivent que de chasse.

ICHNOGRAPHIE, s. f. dessin ou plan d'un édifice; d'izres (ichnos), trace, et de veneu (grapho), je décris. L'ichnographie est proprement une description de l'empreinte ou de la trace d'un ouvrage dans ses différentes parties. ICHNOGRAPHIQUE, adj. en est dérivé.

ICHOREUX, adj. (chirur.), d'hair (ichôr), sanie ou sang aqueux. On appelle pus ichoreux, humeur ichoreuse, et quelquefois ichor, une espèce de sanie ou de sérosité âcre qui découle des ulcères.

ICHOROÏDE, s. f. (méd.), sorte de sueur semblable à la sanie qui découle des ulcères; d'ize (ichôr), sanie, et d'sides (éidos), ressemblance.

ICHTHYOCOLLE, s. f. iχθυσκόλλω (ichthuokolla) en grec ancien, et en grec vulgaire; colle de poisson; d'iχθως (ichthus), poisson, et de κόλλω (kolla), colle. C'est le grand esturgeon qui la fournit.

ICHTHYOLITHE, s. f. (nat.), poisson pétrifié, ou pierre qui porte des empreintes de poisson; d'ixèès (ich-thus), poisson, et de lithos), pierre.

ICHTHYOLOGIE, s. f. partie de l'histoire naturelle qui traite des poissons; d'iχθὸς (ichthus), poisson, et de λόγος (logos), discours, traité; dérivé de λίγο (légó), parler.

Dérivés. Ichthyologique, adj. qui concerne les poissons; Ichthyologiste, s. m. celui qui a écrit sur les poissons.

ICHTHYOMANCIE, s. f. sorte de divination qui se faisoit en observant des entrailles de poissons; d'ixé's (ichthus), poisson, et de parreis (mantéis), divination.

ICHTHYOPÈTRE, s. f. d'ize (ichthus), poisson, et de πίτεος (pétros), pierre. Voyez Ichthyolithe.

ICHTHYOPHAGE, s. m. iχθυοφώγος (ichthuophagos), celui qui ne vit que de poissons; d'iχθὸς (ichthus), poisson, et de φώγω (phago), je mange; c'est-à-dire, mangeur de poissons.

ICHTHYTE, s. f. d'igéés (ichthus), poisson. Voyez ICHTHYOLITHE.

ICONOCLASTE, a. m. briseur d'images; d'sindr (éikôn), image, et de zàsa (klaô), briser, rompre. On a donné ce nom à une secte d'hérétiques du lauitième siècle, qui combattoient le culte qu'on rend aux images des Saints.

ICONOGRAPHIE, s. f. description des images, des tableaux, en parlant des monumens antiques; d'sixòr (éikôn), image, et de γράφιιν (graphéin), décrire. Ico-NOGRAPHE, ICONOGRAPHIQUE en sont dérivés.

KONOLATRE, s. m. d'simir (tikôn), image, et de λάτρις (latris), ou λάζες (latris), serviteur, adorateur. Les Iconoclastes donnent ce nom aux Catholiques, qu'ils accusent faussement d'adorer les images.

ICONOLOGIE, s. f. explication des monumens antiques, des figures qui représentent les Dieux, les Héros, &c.; d'sinèr (éikon), image, et de λόγος (logos), discours, c'est-à-dire discours sur les images. De - là Iconologique, adj.

ICONOMAQUE, s. m. celui qui combat le culte des

images; d'sizor (éikôn), image, et de prixepes (macho-mai), combattre. Voyez Iconoclaste, qui est le même.

ICOSAÈDRE, s. m. (géom.), solide régulier terminé par vingt triangles équilatéraux, et égaux entr'eux; d'illesses (éikosi), vingt, et d'illes (hédra), siège, base, c'està-dire, solide qui a vingt bases ou vingt faces.

ICOSANDRIE, s. f. (botan.), mot formé d'inor. (éikosi), vingt, et d'inig (anér), génit. indis (andras), mari. C'est, selon Linné, la douzième classe des plantes, qui renferme celles dont la fleur a depuis douze jusqu'à vingt étamines ou parties mâles.

ICTÈRE, s. m. (méd.), jaunisse, ou épanchement de bile qui cause cette maladie; en grec, lutipes (ilitéros), que l'on dérive d'intis (iktis), espèce de belette qui a les yeux de couleur d'or, parce que cette maladie rend jaunes ceux qui en sont attaqués. On appelle ictériques, les remèdes contre la jaunisse.

ICTYOPHAGE. Foyez ICHTHYOPHAGE.

ICY, adv. (aujourd'hui ici), d'issis (ekei), icy; lequel s'accorde encore mieux avec la prononciation des Picards, dit Henri Etienne, p. 161 de son Traicté de la conformité du langage françois avec le grec, Paris, 1569, in-8°. M. D'Ansse de Villoison, qui rapporte ce passage de Henri Etienne, observe à ce sujet, que les paysans de Picardie conservent encore aujourd'hui l'ancienne langue française, celle du sire de Joinville; et qu'on dit en Valaque, aici, et ici, dans le sens français.

IDÉE, s. f. idéa (idéa), perception de l'ame, image ou représentation d'une chose dans l'esprit; d'éda (éidé), voir, savoir, parce que c'est par l'idée que l'esprit apperçoit les choses et les connoît. IDÉAL, adj. imaginaire, qui n'existe qu'en idée.

IDÉOLOGIE, s. f. partie de la métaphysique qui traite

des idées ou des perceptions de l'ame. Ce mot, qui est nouveau, est composé d'idéa (idéa), idée, et de léges (logos), discours, traité.

IDIOCRASE, s. f. (méd.), disposition ou tempérament propre d'un corps; d''dies (idios), propre, particulier, et de «paris (krasis), tempérament; de «paris (krasis), tempérament; de «paris (kérannumi), mêler, tempérer. Voyez IDIOSYNCRASE.

IDIOME, s. m. dialecte, ou variété d'une langue propre à quelque contrée; d'idioma (idioma), propriété, dérivé d'idios (idios), propre, particulier, c'est-à-dire, propriété d'une langue, manière propre ou particulière de parler une même langue.

IDIOPATHIE, s. f. (méd.), maladie propre à quelque partie du corps; d'idios (idios), propre, et de sados (pathos), affection, maladie. En morale, c'est l'inclination particulière qu'on a pour une chose. De-là, Idiopathique, adj.

IDIOSYNCRASE, s. f. (méd.), disposition particulière du tempérament, par laquelle on a du penchant ou de l'aversion pour certaines choses; d'idios (idios), propre, de où (sun), avec, et de zpans (krásis), mélange, tempérament, c'est à-dire, disposition qui résults du mélange de plusieurs choses.

IDIOT, adj. qui manque d'esprit par défaut de connoissance; d'idiotes, (idiotés), qui signifie un particulier, un homme qui n'est point en charge, un ignorant, un idiot; dérivé d'idios (idios), propre, particulier. Ainsi, idiot présente l'idée d'un homme qui n'est propre à aucun emploi.

IDIOTISME, s. m. (gramm.) idiariques (idiótismos), façon de parler adaptée au génie propre d'une langue; d'idios (idios), propre, particulier.

IDOLÂTRE, adj. εἰδωλολάτζης (éidálolatres), qui

adore les idoles; d'ilano (éidólon), idole, et de harris (latris), serviteur, adorateur. Voyez Idole.

IDOLÂTRIE, s. f. Adoration des idoles, en grec eidendonarçsia (éidôlolatréia), d'είδωλον (éidôlon), idole, et de λατζεία (latréia), culte, adoration, servitude; dérivé de λατζείς (latris), serviteur. On a fait de-là le verbe IDOLÂTRER, pour dire, aimer avec excès.

IDOLE, s. f. addant (éidolon), image, figure, statue représentant une fausse divinité; d'adds (éidos), forme, figure, représentation, dérivé d'add (éido), je vois, parce qu'une idole est une figure sensible, faite pour être exposée à la vue des adorateurs.

IDYLLE, s. f. poésie pastorale de la nature de l'églogue. Ce mot vient d'εἰδύλλιον (éidullion), diminutif d'ειδος (éidos), image, représentation, parce que le propre de l'Idylle est de peindre des objets champêtres.

IÉROPHORE, s. m. (antiq.), d'ispòs (hiéros), sacré, et de  $\varphi$ ipu (phérô), je porte. On donnoit ce nom, chez les Grecs, à ceux qui portoient les choses sacrées dans les cérémonies religieuses.

IÉROSCOPIE. Voyez HIÉROSCOPIE.

ILÉOCOLIQUE, adj. (anat.), qui a rapport à l'intestin iléon et au coton. Voyez ces deux mots.

ILÉON, s. m. (anat.), le troisième et le plus long des intestins grêles; il est ainsi appelé du verbe sixin (héiléin), entortiller, tourner, parce qu'il fait un grand nombre de circonvolutions.

ILIADE, s. f. 'Ilias' (Ilias), poëme d'Homère sur la guerre de Troie, d''Ilias (Ilian), Troie.

ILIAQUE, adj. (méd.), passion iliaque, en grec, l'aròs (lléos), maladie dont le siége est ordinairement dans l'intestin iléon, d'où elle a tiré son nom. Voyez Ilkon.

En anatémie, iliaque se dit des parties qui ont rapport à l'iléon et aux os des fles.

ILION, s. m. (anat.) L'ilion, l'ischion et l'os pubis, n'en font plus qu'un dans les adultes, et forment les deux os qu'on appelle innominés, et qui s'unissant entr'eux antérieurement, et avec l'os sacrum postérieurement, composent le bassin; du mot grec issu (eilein), entortiller.

INDIGO, s. m. couleur bleue tirée d'une plante de ce nom, qui croît dans les Indes; du mot grec isdinàs (indikos), indien.

INDUTS, s. m. pl. terme qui s'emploie dans les églises de Paris, pour désigner les ecclésiastiques qui assistent aux messes hautes, revêtus d'aubes et de tuniques, pour servir le diacre et le sous-diacre. Ce mot vient d'indutus, en latin, revêtu; et le mot induo est lui-même dérivé d'india (enduo), qui a la même signification en grec.

INSECTOLOGIE, s. f. traité des insectes : ce mot est formé du latin insectum, insecte, et du grec λόγος (logos), discours. On dit autrement ΕΝΤΟΜΟLΟGIE, qui est tout grec.

INTRONISATION, s. f. installation d'un évêque sur son siége épiscopal, ou d'un souverain sur son trône; d'ir (en), dans ou sur, et de Spéres (thronos), trône, siége. Introniser est le verbe.

IONIEN, IONIENNE, adj. se' dit d'un dialecte grec et d'un mode de musique. Ionique, adj. se dit du troisième des ordres d'architecture. Ces deux mots sont dérivés d'Idn (Ion), gén. "Iuns (ionos), Ion, petit-fils d'Erechthée, qui donna son nom à l'Ionie.

IOTA, s. m. neuvième lettre de l'alphabet grec, la plus simple de toutes; c'est le nom de la voyelle I. On

se sert de ce mot en français, pour dire, pas la plus petite chose, un point, un rien.

IRÉNARQUE, s. m. officier dans l'Empire Grec, dont la fonction étoit de maintenir la paix et la tranquillité dans les provinces; tiprépars (éirénarchés), d'siprin (eiréné), paix, et d'égais (archos), prince, dérivé d'égai (arché), commandement; c'est-à-dire, prince de paix, juge de paix. Théodore le jeune abolit cette dignité dans l'Orient. Voyez, dit M. d'Ansse de Villoison, ce que dit Ducange, sur ce mot, dans son Glossatium medice gracitatis.

IRIS, s. f. nom poétique de l'arc-en-ciel. Ce mot, qui est purement grec, est dérivé, dit-on, d'için (erein), annoncer, parler, parce que ce météore annonce la pluie. Iris est aussi le nom d'une plante, dont la fleur imite en quelque sorte les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est encore par la même raison qu'on appelle iris, ce cercle qui entoure la prunelle de l'œil, ainsi que ces couleurs changeantes qui paroissent quelquefois sur les verres des télescopes et des microscopes.

IRONIE, s. f. tiporsia (éirônéia), dissimulation, raillerie fine; d'éigor (éirôn), dissimulé, moqueur. C'est une figure de rhétorique par laquelle on dit le contraire de ce qu'on veut faire entendre. Socrate en faisoit un usagé fréquent, et s'en sert dans son Cratyle, selon M. d'Ansse de Villoison, pour tourner en ridicule les étymologies forcées des grammairiens de son temps.

Dérivés. Inonique, adj. Inoniquement, adv.

ISAGONE, adj. (géom.), qui a les angles égaux; d'iros (isos), égal, et de voria (gónia), angle.

ISCHIATIQUE, adj. (anat.), qui appartient à l'os ischion. Voyez ce mot.

ISCHIO-CAVERNEUX , adj. (anat.), mot forme

d'ioxior (ischion), l'os ischion, et du latin caverna, cavité. Il se dit de deux muscles attachés à l'ischion, et situés le long des racines des corps caverneux.

ISCHIO-COCCYGIEN, adj. (anat.), qui a rapport à l'os ischion et au coccyx. Voyez ces deux mots.

ISCHION, s. m. (anat.), ioxior (ischion), mot grec qui désigne un des os du bassin, dans lequel s'emboîte la tête du fémur; il est dérivé d'ioxis (ischis); rein.

ISCHURIE, s. f. (méd.), iozoveja (ischouria), suppression ou rétention d'urine; d'lozo (ischo), j'arrête, je retiens, et d'oveo (ouron), urine. On appelle Ischuritiques, les remèdes propres à guérir cette maladie.

ISIAQUE, adj. se dit d'un monument antique qui représente les mystères d'Isis. La table isiaque est maintenant à Paris, dans la Bibliothèque nationale. Ce mot vient d'isiaxòs (isiakos), initié aux mystères d'Isia.

ISOCÈLE. Voyez Isoscèle.

ISOCHRONE, adj. qui se fait en temps égaux, qui a une égale durée, comme les vibrations d'un pendule bien réglé; d'los (isos), égal, et de xpéns (ohronos), temps. De-là, Isochronisme, égalité de durée dans les mouvemens d'un corps.

ISOMÉRIE, s. f. terme d'algèbre usité dans les anciens auteurs, et qui désigne la réduction de plusieurs fractions au même dénominateur; d'iros (isos), égal, et de µspis (méris), partie; c'est-à-dire, l'action de diviser une chose en parties égales.

ISOPÉRIMETRE, adj. (géom.), mot formé d'îres (isos), égal, et de περίμετρον (périmétron), contour, circuit, dérivé de περί (péri), autour, et de μέτρον (métron), mesure. Il se dit des figures dont les contours sont ègaux.

ISOSCÈLE, adj. (géom.), d'igne (isoa) fégal, au neutre,

l'or (ison), et de orines (skélos), jambe. Il se dit d'un triangle qui a deux côtés égaux, parce que ces deux côtés égaux sont comme deux jambes qui soutiennent le triangle isoscèle.

ISTHME, s. m. (géog.), en grec ioquès (isthmos), terre resserrée entre deux mers, et qui joint deux terres ensemble:

En anatomie, on appelle isthme de la gorge, la séparation étroite qui est entre le larynx et le pharynx:

ISTHMIENS ou ISTHMIQUES (jeux), l'objuit (isthmia), jeux solemnels, dans l'ancienne Grèce, ainsi appelés d'iobjuis (isthmos), isthme, parce qu'ils se célébroient à l'honneur de Neptune dans l'isthme de Corinthe.

ITYPHALE, s. f. iθύφαλλος (ituphallos), espèce d'amulette en forme de cœur, que les anciens portoient au cou comme un préservatif contre les maladies, et même contre les mauvais desseins; d'iθυς (ithus), droit, et de φαλλὸς (phallos), qui est la même chose que le lingam des Indiens.

IXIA, s. f. (botan.), plante bulbeuse; d'igia (ixia):

## J

JACINTHE. Voyez HYACINTHE.

JASPE, s. m. d'arris (jaspis), pierre précieuse trèsdure, qui est une sorte de silex mêlé d'argile et d'oxide de fer, et dont la couleur varie prodigieusement; de-là est venu jaspé, adj. qui est tacheté comme le jaspe.

JUSQUIAME, s. f. plante qui renferme un poison dangereux. Son nom grec est ἐοσκύαμος (huoskuamos), d'ες (hus) cochon, et de κύαμος (kuamos), fève, comme qui diroit fève de cochon, parce que son fruit a la figure d'une

fève, et qu'il peut faire périr les sangliers ou les cochons qui en ont mangé, s'ils ne boivent aussi-tôt, et abondamment.

## K

KÉRATOGLOSSE. Voyez CÉRATOGIOSSE.

KÉRATOPHYTE ou KÉRATOPHYLLON, s. m. espèce de corail pétrifié. Son nom vient de κίρας (kéras), corne, et de φυτὸν (phuton), plante, ou φύλλον (phutlon), feuille, parce qu'il est transparent comme de la corne, et quelquesois varié de sort belles couleurs.

KÉRAUNOSCOPIE, s. f. l'art de deviner par l'observation de la foudre; de « equivos (kéraunos), foudre, et de σκοπίω (skopéo), j'observe, je considère.

KIASTRE, ou plutôt CHIASTRE, s. m. (chir.), espèce de bandage dont le nom vient de sa forme, qui représente la lettre grecque X, chi. Il sert pour la rotule fracturée en travers. En grec, zuapuòs veut dire ce qu'on appelle, en français, croix de saint André.

KILOGRAMME, s. m. poids de mille grammes dans les nouvelles mesures, environ 2 livres 6 gros. Ce mot est composé de χίλιοι (chilioi), par contraction chiloi, mille, et de γράμμα (gramma), ancien poids grec, d'où le gramme tire son nom. Voyez GRAMME.

KILOLITRE, s. m. capacité égale à un mêtre cube, ou valeur de mille litres, dans les nouvelles mesures. C'est à-peu-près ce qu'on appelle un tonneau, en termes de marine. Ce mot est composé de zíxioi (chilioi), par contraction chiloi, mille, et de xirpa (litra), ancienne mesure grecque, d'où l'on a fait litre. Voyez LITRE.

KILOMÈTRE, s. m. longueur de mille mètres, ou d'environ 513 toises 5 pouces 8 lignes dans les nouvelles

mesures. Le kilomètre vaut un petit quart de lieue. Co mot est composé de χίλιοι (chilioi), par contraction chiloi, mille, et de μέτρον (métron), mesure ou mètre. Voyez Mètre.

KYNANCIE, s. f. κυνάγχη (kunagché), esquinancie inflammatoire qui force à tirer la langue comme les chiens; de κύων (kuón), gén. κυνὸς (kunos), chien, et d'κγχω (agehô), suffoquer, étrangler.

KYPHONISME. Voyez Cyphonisme.

KYRIELLE, s. f. mot dérivé de kyrie, qui est le commencement ordinaire des litanies, et qu'on écrit en grec zuçus (kurie), vocatif de zuçus (kurios), seingneur (1).

<sup>(1)</sup> M. D'Ansse-de-Villoison, qui nous a fourni beaucoup d'articles, et entr'autres, toutes les remarques tirées du grec vulgaire répandues dans le cours de cet ouvrage, observe qu'au lieu de xúgios (kurios), les Grecs modernes disent zues (kuris), qu'ils écrivent quelquefois zuenc (kurés), (parce qu'ils prononcent de la même manière l'H et l'I) et xug (kur), comme on appeloit le grand sire, c'est-à-dire, le prince d'Athènes et de Thèbes, dans le moyen âge, et zugos (kuros), au féminin, zueà (kura), madame, mot fort usité dans l'île de Naxie; et au pluriel, zupas es (kurades), et zanais zugas es (kalais kurades). les bonnes dames, c'est-à-dire, les fées, qui sont les nymphes des Grecs modernes. Il a souvent observé, dans ses voyages, que ce sont elles que les Grecques saluent respectueusement dans l'île de Mycono, et ailleurs, lorsqu'avant de tirer de l'eau d'un puits, elles répètent trois fois : Je te salue, ô puits, et ta compagnie! c'est-à-dire, les fées, on bien les génies, oloixia, en grec vulgaire. Il remarque de plus, que le Traité de l'empereur Jean Cantacuzene contre la religion mahométane. est intitulé Kues 'Imares Karlang (ans ; et que le savant éditeur Jean Oporin, qui a publié cet ouvrage à Bâle en 1543, in-folio, sans savoir que zuel signifie sire, seigneur, dit à la suite de son épitre dédicatoire, qu'il ignoroit ce que vent dire le mot de zues, parce qu'aucun historien n'a donné le nom de Cyrus & Cantacuzène.

Kyrielle s'emploie dans le style familier, pour exprimer une longue suite de choses fâcheuses et ennuyeuses.

KYSTE, s. m. (chir.), mot formé de zossis (kustis), vessie. Il désigne une membrane en forme de poche ou de vessie, qui renferme certaines humeurs contre nature. De-là, Enkysté, adj.

KYSTIOTOMIE ou KYSTÉOTOMIE. Voy. Cys-

## L

LABYRINTHE, s. m. en grec, Aussignées ( laburin-thon), lieu plein de détours, dont il est difficile de trouver l'issue.

En anatomie, on donne ce nom à l'une des cavités de l'oreille, et à quelques autres parties du corps. Labyrinthe se dit aussi figurément d'une complication d'affaires embrouillées.

LACHÉSIS, s. f. Λάχεσις (Lachésis), une des trois Parques; de λαγχάνω (lagchanó), tirer au sort.

LACONIQUE, adj. serré, vif, concis, en parlant du style. Ce mot vient de Asizon (Lakón), Laconien ou Lacédémonien, parce que les Lacédémoniens affectoient beaucoup de précision dans leur langage.

Dérivés. LACONIQUEMENT, adv. brièvement; LACO-NISME, s. m. façon de parler serrée et concise.

LACTIPHACE, adj. terme nouveau, qui signifie mangeur de lait, ou qui se nourrit de lait. Il vient du latin lac, lactis, lait, et du grec φάγω (phago), manger. Voyez Galactophage.

LADANUM, s. m. (botan.), matière gommeuse et résineuse qui découle des feuilles du lédum, et sur laquelle on peut voir Tournefort, pag. 86 et suiv. lett. II,

tom. I, de sa Relation d'un voyage du Levant, Lyon, 1717, in-8°. Le mot de Ladanum dérive de l'arabe ladanon, ou plutôt ladan, en grec réduier (lédanon), suivant Hérodote, l. 111, c. 112, p. 253, édition de Wesseling, et Olaus Celsius, p. 283 et suiv. de la première partie de son excellent Hierabotanicon, Upsal, 1745, in-8°, indiqués par M. d'Ansse de Villoison. L'arbrisseau qui fournit le ladanum, se nomme en grec rédor (lédon), d'où l'on a tiré le mot de ledum.

LAGOPHTHALMIE, s. f. (méd.), maladie des paupières, qui sont tellement retirées, que l'œil reste ouvert en dormant; de λωγως (lagós), lièvre, et d'éφθαλμώς (ophthalmos), œil; comme qui diroit æil de lièvre, parce qu'on dit que les lièvres dorment les paupières ouvertes.

L'AGOPUS ou L'AGOPE, s. m. plante nommée aussi pied-de-lièvre, de lagós (lagós), lièvre, et de avos (pous), pied. C'est une espèce de trèsse dont les sommités représentent le pied d'un lièvre. Le mot de Lagopède, nom d'un oiseau du genre de la gélinotte, vient aussi des mêmes racines.

LAICOCÉPHALES, s. m. pl. hérétiques qui reconnoissent un laïque pour chef de l'église; de Anixès (laïkos), laïque, et de \*\*epale (képhalé), tête, chef. Voyez Laïque.

LAÏQUE ou LAI, adj. qui n'est ni ecclésiastique, ni religieux; λαϊκὸς (laïcos), dérivé de λαὸς (laos), peuple, c'est-à-dire, qui est du peuple.

LAMBDOÏDE, adj. (nat.), mot formé de  $\lambda \acute{a}\mu \acute{b}\acute{a}$  (lambda), qui est le nom de la lettre grecque  $\Lambda(L)$ , et d'sidos (éidos), forme. Il se dit d'une des sutures du crâne qui a la forme de cette lettre.

LAMIES, s. f. pl. en grec, Aquiai (Lamiai), êtres

fabuleux qui, sous la figure de femmes, dévoroient les ensans. Ce mot est dérivé de Aupuès (laimos), gosier.

LAMPADOMANCIE, s. f. divination par le moyen d'une lampe; de λαμπάς (lampas), d'où vient le mot français lampe, qui a la même signification, et de μαντία (mantéia), divination. LAMPADAIRE, instrument propre à soutenir des lampes, est aussi dérivé de λαμπάς (lampas), lampe.

LAMPADOPHORE, s. m. (antiq.), nom de ceux qui portoient les flambeaux dans les fêtes grecques appelées Lampadophories; de lampas, lampe, flambeau, d'où vient aussi le mot de lampion, et de viça (phéré), je porte.

LAMPROPHORE, nom qu'on donnoit, dans la primitive église, aux Néophytes, pendant les sept jours qui suivoient leur baptême. Ce mot vient de λαμπρὸς (lampros), éclatant par sa blancheur, et de φίςω (phérô), je porte; c'est-à-dire, qui porte un habit éclatant, parce qu'ils étoient revêtus d'un habit blanc pendant ces jours-là.

LANCE, s. f. espèce d'arme, et Lancette, instrument de chirurgie; de λόγχη (logché), lance. C'est de-là qu'on a aussi formé le nom de lancier, cavalier dont l'arme étoit la lance.

LAPER, v. n. boire en tirant l'eau avec sa langue; du mot grec  $\lambda = \sqrt{a} \sqrt{a} (laptb)$ , qui a la même signification. C'est de-là que vient aussi le mot de lamper, terme populaire qui signifie, boire avec avidité de grands verres de vin.

LARYNGE, LARYNGIEN, adj. qui appartient au larynx. Voyez ce mot.

LARYNGOGRAPHIE, s. f. (anat.), description du

×

larynx; de λάρυγξ (larugx), le larynx, et de γράφω (graph6), décrire.

LARYNGOLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite des usages du larynx; de λάξυγξ (larugx), le larynx, et de λόγος (logos), discours.

LARYNGOTOMIE, s. f. de λάςυγξ (laruga), la gorge, et de τομή (tomé), incision, qui vient de τίμνα (temnô), couper. Voyez Bronchotomie.

LARYNX, s. m. (anat.), en grec, λώρυγξ (larugx), partie supérieure de la trachée-artère, qu'on appelle vulgairement le nœud de la gorge, la pomme d'Adam.

LATRIE, s. f. culte de latrie, qui n'est dû qu'à Dieu seul; de λατρεία (latréia), culte, honneur, servitude, dérivé de λάτζις (latris), serviteur.

LÉCANOMANCIE, s. f. sorte de divination fort en vogue dans l'Empire grec, et qui se faisoit en jetant des pierres dans un bassin plein d'eau; ce mot vient de ALEÁN (lékané) bassin, et de marrela (mantéia), divination.

LÉCHER, du mot grec Asíxa (leichs), je lèche.

LEMME, s. m. (math.), proposition préliminaire qu'on démontre pour préparer à une démonstration suivante. Ce mot est dérivé de λημμα (lémma), mot à mot, ce qu'on prend, ce qu'on admet, la majeure d'un syllogisme; λημμα est formé d'είλημμαι (eilémmai), prét, pass. de λαμβάνω (lambanó), prendre, entreprendre.

LÉONTOPÉTALON, s. m. (botan.), plante; en grec, λιον ο στίγαλον (leontopetalon), mot à mot feuille de lion, de λίων (léôn), lion, et de πίταλον (petalon), feuille.

LÉOPARD, s. m. bête féroce; en grec, λιοπάςδαλις (leopardalis), de λίων (léon), lion, et de πάςδαλις (pardalis) panthère.

LÉPAS, s. m. coquillage univalve; en grec, his de (lepas).

LÉPIDOÏDE, adj. (anat.), qui ressemble à une écaille; de  $\lambda \iota \pi i s$  (lépis), écaille, et d' $\iota i \delta \delta s$  (éidos), forme, ressemblance. Il se dit de la suture écailleuse du crâne.

LÉPIDOPTÈRE, s. m. (nat.), qui a des ailes écailleuses; de le lépis), écaille, et de wisse (ptéron), aile. On donne ce nom aux insectes qui ont quatre ailes couvertes de petites écailles colorées.

LÈPRE, s. f. (méd.), λίπες (lépra), espèce de gale; de λιπεὸς (lepros), rude, parce que cette maladie rend la peau rude et écailleuse. De-là, LÉPREUX, adj. qui a la lèpre; LÉPROSERIE, s. f. hôpital pour les lépreux.

LÉTHARGIE, s. f. (méd.), assoupissement profond qui ôte l'usage de tous les sens, et conduit souvent à la mort. Ce mot est dérivé de λήθη (lêthê), oubli, et d'ἀργία (argia), paresse, engourdissement; comme qui diroit, oubli paresseux, parce que les malades oublient tout-à-coup ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils veulent faire, et s'assoupissent aussi-tôt. Léthargique, adj. en dérive.

LÉTHÉ, s. m. (mytho.), fleuve des enfers, appelé aussi fleuve d'Oubli; de l'én (léthé), oubli, parce que l'on croyoit que ses eaux faisoient oublier le passé à ceux qui en buvoient.

LEUCACANTHA, s. f. plante épineuse, nommée chardon argentin; de Acurès (leukos), blanc, et d'aranta (akantha), épine, à cause de la blancheur de ses épines.

LEUCÉ, s. f. (méd.), de Asurds (leukos), blanc; espèce de lèpre blanche qu'on croit être la même que l'éléphantiasis.

LEUCOME, s. m. (méd.), mot grec, λεύκωμα (leu<sub>T</sub>

kôma), qui signifie, petite tache blanche qui se forme sur l'œil, dérivé de Asourés (leukos), blanc.

LEUCOPHLEGMATIE, s. f. (méd.), espèce d'hydropisie pituiteuse; de λιυκός (leukos), blanc, et de φλίγμα (phlegma), pituite; à cause de la pâleur qu'elle occasionne sur toute la surface du corps.

LEUCORBHÉE, s. f. (méd.), maladie des femmes, appelée fleurs blanches; de λιυκὸς (leukos), blanc, et de ρίω (rhéó), couler. La leucorrhée est un écoulement d'humeurs séreuses.

LÉVIGER, v. a. (chim.), réduire un mixte en poudre impalpable sur le porphyre; d'où vient le substantif Lévigation, action, ou effet de l'action de léviger; de lævis, uni, en latin, qui dérive du mot grec  $\lambda ios$  (léios), pris dans le même sens.

LEXIQUE ou LEXICON, s. m. mot grec qui signifie dictionnaire, ou recueil de mots. Il est formé de λίξις (lexis), mot, parole, diction, dérivé de λίγω (lég6), je dis.

LIBANOMANCIE, s. f. divination qui se faisont par le moyen de l'encens; de AlGaros (libanos), encens, et de marrela (mantéia), divination.

LIBANOTIS, s. m. plante ainsi nommée de l'odeur de l'encens, parce que sa racine a l'odeur de l'encens.

LIBATION, s. f. C'étoit, chez les anciens, l'effusion d'une liqueur en l'honneur des dieux; du mot latin libo, dérivé du grec Ailse (léibó), je répands.

LICHEN, s. m. (botan.), plante parasite et rampante, qui croît sur les pierres et sur l'écorce des vieux arbres; du mot grec Auxiv (leichén), pris dans le même sens.

LIMODORE, s. m. (botan.), en grec, Acipcodopor, plante qui croît dans les endroits humides.

LIMOINE, s. f. (botan.), plante qui croît dans les lieux marécageux; de lieux marécageux; de lumba (leimon), pré, lieu arrosé. Elle s'appelle en grec, lumba (leimonion).

LIMON, s. m. boue, terre détrempée; de Nipen (limné), marais, d'où vient l'adjectif Limoneux.

LIN, s. m. (botan.), sorte de plante; dérivé de liver (linon), lin, d'où vient aussi le mot de Linon.

LION, s. m, animal féroce; de Aier (león). M. D'Anssede-Villoison observe qu'Homère l'appelle Ais (lis); et il dérive ce mot grec de l'hébreu laisch, qui a la même signification.

LIPAROCÈLE, s. f. (chirur.), espèce de hernie du scrotum, causée par la masse d'une substance semblable à de la graisse; de λιπαρός (liparos), gras, et de κήλη (kélé), tumeur; comme qui diroit, tumeur graisseuse.

LIPOGRAMMATIQUE, adj. Il se dit des ouvrages où l'on affecte de ne pas faire entrer une lettre particulière de l'alphabet; de λιίπο (leipó), manquer, et de γεμμα (gramma), lettre; c'est-à-dire, où il manque une certaine lettre.

LIPOME, s. m. (chirur.), λίπυμα (lipôma), loupe graisseuse, ou tumeur formée par une graisse épaissie dans la membrane adipeuse; ce mot est dérivé de λίπες (lipos), graisse.

LIPOTHYMIE, s. f. (méd.), défaillance des esprits, évanouissement léger; de léire (léire), manquer, et de évois (thumos), esprit, courage; littéralement, découragement.

LIPYRIE, s. f. (méd.), Autregias (léipurias), ou plutôt Autrepues, sous-entendu sugertès (purétos), fièvre; espèce de fièvre continue, accompagnée d'une grande chaleur interne, et d'un froid extérieur; de

λείπω (léipő), j'abandonne, et de πῦς (pur), feu, chaleur.

LITANIES, s. f. pl. de Attensia (litanéia), prières, supplication, dérivé de Attensia (litomai), prier, supplier. Les litanies sont des prières en l'honneur de Dieu, de la Vierge et des Saints.

LITE, ou plutôt LITHE, mot dérivé du grec \(\lambda\)606 (lithos), pierre. C'est une terminaison commune à plusieurs mots français dérivés du grec, par lesquels les naturalistes désignent différentes sortes de pierres, ou des pétrifications de quelques parties des animaux et des végétaux, telles que ichthyolithe, chrysolithe, entomolithe, &c.

LITHAGOGUE, adj. (méd.), se dit des remèdes qui expulsent la pierre de la vessie; de lithos), pierre, et d'aya (agó), chasser, faire sortir.

LITHARGE, s. f. (chim.), oxide de plomb demivitreux. Ce mot est formé de xiôos (lithos), pierre, et d'argent, parce qu'il désignoit d'abord l'oxide métallique provenant de l'affinage de l'argent dans le plomb fondu. La couleur blanchâtre ou rougeâtre de la litharge, l'a fait distinguer en litharge d'argent, et en litharge d'or.

Dérivé. Lithargé, adj. altéré avec de la litharge.

LITHIASIE, s. f. (méd.), Aiblaois (lithiasis), formation de la pierre ou du calcul dans le corps humain, dérivé de Mos (lithos), pierre. C'est aussi une maladie des paupières, causée par de petites tumeurs dures et comme pétrifiées, qui se forment sur leurs bords.

LITHIATES, s. m. pl. nom générique des sels formés par la combinaison de l'acide lithique avec différentes bases; de Albas (lithos), pierre. Ce mot est remplacé aujourd'hui par celui d'urates.

Aίτςa (titra), nom d'une ancienne mesure grecque pour les liquides; d'où vient aussi Litron.

LITURGIE, s. f. de Autrosquis (léitourgia), qui signifie service, ministère public, formé de Autrès (léitos), prytanée, et d'igno (ergon), ouvrage. Ce mot désigne l'ordre établi dans les prières et les cérémonies de l'office divin. De là vient Liturgique, adj. et Liturgiste, s. m. Voyez Hesychius, et ses commentateurs, sur le mot Anilsquis (léitourgein).

LOBE, s. m. (anat.), de sessis (lobos), le bout de l'oreille, par où l'on prend une personne, et qui dérive, dit-on, de saussis (lambans), prendre. De-là viennent les lobes du foie, du poumon, du cerveau, c'est-à-dire, les deux parties dans lesquelles ils sont divisés. En botanique, on appelle lobes les deux cotylédons, ou les deux parties qui sont attachées au germe, et qui nourrissent les jeunes plantes jusqu'à ce qu'elles aient produit des racines. Lobule se dit d'un petit lobe. Chaque lobe du poumon se divise en une multitude de lobules.

LOCHIES, s. f. pl. en grec, λοχῖως (locheia), flux de sang qui arrive aux femmes après l'accouchement; ce mot vient de λοχὸς (lochos), femme en couche; λοχὸς (lechos) a la même signification en grec, et dérive de λόχος (lechos), lit.

LOGARITHME, s. m. (math.), mot composé de héres (logos), raison, proportion, et d'égispes (arithmos), nombre; c'est-à-dire, raison de nombres, ou nombre en proportion avec un autre Les logarithmes sont des nombres en progression arithmétique qui répondent terme pour terme à d'autres nombres en progression géométrique. L'invention en est due à Néper, baron Ecossais. Dérivé. Logarithmique, adj. et s. f. On ap-

pelle logarithmique une courbe géométrique utile dans la construction des tables de logarithmes.

LOGIE, mot tiré du grec  $\lambda \acute{e}\gamma \acute{e}s$  (logos), qui signifie discours raisonné, traité, &c. dérivé de  $\lambda \acute{e}\gamma \acute{e}s$  ( $l\acute{e}g\delta$ ), dire, parler. Logie désigne donc un genre de science, de connoissance, de traité, comme astrologie, chronologie, physiologie, &c. et souvent une qualité du discours, comme dans amphibologie, battologie. Il entre dans la composition de plusieurs mots français, qu'on trouve expliqués à leur rang dans cet ouvrage.

LOGIQUE, s. f. en grec, λογική (logikė), l'art de penser et de raisonner avec justesse. Ce mot est dérivé de λόγος (logos), discours, raisonnement, qui vient de λέγω (lėgo), je parle. Il est aussi adj. Dérivés. Logicien, s. m. celui qui possède l'art de raisonner. Logiquement, adv.

LOGISTES, s. m. pl. en grec, λογισαὶ (logistai), magistrats athéniens qui examinoient la conduite des comptables; de λόγος (logos), compte, qui vient de λέγω (légő).

LOGISTIQUE, s. f. de Aoyi(soumi (logizomai), calculer. C'est le nom qu'on donnoit autrefois à l'algèbre, ou à l'art de calculer avec des caractères représentatifs, avec des jetons.

LOGOGRAPHIE, s. f. terme nouveau, qui signifie art d'écrire aussi vîte que l'on parle; il est dérivé de λόγος (logos), parole, et de γρώφω (graphó), j'écris. De-là on a fait Logographe, s. m. Logographique, adj.

LOGOGRIPHE, s. m. sorte d'énigme dont on décompose le mot pour en former d'autres mots qu'on définit, et que l'on donne à deviner. Ce mot est composé de réves (logos), mot, et de reignes (griphos), filet, ou énigme; il veut dire littéralement, énigme de mots. LOGOMACHIE, s. f. λογομαχία (logomachia), dispute de mots; de λόγος (logos), mot, et de μάχομαι (machomai), combattre, disputer.

LONCHITE, s. f. (astro.), espèce de comète qui ressemble à une pique; de Nouxa (logché), lance ou pique.

LONCHITIS, s. f. (botan.), plante qui ressemble beaucoup à la fougère, et qui n'en diffère qu'en ce que les feuilles de la lonchitis sont fort pointues et en forme de lance, d'où lui vient aussi le nom de lancelée; de  $\lambda \delta \gamma \chi \eta$  (logché), lance.

LONGIMÉTRIE, s. f. (géom.), art de mesurer les longueurs accessibles ou inaccessibles. Ce mot est formé du latin longus, long, et du grec µirço (métron), mesure.

LORDOSE, s. f. (méd.), en grec,  $\lambda \acute{\epsilon} \xi \delta \omega \sigma s$  (lordôsis), maladie dans laquelle l'épine du dos se courbe en avant; de  $\lambda \circ \xi \delta \acute{\epsilon} s$  (lordos), plié, courbé.

LOSANGE, s. m. (géom.) Ce mot paroît formé, avec quelque altération, du grec Astos (loxos), oblique, et du latin angulus, angle, c'est-à-dire, angle oblique. C'est une figure à quatre côtés égaux, placés obliquement. I'un sur l'autre, et qui a deux angles aigus et deux obtus.

LOTOPHAGES, s. m. peuples d'Afrique, ainsi nommés de Aurès (lôtos), lotus, ou lotos, espèce d'arbrisseau, et de paya (phago), manger, parce qu'ils se nourrissoient du fruit du lotus. Suivant l'opinion des anciens Grecs, ce fruit étoit si agréable, qu'après en avoir mangé, les étrangers perdoient l'envie de retourner dans leur patrie; ce qui avoit donné lieu au proverbe, manger du lotus, pour dire, oublier son pays par goût pour un autre (1).

LOXODROMIE, s. f. terme de marine, qui vient

<sup>(1)</sup> M. d'Ansse-de-Villoison observe que le savant Des Fontaines a retrouvé le lotus dans ses voyages, et a prouvé, dans ses Mémoires

de λοξός (loxos), oblique, et de δςόμος (dromos), course. Il signifie la route oblique d'un vaisseau, ou la courbe qu'il décrit en suivant toujours le même rhumb de vent. De-là, Loxodromique, adj. qui a rapport à la Loxodromie.

LYCANTHROPIE, s. f. (méd.), espèce de délire mélancolique, dans lequel les malades se croient changés en loups, et en imitent toutes les actions; de λύκος (lukos), loup, et d'ἄνθεωπος (anthrôpos), homme. De-là, LYCANTHROPE, celui qui est atteint de ce délire. C'est ce que le peuple appelle loup-garou; mot que quelquesuns dérivent de λύκος ἄγριος (lukos agrios), loup sauvage, féroce.

LYCEE, s. m. en grec, Normon (lukeion), lieu près d'Athènes, orné de portiques et de jardins, où Aristote enseignoit la philosophie. On l'a dit, par extension, de tout lieu où s'assemblent les gens de lettres; et, dans la nouvelle organisation de l'instruction publique, ce mot remplace celui de collége.

LYCHNIS, s. m. plante, dont le nom vient de λύχνος (luchnos), lampe, parce qu'on prétend que les anciens faisoient avec ses feuilles des mèches pour leurs lampes, ou à cause de la couleur resplendissante de sa fleur.

LYCHNOMANCIE, s. f. divination qui se faisoit par l'inspection de la flamme d'une lampe; de λύχνος

ou Recherches sur un arbrisseau connu des anciens sous le nom de lotus de Libye (Journal de Physique, octobre, 1788), que c'est le rhamnus lotus, espèce de figuier sauvage, dont les Arabes mangent le fruit, et dont ils tirent une liqueur agréable et rafraichissante. Ce célèbre voyageur, ajonte M. d'Ansse-de-Villoison, confirme ainsi l'opinion de Saumaise, pag. 728 et suiv. de son Commentaire sur Solin, et de Jean Columbus, professeur d'Upsal, et gendre de son collègue Jean Scheffer, pag. 79 de ses notes sur les Fabulæ aliquet Homericœ de Ulixis erroribus, Leyde, 1745, in-8°.

(luchnos), lampe, et de marreia (mantéia), divination. Voyez Lampadomancie.

LYCIUM, s. m. (botan.), arbrisseau épineux; en grec, λύκιον (lukion).

LYCOPODE, s. m. (botan.), mousse terrestre, nommée autrement pied-de-loup, comme le désigne son nom grec, formé de xous (lukos), loup, et de zous (pous), pied, parce qu'elle a la figure du pied d'un loup.

LYMPHE, s. f. humeur aqueuse qui sournit la plupart des humeurs animales; du mot latin lympha, qui vient, dit-on, de νύμφη (numphê), nymphe, divinité des eaux, et par extension, eau. Dérivé. Lymphatique, adj.

LYNGODE, s. f. (méd.), fièvre accompagnée de hoquet; de λὸγξ (lugx), génit. λυ[γὸς (luggos), hoquet, sanglot, dérivé de λύζω (luz6), sangloter.

LYNX, s. m. λὸγξ (lugx), animal tacheté qui a la vue fort perçante; dérivé, dit-on, de λύzη (luké), lumière, parce qu'il a les yeux fort brillans. Les Latins ont formé le mot de lux, lumière, de λύzη (luké), qui a la même signification, et d'où dérive ἀμφιλύzη (comphiluké), crépuscule.

LYRE, s. f. de Noça (lura), instrument de musique à cordes, en usage chez les anciens. De-là, le nom de lyrique qu'on donne aux ouvrages de poésie qui se chantent, ou qu'on suppose devoir être chantés, et à ceux qui les composent.

LYSIMACHIE, s. f. plante; en grec, λυσιμάχιος (lusimachion); ainsi appelée du nom de Lysimaque, qui l'avoit découverte; ou, selon d'autres, parce qu'elle avoit la vertu d'empêcher les bœufs et autres animaux de se battre, quand on la posoit sur le joug auquel ils étoient attelés. Ce mot est dérivé de λύσις (lusis), dissolution, rupture, et de μάχη (maché), combat.

## M

MACHER, v. a. broyer, moudre avec les dents; de κασσῶσθαι (massasthai), qui a la même signification en grec.

MACHINE, s. f. nom de tout instrument qui sert à produire quelque effet; de µnxan (méchané), machine, invention, art, adresse. Dérivés. Machinal, Machinateur, Machinateur, Machinate.

MACROCÉPHALE, s. m. (méd.), celui qui a la tête plus longue que nature; de μακερὸς (makros), long, et de κιφαλή (képhalé), tête.

MACROCOSME, s. m. (philos.), mot composé de pareòs (makros), grand, et de róspos (kosmos), monde. Quelques philosophes ont donné ce nom à l'univers, par opposition à microcosme ou petit monde, qui désignoit l'homme. Voyez Microcosme.

MACROPHYSOCÉPHALE, s. m. (méd.), celui à qui des flatuosités ont rendu la tête plus longue que nature; de μακρὸς (makros), long, de φύσα (phusa), vent, souffle, et de κιφαλή (képhalé), tête.

MAGE, s. m. Máyos (Magos), sorte de philosophes ou de sages parmi les anciens Perses. Ce mot signifie aussi magicien, parce que ces sages passoient pour savans dans l'art magique.

MAGIE, s. f. μαγεία (magéia), art qui enseigne à faire des choses surprenantes et merveilleuses; de μάγος (magos), magicien, proprement Mage, car les Mages usoient quelquefois d'enchantemens. Voyez Mage. De-là vient aussi Magique, adj. Magicien, ienne, subst. et Magisme, s. m. religion des Mages.

MAGMA, s. m. (pharm.), mot grec qui signifie le

marc, la lie d'un onguent, ou ce qui reste après l'expression des parties les plus fluides; de masso), pétrir, exprimer.

MAGNÉTIQUE, adj. de tout genre, qui tient de l'aimant, qui appartient à l'aimant; du mot grec μάγνης (magnés), aimant. C'est de-là que vient aussi le mot de Magnétisme, nom générique, qui se dit des propriétés de l'aimant; Magnétiser, v. a. développer le magnétisme animal, fluide particulier, dont on a cherché, il y a quelques années, à établir l'existence, sur-tout en agissant sur l'imagination et sur les sens des personnes nerveuses. Magnétiseur, s. m. celui qui magnétise.

MALACHITE, s. f. pierre précieuse, verte et opaque; ainsi nommée de paraza (malaché), mauve, à cause de sa couleur qui approche de celle de cette plante. La malachite est un vrai oxide de cuivre formé de stalactites, et susceptible d'un beau poli.

MALACIE, s. f. (méd.), de μαλακία (malakia), qui signifie mollesse, dérivé de μαλάσσω (malasso), amollir. C'est une espèce de mollesse ou de maladie de l'estomac, qui fait desirer vivement certains mets inusités que l'on mange avec excès.

MALACODERME, adj. (nat.), mot formé de μαλακός (malakos), mou, et de δίρμα (derma), peau. Il se dit des animaux qui ont la peau molle, pour les distinguer des Ostracodermes. Voyez ce mot.

MALACOÏDE, s. f. plante qui ressemble à la mauve par ses fleurs et par sa forme; de μαλάχη (malaché), mauve, et d'είδος (éidos), forme, ressemblance. Elle en a aussi les propriétés.

MALACTIQUE, adj. (méd.), émollient, qui a la vertu d'amollir; de μαλάσσω (malassó), j'amollis.

MALAGME, s. m. (pharm.), en grec μάλαγμα (ma-

Lagma), sorte de topique ou de cataplasme émollient, dérivé de μαλάσσω (malassó), amollir.

MALAXER, (pharm.), pétrir des drogues pour les rendre plus molles et plus ductiles; de μαλάστα (malasso), amollir.

MANCIE ou MANCE, terminaison commune à plusieurs mots français tirés du grec. Ce mot est dérivé de partie (mantéia), qui signifie divination, dont la racine est parties (mantis), devin; il termine presque tous les noms qui désignent les différentes pratiques superstitieuses par lesquelles les anciens prétendoient connoître l'avenir, et découvrir les choses cachées. Nous parlons de chaque espèce de divination sous le nom qui lui est propre.

MANDRAGORE, s. f. de μανδζαγόςας (mandragoras), plante qui a la vertu d'assoupir et d'engourdir.

MANIE, s. f. (méd.), délire continuel et furieux, sans fièvre; de paria (mania), fureur, folie, dérivé de pariopas (mainomai), être fou, être en fureur. Manie, dans la composition des mots, signifie amour, passion portée jusqu'à la folie ou à la fureur, comme dans Métromanie, Bibliomanie, &c. De-là, Maniaque, s. et adj. un fou, un furieux.

MANOMÈTRE ou MANOSCOPE, s. m. instrument de physique qui mesure les variations de la densité et de la rareté de l'air; ce mot est composé de μανὸς (manos), rare, et de μέτζον (métron), mesure, ou de σκοπίω (skopéô), je considère, j'examine.

MANTEAU, s. m. de pardin ou pardias (mandus ou manduas), mot persan, qui a depuis passé dans la langue grecque, et qui désigne une espèce de vêtement semblable. MANDILLE, s. f. sorte de casaque que les laquais portoient autrefois, dérive de la même racine.

MARASME, s. m. (méd.), dessèchement général, maigreur extrême de tout le corps; de paçains (marains), flétrir, dessécher.

MARAUD, s. m. coquin, fripon. Ce mot, selon Henri Étienne, est dérivé de µsse às (miaros), qui a la même signification en grec.

MARMOT, s. m. espèce de singe et figure grotesque; et MARMOUSET, diminutif, petite figure grotesque; de μοςμώ (mormó), masque, figure de femme qui inspiroit la terreur.

MARTYR, s. m. de μάςτυς (martur), témoin. L'église donne ce nom à ceux qui ont souffert la mort pour rendre témoignage à Jésus-Christ et à la vérité de son Evangile. De-là vient MARTYRE, s. m. le tourment ou la mort qu'on souffre dans cette vue; MARTYRISER, v. a. faire souffrir le martyre.

MARTYROLOGE, s. m. catalogue ou histoire des martyrs; de μάςτυς (martur), témoin, martyr, et de λόγος (logos), discours; c'est-à-dire, discours, ouvrage sur les martyrs. MARTYROLOGISTE, s. m. auteur d'un Martyrologe.

MASSETER, s. m. (anat.), mot dérivé de passuispas (massaomai), manger. C'est le nom de deux muscles très-forts, qui servent à tirer la mâchoire inférieure vers la supérieure, lorsqu'on mange.

MASTIC, s. m. de ματίχη (mastiché), espèce de résine de larme qui découle du lentisque (1).

<sup>(</sup>i) M. d'Ansse-de-Villoison observe que toute la Grèce est couverte de lentisques, mais qu'il n'y a plus que vingt-un villages dans la charmante île de Scio (autrefois vingt-quatre) où les lentisques donnent du mastic, et qu'on appelle pour cette raison μασθιχοχαφία (mastichochoria), villages au mastic, et qui sont exempts par conséquent de capitation, et

MASTICATION, s. f. (méd.), action de mâcher, de broyer les alimens; de μασγικάν (mastichas), mâcher, dérivé, dit-on, de μάσαξ (mastax), mâchoire.

MASTICATOIRE, s. m. (méd.), remède que l'on mâche pour exciter l'évacuation de la salive. Voyez Mas-TICATION, pour l'étymologie.

MASTIGOPHORE, s. m. (antiq.), porte-verge; de µúsik (mastix), fouet, et de φίςω (phéro), je porte. Espèce d'huissier chargé de punir ceux qui enfreignoient les réglemens de police dans les jeux publics de la Grèce.

MASTOIDE, adj. (anat.), qui a la figure d'une mamelle; de pusses (mastos), mamelle, et d'sides (éides), forme, figure. Il se dit d'une apophyse de l'es temporal, qui a la figure d'un mamelon. De-là, Mastoiden, adj. qui se dit des parties qui ont rapportà l'apophyse mastoïde.

MAT, adj. qui n'a point d'éclat, et MAT, au jeu des échecs, dérivent, selon Henri Étienne, de l'italien matto, qui vient, selon le même savant, de μάταιος (mataios), vain, inutile, fol (1). D'autres dérivent, avec plus de vraisemblance, l'expression échec et mat du persan.

conservent l'usage des cloches, interdit aux autres habitans de Scio. Le sakiz-émini ou surintendant de la ferme turque du mastic, lui assura, en 1785, que ces vingt et un villages rendoient par an cinquante mille oques de mastic, environ cent cinquante mille livres pesant, qui valoient deux cent mille piastres. Le même M. d'Ansse-de-Villoison observe, comme une singularité très-remarquable, qu'il a trouvé dans l'île de Stampalie, Astypaleia regna, pour se servir de l'expression d'Ovide, deux lentisques qui produisoient du mastic comme ceux de Scio, tandis qu'ils sont stériles dans le reste de l'Archipel et de la Grèce, et dans la Provence.

<sup>(</sup>r) Les Italiens ont pris plusieurs termes du grec, comme, par exemple, le mot vénitien magari, plût à Dieu, qui vient de μακάξιος (makarios), heureux, c'est-à-dire, que je serois heureux. Cette observation

MATHÉMATIQUES, s. f. pl. science qui a pour objet la grandeur, et en général tout ce qui est susceptible d'augmentation ou de diminution. Ce mot, qui signifie en lui-même toutes sortes de sciences, est dérivé de máthama (mathéma), science, qui vient de mathéma (manthamb), apprendre; comme qui diroit, la science par excellence, parce que les mathématiques sont les seules connoissances susceptibles d'une démonstration rigoureuse, accordées à nos lumières naturelles, et que par cette raison; elles tiennent le premier rang entre les sciences. Dérivés. Mathématique, adj. Mathématiquement, adv. Mathématicien, s. m.

MECHANIQUE ou MÉCANIQUE, s. f. mot dérivé de µnxan (méchané), art, adresse, machine. C'est la partie des mathématiques qui traite des forces mouvantes, de l'usage des différentes machines, &c. Ce mot est aussi adjectif. De-là sont dérivés MÉCHANICIEN, s. m. MÉCHANIQUEMENT, adv. MÉCHANISME, s. m.

MÉCONITE, s. f. (nat.), pierre formée de petits corps marins qui imitent les graines du pavot; de μήκωι (mêkôn), pavot.

MÉCONIUM, s. m. suc tiré du pavot par expression; de 

mixui (mékon), pavot. Les médecins donnent aussi ce nom à l'excrément qui s'amasse dans les intestins du foetus pendant la grossesse, parce qu'il est noir et épais comme le suc de pavot.

MÉDAILLE, s. f. pièce de métal frappée en mémoire d'un fait ou d'un homme célèbre; de μέζαλλων (métallon), métal.

est de M. d'Ansse-de-Villoison, qui a tiré du Traicté de la conformité du langage françois avec le grec, de Henri Etienne, Paris, 1569, toutes les étymologies qu'il cite sous le nom de ce grand critique.

MÉDECINE, s. f. l'art de conserver la santé et de guérir les maladies; de μίδω (médô), avoir soin, dérivé de μῆδος (médos), soin; d'où vient aussi MÉDECIN et les autres dérivés, MÉDICAL, MÉDICINAL, REMÈDE, REMÉDIER, &c.

MÉDIMNE, s. m. (antiq.), en grec, µédiµres (médimnos), ancienne mesure grecque pour les solides, qui contenoit six boisseaux romains ou quarante pintes de Paris.

MÉGAMÈTRE, s. m. (astro.), instrument qui sert à faire connoître les longitudes en mer. Ce mot est formé de μίγας (mégas), grand, et de μίτροι (métron), mesure; c'est-à-dire, qui mesure de grandes distances, parce que cet instrument sert pour des distances plus grandes que le micromètre, qui va rarement à un degré. Voyez MICROMÈTRE.

MÉLANAGOGUE, adj. (méd.); de μέλας (mélas), noir, et d'άγω (ag6), chasser, faire sortir. Il se dit des remèdes que l'on croit propres à purger la bile noire, appelée mélancolie par les anciens.

MÉLANCOLIE ou MÉLANCHOLIE, s. f. (mé:.), espèce de délire qui rend triste, craintif et taciturne; en grec, μελα[χολία (mélagcholia), qui est composé de μέλας (mélas), noir, et de χολή (cholé), bile, parce que les anciens attribuoient la cause de cette maladie à une bile noire. De-là, MÉLANCOLIQUE, adj.

MÉLANDRE, s. m. poisson de mer; de mélas, moir, et d'aine (mélas), génit. ardes (andros), homme. Il est ainsi nommé, parce que tout son corps est noir, et qu'il est l'ennemi mortel des pêcheurs.

MÉLIANTHE, s. m. plante originaire d'Afrique, dont le nom signifie fleur miellée; de min (méli), miel, et d'arbos (anthos), fleur, parce que sa fleur contient un suc mielleux, d'un goût fort agréable.

MÉLICÉRIS, s. m. (chirur.), mot dérivé de μιλίεις σ » (mélikéron), qui signifie rayon de miel, de μίλι (méli), miel, et de επρὸς (kéros), cire. C'est le nom d'une espèce de tumeur enkystée, formée par une matière qui ressemble à du miel.

MÉLILOT, s. m. plante d'une odeur douce, qu'on prend pour une espèce de lotus; de μίλι (méli), miel, et de λωτός (lótos), lotus, sorte de plante; comme qui diroit, lotus miellé.

MÉLISSE, s. f. plante; de μίλισσα (mélissa), abeille, parce que les abeilles en sont avides.

MÉLOCACTE, s. m. plante ainsi nommée de μῆλοτ (mélon), pomme, et de κάκτος (kaktos), chardon épineux, parce que son fruit ressemble à une pomme hérissée d'épines. On l'appelle encore melon-chardon.

MELODIE, s. f. de μιλφδία (mélodia), qui signifie, chant harmonieux, ou agréable à l'oreille, dérivé de μέλος (mélos), harmonie, et d'φόλ (odé), chant, d'φίδο (aéido), je chante. Il se prend en général pour toute sorte d'harmonie musicale. Dérivés. MÉLODIEUX, adj. ΜΈLODIEUSEMENT, adv.

MÉLOPÉE, s. f. de μίλος (mélos), mélodie, et de ποιέω (poiéb), faire, composer. C'éloit, dans la musique grecque, l'art ou les règles de la composition du chant, dont l'effet s'appeloit mélodie.

MÉLOTE, s. f. (hist. eccl.), de μηλωτή (mélôté), qui désigne une peau de brebis avec sa toison. Les premiers moines se couvroient les épaules d'une mélote, en forme de manteau. La version des Septante donne le même nom au manteau d'Élie.

MÉNADE, s. f. (mytho.), bacchante, femme qui célébroit les fêtes de Bacchus; de mainas (mainas), qui signifie une furieuse, dérivé de mainemai (mainemai),

être en fureur, parce que ces femmes donnoient dans toutes sortes d'extravagances.

MÉNAGOGUE, adj. (méd.), de μἦν (mén), mois, et d'ἄγν (agô), chasser. Voyez ΕμμένΑσοσυΕ.

MÉNIANTHE, ou Trèfle D'EAU, s. m. fleur des marais, du grec μήνωνθος (ménanthos), composé de μήν (mên), génitif μηνὸς (mênos), mois, et d'ωνθος (anthos), fleur.

MÉNINGE, s. f. (anat.), de univoz (ménigx), membrane, et particulièrement celle qui enveloppe le cerveau. De-là, Méningé, adj. qui a rapport aux méninges.

MÉNINGO-GASTRIQUE, adj. (méd.), terme nouveau, qui désigne une espèce de fièvre dont le siège primitif est dans les membranes de l'estomac, du duodénum et de leurs dépendances; de μήνιγξ (ménigx), membrane, et de γασής (gastér), l'estomac. C'est ce qu'on appelle fièvre bilieuse.

MÉNINGOPHYLAX, s. m. (chirur.), instrument qui sert à garantir les méninges dans l'opération du trépan; de μήνιγξ (mênigx), génit. μήνιγος (mêniggos), membrane du cerveau, méninge, et de φύλαξ (phulax), gardien, de φυλάστο (phulassó), garder; c'est-à-dire, gardien des méninges.

MÉNISQUE, s. m. (optiq.), verre de lunette convexe d'un côté, et concave de l'autre. Ce mot vient de μηνίσκος (mêniskos), qui signifie un petit croissant que l'on portoit par ornement sur les souliers, dérivé de μήνη (mênê), la lune, parce qu'on la représente sous cette forme.

MÉNOLOGE, s. m. calendrier de l'église grecque; de μη (mên), mois, et de λόγος (logos), discours ou livre; c'set-à-dire, livre pour tous les mois de l'année.

'MÉNORRHAGIE, s. f. (méd.), flux immodéré des règles ou menstrues chez les femmes; de μην (mên), mois, et de ἡηνυμι (rhêgnumi), rompre, parce que cet écoulement qui arrive tous les mois est produit, dans ce cas, par un relâchement excessif des vaisseaux sanguins.

MENTHE, s. f. de minta, plante d'une odeur forte et agréable.

MÉSARAÏQUE, adj. (anat.), de mosaçanos (mésaraion), le mésentère; il se dit des veines du mésentère. Voyez ce mot.

MÉSENTÈRE, s. m. (anat.), de pererrégior (mésentérion), toile membraneuse située au milieu des intestins, qu'elle attache les uns aux autres; dérivé de peros (mésos), moyen, qui est au milieu, et d'érregor (entéron), intestin. De-là, MÉSENTÉRIQUE, adj. qui appartient au mésentère.

MÉSOCOLON, s. m. (anat.), partie du mésentère qui est attachée au colon; de μίσος (mésos), qui est au milieu, et de κῶλον (kólon), l'intestin colon; c'est-à-dire, qui est située au milieu du colon.

MÉSOLABE, s. m. ancien instrument de mathématiques, inventé pour trouver mécaniquement deux moyennes proportionnelles; de μίσος (mésos), moyen, et de λαμβάνω (lambanó), prendre.

MÉSOTHÉNAR, s. m. (anat.), de µiros (mésos), moyen, et de vivaç (thénar), le thénar, la paume de la main. Il se dit d'un muscle qui approche le pouce de la paume de la main. On l'appelle autrement Anti-thénar. Voyez ce mot.

MÉTABOLE, s. f. figure de rhétorique qui consiste à répéter une même chose, une même idée sous des termes différens; de μεταδολή (métabolé), qui signifie

changement, dérivé de μετά (méta), d'une autre manière, et de βάλλω (balló), jeter.

MÉTACARPE, s. m. (anat.), partie de la main située entre le carpe et les doigts; de mirà (méta), après, et de maça (karpos), le carpe ou le poignet. Le métacarpe est composé de quatre os, dont l'arrangement forme ce qu'on appelle le dos de la main. De-là, MÉTACARPIEN, nom d'un petit muscle qui s'attache au quatrième os du métacarpe.

MÉTACHRONISME, s. m. espèce d'anachronisme qui consiste à avancer la date d'un événement; de μιτὰ (méta), préposition qui marque changement, et de χρότος (chronos), temps.

MÉTAL, s. m. μίταλλοι (métallon), substance minérale qui se forme dans le sein de la terre. Quelquesuns dérivent ce mot de μιτὰ ἄλλα (méta alla), qui signifie après les autres, parce qu'on ne s'est servi des métaux dans le commerce, qu'après les autres choses qu'on donnoit en nature pour les échanger. Mais μιγαλλάω (metallab), signifie scruter, rechercher, interroger. Dérivés: MÉTALLIQUE, adj. MÉTALLISATION, s. f. MÉTALLISER, verbe.

MÉTALEPSE, s. f. figure de rhétorique, qui consiste à placer une idée avant une autre qu'elle devroit suivre naturellement; de μετάληψις (métalépsis), transmutation, transposition; de la préposition μετὰ (méta), qui marque changement, et de λαμβάνω (lambanδ), prendre.

MÉTALLOGRAPHIE, s. f. la science, la connoissance des métaux; de μίταλλοι (métallon), métal, et de γκάφω (graphó), je décris; c'est-à-dire, description des métaux.

MÉTALLURGIE, s. f. (chim.), art de travailler les

métaux, et de les rendre propres aux différens usages de la vie; de μίταλλοι (métallon), métal, et d'ίζγον (ergon), travail, ouvrage. On appelle Μέταλλυπαϊστε, celui qui traite cette matière.

MÉTAMORPHISTES, s. m. pl. hérétiques qui prétendoient que le corps de Jésus-Christ s'étoit changé ou métamorphosé en Dieu lors de son ascension; de μεταμοςφόω (métamorphos), transformer, dérivé de μετα (méta), qui indique changement, et de μοςφή (morphé), forme, figure.

MÉTAMORPHOSE, s. f. (mytho.), μεταμός φωσις (métamorphôsis), transformation, changement d'une forme ou d'une figure en une autre; de μιτὰ (méta), préposition qui marque changement, et de μιτὰ (morphé), figure, forme. La Fable attribuoit aux dieux le pouvoir de faire ces changemens merveilleux. On connoît le beau poëme d'Ovide sur les Métamorphoses. De-là le verbe Μέτα ΜΟΚΡΗΟSER.

MÉTAPHORE, s. f. de μιταφοςὰ (métaphora), transposition; du verbe μιταφίςω (métaphéró), transporter dont la racine est φίςω (phéró), je porte. La métaphore est une figure de rhétorique, par laquelle on transporte pour ainsi dire, la signification propre d'un mot à un autre signification, qui ne lui convient qu'en vertu d'un comparaison qui se fait dans l'esprit. De-là, Μέτα ρησιουε, adj. Μέταρησιουεμεντ, adv.

MÉTAPHRASE, s. f. interprétation; de μιταφεάζ (métaphrazo), j'interprète, dérivé de μιτὰ (méta), qu indique le changement, et de φεάζω (phrazo), je parle; c'est-à-dire, je parle dans une autre langue. Μέταρηκαςτε, s. m. celui qui interprète, ou qui traduit un auteur.

MÉTAPHYSIQUE, s. f. (philos.), la science des êtres spirituels, des choses abstraites et purement intellectuelles; de mirà (méta), après, et ovora (physica), physique, parce que c'est le Traité d'Aristote qui est placé immédiatement après celui de la physique. Ce mot, pris dans un sens plus général, signifie l'art d'abstraire ses idées. Chaque science a sa métaphysique. Il est aussi adj. et se dit quelquefois de ce qui est abstrait, trop subtil. MÉTAPHYSICIEN, s. m. et MÉTAPHYSIQUEMENT, adv. en sont dérivés.

MÉTAPLASME, s. m. (gram.), changement qui se fait en retranchant dans un mot une lettre, ou une syllabe; de μεταπλάσσω (métaplassó), transformer, changer.

MÉTAPTOSE, s. f. (méd.), changement d'une maladie en une autre, soit en pis, soit en mieux; de μιταπίπ]ω (métapiptó), retomber, dégénérer, passer, dérivé de πίπ]ω (piptó), je tombe.

MÉTASTASE, s. f. (méd.), transport, changement; le μετίσημι (métistémi), transporter, changer de place. l'ransport de la matière morbifique d'une partie dans ne autre, d'où résulte un changement dans la maladie. ΙέτΑΝΤΑΤΙQUE, adj. en est dérivé.

MÉTATARSE, s. m. (anat.), la seconde partie du led comprise entre le tarse et les orteils; de partie (méta), près, et de rapròs (tarsos), le tarse, le coude-pied. e métatarse est composé de cinq os qui forment la ante du pied; de-là, MÉTATARSIEN, s. m. et adj. qui dit d'un muscle de cette partie.

MÉTATHÈSE, s. f. Figure de grammaire qui conte dans la transposition d'une lettre, d'où naît quelque ifférence de prononciation; de μετάθεσες (métathésis), ransposition, du verbe μετατίθημε (métatithêmi), transposer.

MÉTEMPSYCHOSE, s. f. mot composé de μετὰ (méta), qui marque changement, d'is (en), dans, et de ψυχή (psuché), ame; c'est-à-dire, passage de l'ame d'un corps dans un autre. Le système de la métempsychose, attribué communément à Pythagore, est encore aujourd'hui en grand honneur dans les Indes et à la Chine. De-là, MÉTEMPSYCHOSISTE, partisan de la métempsychose.

MÉTEMPTOSE, s. f. équation solaire qui sert à empêcher que les nouvelles lunes n'arrivent un jour trop tard; de para (méta), après, et d'ipala (empipté), tomber, survenir. Cette équation consiste à augmenter de l'unité chaque nombre du cycle des épactes, dans les années séculaires non bissextiles.

MÉTÉORE, s. m. (phys.), corps qui se forme et s'élève dans l'air, tel que la pluie, la neige, le tonnerre, &c. Ce mot vient de perímpes (métébros), haut, élevé, dérivé de perà (méta), au-dessus, et d'acipa (aéirb), j'élève. Météorique, adj.

MÉTÉORISME, s. m. (méd.), de meriupes (météoros), élevé. Il se dit d'une élévation ou tension considérable du bas-ventre, causée par des flatuosités.

MÉTÉOROGRAPHE, s. m. instrument de physique qui sert à faire des observations météorologiques sur tous les changemens qu'éprouve l'atmosphère; de μιτέωρο (météoron), météore, et de γεάφω (graphô), j'écris, parce qu'il donne, pour ainsi dire, par écrit le résultat des observations. Voyez Météore.

MÉTÉOROLOGIE, s. f. partie de la physique qui traite des météores; de paris per (météoren), météore, et de réves (logos), discours. Voyez Météore. De-là, Météorologique, qui concerne les météores.

MÉTÉOROLOGUE, s. m. mot de même origine que le précédent. Voyez MÉTÉOROGRAPHE, qui signifie la même chose.

MÉTÉOROMANCIE, s. f. divination par les mé-

téores, sur-tout par les éclairs et le tonnerre; de paringer (météoron), météore, et de parine (mantéia), divination. Cette espèce de divination étoit fort usitée chez les Romains qui l'avoient reçue des Toscans. Voyez Méréore.

MÉTHODE, s. f. ordre ou arrangement régulier dans les idées ou dans les choses. Ce mot vient de métodes (méthodos), composé de merà (méta), par, et d'idés (hodos), voie, chemin. Ainsi une méthode est la manière d'arriver à un but par la voie la plus convenable. Dérivés. MÉTHODIQUE, adj. MÉTHODIQUEMENT, adv. MÉTHODISTE, s. m.

MÉTONOMASIE, s. f. changement de nom; de perce (méta), préposition qui indique changement, et d'évopus (onoma), nom. Plusieurs savans des derniers siècles ont eu la manie de changer leur nom en un autre, et de le traduire en latin ou en grec, comme Ramus, qui se nommoit La Ramée; Melanchthon, qui s'appeloit Schwarzerdt.

MÉTONYMIE, s. f. de peropuis (métônumia), changement de nom, dérivé de perà (méta), qui, dans la composition; marque changement, et d'érope (onoma), nom. C'est une figure de rhétorique par laquelle on emploie un nom pour un autre; comme Cérès, déesse des blés, pour le blé même.

MÉTOPE, s. f. (archit.), espace, intervalle quarré qui est entre chaque triglyphe de la frise dorique. On remplit souvent cet espace par des têtes de boeus, &c. Ce mot est, dit-on, formé de μεγὰ (méta), entre, et d'eπ' (opê), trou, et signifie proprement la distance d'un trou à un autre, qu'on nomme entrevous, parce que les triglyphes sont supposés être des solives qui remplissent des trous; ou bien de μέγενον (metôpon), front.

MÉTOPOSCOPIE, s. f. l'art de connoître le caractère d'une personne par l'inspection des traits de son front, ou de son visage; de μίτωποι (métôpon), front, formé de μιτώ (méta), au-dessus, et d'ώψ (6ps), œil, et de σχίπησμαι (skeptomai), considérer. De-là, Μέτοροscope, celui qui exerce cet art; Μέτοροscopique, adj. ce qui y a rapport.

MÈTRE, s. m. proprement, pied ou mesure de vers déterminée par la quantité. Dans ce sens, et dans celui plus général de mesure, il entre dans la composition des mots, hexamètre, isopérimètre, &cc. — En style maretique, vers. Il vient de mireo (métron), mesure. De-là, Mérraifier, pour dire, faire des vers. On a aussi donné le nom de mètre à l'unité principale des nouvelles mesures de longueur. Le mètre équivaut à trois pieds onze lignes et demie environ, la dix-millionième partie du quart du méridien. Métraique, adj. en dérive.

MÉTRENCHYTE, s. f. (chirur.), espèce de seringue avec laquelle on fait des injections dans la matrice; de μήτεα (mêtra), la matrice, d'in (en), dans, et de χύω (chuδ), verser.

MÉTRIOPATHIE, s. f. (philos.), état d'une personne qui modère ses passions et ses douleurs; de μίτειος (métrios), modéré, et de πάθος (pathos), passion, affection. C'est à cet état qu'aspiroient les Stoïciens. Voyez ce mot.

MÉTROLOGIE, s. f. Recueil, ou Traité des mesures ; de μίτςοι (métron), mesure, et de λόγος (logos), discours, traité.

MÉTROMANIE, s. f. la manie de faire des vers ; de μίτζοι (métron), mesure, ou vers, et de μαιία (mania), manie, passion. Piron a composé une excellente co-

médie sous ce titre. Un Métromane est celui qui a la manie de faire des vers.

MÉTROMÈTRE, s. m. machine de nouvelle invention, pour régler la mesure d'un air de musique. Ce mot est composé du mot grec μίτζον (métron), mesure, qui est ici répété deux fois; il signifie littéralement mesure, ou règle de la mesure.

MÉTRONOME, s. m. officier athénien qui avoit inspection sur les mesures; de μίτζον (métron), mesure, et de νέμω (némô), je gouverne.

MÉTROPOLE, s. f. église, ou ville capitale; ce mot vient de μητς όπολις (mêtropolis), qui signifie proprement ville-mère, ou ville principale, de μήτης (mêtêr), mère, et de πόλις (polis), ville. Les Grecs entendoient par métropole une ville-mère, d'où sortoient des colonies qui alloient s'établir dans d'autres pays. Les Romains ensuite donnèrent ce nom aux villes capitales des provinces de l'Empire; et de-là, les églises établies dans ces villes furent aussi nommées métropoles, ou églises-mères; et leurs évêques, métropolitains.

MEULE, s. f. du mot grec  $\mu\nu\lambda\eta$  (mulé), qui a la même signification.

MIASME, s. m. (méd.), particules extrêmement déliées qui se détachent d'un corps affecté de quelque maladie contagieuse, et communiquent la contagion à des corps sains. Ce mot vient de μίασμα (miasma), contagion, souillure, dérivé de μιαίνω (miainô), souiller, corrompre.

MICROCOSME, s. m. de puzçàs (mikros), petit, et de zórpos (kosmos), monde; c'est-à-dire, petit monde. Quelques anciens philosophes ont appelé ainsi l'homme, comme étant l'abrégé de tout ce qu'il y a d'admirable

dans le monde, qu'ils nommoient, par opposition; macrocosme ou grand monde. Voyes Macrocosme.

MICROCOUSTIQUE, adj. de μιπερος (mitros), petit, et d'anoin (akouo), j'entends; c'est-à-dire, qui fait entendre les petits sons. Voyez Μιςκορμονε.

MICROGRAPHIE, s. f. description des petits objets qu'on ne peut voir qu'à l'aide du microscope; de μικερός (mikros), petit, et de γεάφω (graphó), je décris.

MICROMÈTRE, s. m. (astro.), de punços (mikros), petit, et de pérços (métron), mesure; c'est-à-dire, mesure des petites choses: instrument qui sert à mesurer les diamètres des astres, ou de très-petites distances, entreux.

MICROPHONE, adj. (physiq.), qui augmente les petits sons; de µmçès (mikros), petit, et de φωτή (phôné), son. Les porte-voix, les trompettes, &c. sont microphones.

MICROSCOME, s. m. animal de mer renfermé dans une espèce d'enveloppe pierreuse, qui est couverte de petites plantes, de petits coquillages et d'autres petits animaux. Son nom vient de μικς ος (mikros), petit, et de κομιῖι (koméin), nourrir; c'est-à-dire, qui nourrit de petites choses.

MICROSCOPE, s. m. instrument qui grossit les petits objets, et en fait découvrir les moindres parties; de μικερὸς (mikros), petit, et de σκοπίω (skopéó), je regarde, j'examine; c'est-à-dire, qui sert à examiner les petites choses. De-là, MICROSCOPIQUE, adj.

MIGRAINE, s. f. (méd.), ou hémicranie, mot composé d'ημι (hêmi), abrégé d'ημισυς (hêmisus), moitié, et de κράνιον (kranion), le crâne, la tête. La migraine est une douleur qui affecte la moitié de la tête.

MILLIGRAMME, s. m. millième partie du gramme;

du latin mille, ou plutôt du mot français millième, abrégé, et du grec γράμμα (gramma). Voyez Gramme.

MILLIMÈTRE, s. m. millième partie du mètre; du mot français millième, et du grec µίτζον (métron), mesure. Voyez Mètre.

MIME, s. m. de μίμος (mimos), imitateur, bouffon; dérivé de μιμίομαι (miméomai), contrefaire, imiter. Les Romains donnoient ce nom à une sorte de comédiens qui imitoient d'une manière libre et indécente les discours et les actions des hommes. Quelques pièces portoient aussi le nom de Mimes, et les poètes qui les composoient, celui de Mimographes ou Mimiques, qui est formé de μίμος (mimos), et de γεμφω (graphô), j'écris.

MIMOLOGIE, s. f. imitation de la voix et des gestes d'une personne; de μιμίσμαι (miméomai), imiter, et de λόγες (logos), discours, parole, de λίγω (légo), parler. De-là, Μιμοιοσυε, s. m. celui qui contrefait la promonciation d'un autre.

MINE, s. f. (antiq.), en grec μτᾶ (mna), sorte de poids grec qui revenoit à-peu-près à la livre des Romains; ou de μέδιμιος (medimnos), mesure attique. C'étoit aussi une pièce de monnoie valant 100 drachmes, ou quatre-vingt-dix francs.

MINÉRALOGIE, s. f. science qui traite des minéraux, ou de toutes les substances qui se forment dans le sein de la terre. Ce mot vient du latin minera, mine, ou minéral, et du grec λόγος (logos), discours, traité. Minéralogique et Minéralogiste en sont dérivés.

MIRMIDON, s. m. ou myrmidon, t. fam. et de mépris, jeune homme de petite taille et de peu de considération; de μυρμηδών (murmédon), bataillon de fourmis, dérivé de μυρμος (murmos), ou μυρμηξ (murméx), fourmi. Les Eginètes furent appelés Μυρμιδόνις (Murmidones), Myrmi-

dons, parce qu'ils habitoient sous terre comme les fourmis; ou, suivant la Fable, parce qu'ils tiroient leur origine de fourmis métamorphosées par Jupiter en hommes, pour repeupler l'île d'Egine, après une peste.

MISANTHROPE, s. m. celui qui hait les hommes; de μισίω (miséδ), haïr, et d'ωνδεωπος (anthrôpos), homme. De-là, ΜισΑΝΤΗΚΟΡΙΕ, s. f. dégoût et aversion pour les hommes et pour la société.

MISOGAME, s. qui a de l'aversion pour le mariage; de μῖσος (misos), haine, et de γάμος (gamos), mariage.

MITRE, s. f. de pirça (mitra), ceinture et bandelette de tête. La mitre étoit anciennement une coiffure des femmes Grecques et Romaines, à laquelle la mitre des évêques ressemble beaucoup.

Les anatomistes donnent le nom de *mitrales* aux deux valvules du cœur, parce qu'elles ont en effet la figure d'une mitre.

MOI, pronom; de  $\mu o i \ (moi)$ , qui signifie à moi, en grec; comme roi vient de  $foi \ (toi)$ , en dorique, pour  $\sigma o i \ (soi)$ , à toi. En italien, noi, nous, s'écrit comme le grec  $roi i \ (noi)$ , qui se prend dans le même sens.

MOINE, s. m. religieux qui vit séparé du monde; de μόνως (monios), solitaire, dérivé de μόνος (monos), seul; d'où vient aussi μοναχὸς (monachos), solitaire.

MOLYBDÈNE, s. m. substance métallique douce et grasse au toucher, et dont la couleur approche beaucoup de celle du plomb; de μολύβδωνα (molubdaina), masse de plomb, dérivé de μόλυδδος (molubdos), ou μόλιδδος (molibdos), plomb, parce qu'on a pris pendant long-temps cette substance pour une mine de plomb. De-là vient Μοιγβρίουε, adj. qui se dit de l'acide qu'on obtient du molybdène par divers procédés, et sur-tout

par sa combinaison avec l'acide nitrique; MOLYB-DATE, s. m. sel formé par la combinaison de l'acide molybdique avec une base.

MOLYBDITE, s. f. (nat.), pierre minérale qui contient des particules de plomb; de μόλωβδες (molubdos), plomb.

MONACHAL ou MONACAL, adj. de moine; de 
peragès (monachos), solitaire, moine, dérivé de péres 
(monos), seul; d'où vient Monachalement, adv. MoNACHISME, l'état de moine.

MONADE, s. f. (philos.), être simple et indivisible dont Leibnitz a supposé que tous les autres êtres etoient composés. Ce mot vient de porès (monas), génit. porédes (monados), unité, dérivé de péres (monos), seul; ainsi les monades sont des unités parfaites, suivant l'opinion de ce philosophe.

MONADELPHIE, s. f. (botan.), de μόνος (monos), un, et d'άδιλφὸς (adelphos), frère. C'est, selon Linné, la seizième classe des plantes, qui renferme toutes celles dont les fleurs ont les étamines réunies en un seul corps par leurs filets. On appelle monadelphes, les étamines ainsi réunies.

MONANDRIE, s. f. (botan.), de poses (monos), un, et d'airig (anêr), génit. airigos (andros), mari. Linné donne ce nom à la première classe des plantes, qui comprend celles dont la fleur n'a qu'une seule partie mâle, ou une seule étamine.

MONARCHIE, s. f. μοναρχία (monarchia), gouvernement d'un seul, état gouverné par un seul chef; de μόνος (monos), seul, et d'άςχη (arché), puissance, gouvernement. Dérivés. Monarchique, adj. qui appartient à la monarchie; Monarchiquement, adv.

Monarchiste, s. m. partisan de la monarchie; Monarque, celui qui gouverne seul un état.

MONASTÈRE, s. m. habitation des moines; de peracriper (monastérion), solitude, lieu où l'on vit seul et séparé des autres, dérivé de péres (monos), seul, solitaire. De-là, MONASTIQUE, qui tient du monastère.

MONAUT, adj. m. qui n'a qu'une oreille; en grec, μόνωτος (monôtos), de μόνος (monos), seul, et d'es (ous), génit. ώτὸς (ôtos), oreille.

MONIALE, s. f. religieuse (terme de droit-canon); de µ6105 (monos), seul, solitaire.

MONOCÉROS, s. m. de μόνος (monos), un , ou seul, et de κίζας (kéras), corne; qui n'a qu'une seule corne. Nom commun à quelques animaux.

MONOCHROMATE, s. m. (antiq.), de mores (monos), un, ou seul, et de zçümu (chroma), couleur. Les anciens appeloient ainsi une espèce de peinture d'une seule couleur, que nous nommons camaieu. L'invention de cette manière de peindre, qui fut la première, est attribuée à Cléophante de Corinthe.

MONOCLE, s. m. de pares (monos), un, et du latin oculus, ceil; petite lunette ou loupe qui ne sert que pour un ceil.

MONOCORDE ou MONOCHORDE, s. m. instrument de musique à une seule corde; de µéres (mones), seul, unique, et de χορδή (chordé), corde. C'est aussi un instrument composé d'une seule corde, dont les divisions règlent la proportion des sons de musique.

MONOCOTYLÉDONES (botan.), nom que donne Jussieu aux plantes qui n'ont qu'une feuille séminale. Ce mot est composé de poros (monos), seul, unique, et de zolondon (kotulédon), qui signifie proprement

cavité, écuelle, mais qu'on a appliqué aux feuilles séminales des plantes, à cause de leur forme demi-ronde.

MONOCULE, s. m. (chirur.), de µoros (monos), un, et du latin oculus, œil. Bandage pour la fistule lacrymale, et autres maladies qui n'affectent qu'un œil.

MONOÉCIE, s. f. (botan.), de µóros (monos), seul, et d'oinia (oikia), maison, habitation. Linné appelle ainsi la classe des plantes dont les fleurs mâles sont séparées des fleurs femelles sur un même individu; ce qui signifie que les fleurs de cette classe n'ont qu'une seule habitation, ou sont sur un même pied.

MONOGAME, s. qui n'a été marié qu'une fois; de μόνος (monos), un, et de γάμος (gamos), noces, mariage, de γαμιῖν (gaméin), se marier. De-là, Monogamie, s. f. qui signifie mariage unique.

MONOGASTRIQUE, adj. (anat.), de μόνος (monos), un, et de γας ης (gastér), ventre; qui n'a qu'un ventre.

MONOGRAMME, s. m. de μόνος (monos), un, ou seul, et de γράμμα (gramma), lettre. Caractère factice, composé d'une ou de plusieurs lettres entrelacées, qui sont ordinairement les lettres initiales d'un nom. La signature avec des monogrammes étoit fort en usage aux septième et huitième siècles.

MONOGYNIE, s. f. (botan.), mot composé de prince (monos), seul, unique, et de yun (guné), femme. Linné donne ce nom à la sous-division des classes des plantes, dont la fleur n'a qu'une partie femelle ou qu'un pistil.

MONOÏQUE, adj. (botan.), qui n'a qu'une seule habitation; de µóros (monos), un, et d'oñros (oikos), maison, habitation. Il se dit des fleurs dont les mâles sont placées avec les femelles sur un seul et même pied, mais séparées les unes des autres.

MONOLOGUE, s. m. de μόνος (monos), seul, et de λόγος (logos), discours, qui dérive de λίγω (légo), je parle. Scène dramatique où un personnage paroît seul sur le théâtre, et ne parle que pour les spectateurs, c'est-à-dire s'entretient avec lui-même.

MONOMACHIE, s. f. duel, combat singulier; de μόνος (monos), seul, et de μάχη (maché), combat, de μάχημαι (machomai), combattre; c'est-à-dire, combat d'un seul contre un seul.

MONÔME, s. m. de μόνος (monos), seul, unique, et de νομή (nomé), part, division. Il se dit, en algèbre, d'une quantité qui n'a qu'un seul terme.

MONOPÉTALE, adj. (botan.), nom des fleurs qui n'ont qu'une seule feuille ou qu'un pétale; de monos), seul, unique, et de mérador (pétalon), feuille, ou pétale.

MONOPHAGIES, s. f. plur. (mytho.), fêtes que les Eginètes célébroient en l'honneur de Neptune, et dans lesquelles ils mangeoient ensemble, sans se faire servir par aucun domestique; de μόνος (monos), seul, et de φώγω (phago), manger. On appeloit Monophages, ceux qui les célébroient.

MONOPHTHALME, s. m. poisson des Indes-Orientales, ainsi nommé de μόνος (monos), seul, unique, et d'όφθαλμός (ophthalmos), œil, parce qu'il n'a qu'un œil au milieu de la tête.

MONOPHYLLE, adj. (botan.), de μόνος (monos), seul, et de φύλλοι (phullon), feuille. Linné appelle ainsi le calice des fleurs, quand il est d'une seule pièce ou petite feuille.

MONOPHYSITES (les), hérétiques qui ne reconnoissoient en J. C. qu'une seule nature; de µires (monos),

seul, unique, et de  $\phi'$ ors (phusis), nature. Leur hérésie a pris le nom de Monophysisme.

MONOPODE, s. m. Les anciens donnoient ce nom à une table à manger qui n'avoit qu'un pied; de mésos (monos), seul, et de mes (pous), pied.

MONOPOLE, s. m. mot composé de μόνος (monos), seul, et de πωλιῖι (pôlėin), vendre. Trafic illicite et odieux que fait celui qui achète toutes les marchandises d'une espèce, pour les vendre seul et avec plus d'avantage. De-là, Μονογοιευκ, s. m.

MONOPTÈRE, s. m. C'étoit, chez les anciens, un temple rond, sans murailles, et dont le dôme n'étoit soutenu que par des colonnes; de μόνος (monos), un, et de πγιρον (ptéron), aile; comme qui diroit, bâtiment qui n'a qu'une aile.

MONOPTOTE, adj. (gram.), de μόνος (monos), seul, unique, et de πηθοις (ptôsis), chute, ou cas, dérivé de πίπηο (piptô), tomber. Il se dit des noms grecs et latins qui sont indéclinables, ou qui n'ont qu'un seul cas.

MONORIME, s. m. pièce de poésie dont tous les vers sont sur une même rime; de µivos (monos), seul, unique, et de poèsie (rhuthmos), rhythme, justesse, cadence; d'où est dérivé, dit-on, notre mot rime.

MONOSPERMATIQUE, adj. (botan.), qui n'a qu'une semence, en parlant des plantes; de μότος (monos), seul, unique, et de σπίζμα (sperma), semence, graine. Le fruit qui ne renferme qu'une semence, s'appelle monosperme.

MONOSTIQUE, s. m. épigramme qui n'est composée que d'un seul vers; de μόνος (monos), un, et de είχος (stichos), vers.

MONOSYLLABE, s. m. mot d'une seule syllabe; de monos, seul, et de συλλείς (sullabé), syllabe.

On appelle monosyllabiques, les vers qui ne sont composés que de monosyllabes.

MONOTHÉLITES, s. m. pl. hérétiques du septième siècle, ainsi nommés de μίνος (monos), seul, unique, et de δίλω (thélo), vouloir, parce qu'ils ne reconnoissoient en J. C. qu'une seule volonté. De-là, Μονοτμέ-LISME, s. m. hérésie des Monothélites.

MONOTONE, adj. qui est toujours sur le même ton; de µins (monos), seul, unique, et de rins (tones), ton; d'où vient Monotonie, s. f. uniformité de tons.

MONOTRIGLYPHE, s. m. (archit.), espace d'un seul triglyphe entre deux pilastres, ou deux colonnes; de μόνος (monos), seul, et de τείγλοφος (trigluphos), triglyphe. Voyez ce mot,

MOQUER, SE MOQUER, verbe réciproque. On écrivoit autrefois Mocquer; de mara (môkô), et maramum (môkômai), qui ont la même signification en grec.

MOSAÏQUE, s. f. ouvrage de rapport, composé de plusieurs petites pières dures, ou de plusieurs petites pièces de verre de différentes couleurs, par l'arrangement desquelles on fait des figures. Ce mot vient, selon M. d'Ansse de Villoison, du grec partier, partier,

MURÈNE, s. f. μύςαινα (muraina), poisson de mer nommé aussi lamproie; de μύςος (muros), qui est le mâle de cette espèce.

MURRHINE, s. f. de μυρίνης οἶνος (murines oinos), qui signifie, vin aromatisé, ou mêlé de liqueurs odoriférantes; dérivé de μύζου (muron), parfum liquide, aromate.

MUSAGÈTE, (mytho.), surnom donné à Apollon par les poètes; de μοῦνα (mousa), muse, et d'ἄγω (agó), je conduis; c'est-à-dire, conducteur des Muses, parce qu'il étoit censé toujours accompagner les neuf Muses, et présider à leurs concerts. Hercule est aussi appelé Musagète.

MUSÉUM, MUSÉON, ou MUSÉE, s. m. de perosser (mouséion), en latin museum, et non pas museum, significit originairement un lieu consacré aux Muses, et se dit aujourd'hui de tout lieu destiné à l'étude des lettres, des sciences et des beaux-arts, et qui en renferme les produits. Ce mot est dérivé de Moson (Mousa), Muse, parce que les Muses sont protectrices des beaux-arts.

MUSIQUE, s. f. μουσική (mousiké), science qui traite des sons harmoniques et de leurs accords, ou l'art de former des accords agréables à l'oreille. On dérive ce mot de Μοῦσα (Mousa), Muse, parce qu'on croit que les Muses ont inventé cet art. Pythagore, d'après Hermès, définissoit la musique, un concert formé de plusieurs sons discordans. Musical, adj. Musicalement, adv. Musicien, s. en sont dérivés.

MUTULE, s. f. (archit.) On appelle ainsi une espèce de modillons quarrés dans la corniche dorique, qui répondent aux triglyphes, et d'où pendent des gouttes ou clochettes. Ce mot peut venir de μυγίλος (mutilos), moule, espèce de coquillage.

MYAGRUM, s. m. plante; en grec, μύαγρος (muagros), de μῦς (mus), génit. μυὸς (muos), rat, et d'ἄγρα (agra), chasse, parce qu'on attribue à cette plante la propriété de chasser les rats.

MYDRIASE, s. f. (méd.), de μυδρίασις (mudriasis), affoiblissement de la vue, occasionné par la trop grande dilatation de la prunelle; d'άμυδζος (amudros), foible, obscur.

MYIOLOGIE, s. f. partie de l'Histoire naturelle qui traite des mouches; de μυῖα (muia), mouche, et de λόγος (logos), discours, traité.

MYLOGLOSSE, adj. (anat.), se dit de deux muscles de la langue, ainsi appelés de μύλος (mulos), meule, ou dent molaire, et de γλώσσα (glossa), langue, parce qu'ils naissent des racines des dents molaires.

MYLOHYOIDIEN, adj. (anat.), se dit de deux muscles de l'os hyoïde, qui naissent des racines des dents molaires; de μύλος (mulos), meule, ou dent molaire, et d'ossidns (huoéidés), l'os hyoïde. Voyez Hyoïde.

MYLOPHARYNGIEN, adj. (anat.), de μύλος (mulos), meule, ou dent molaire, et de φώςυγξ (pharugx), le pharynx; se dit de deux muscles du pharynx, qui naissent près des dents molaires.

MYOCÉPHALE, s. m. (chirur.), espèce de tumeur qui se forme à l'œil sur la tunique uvée; elle est ainsi nommée de μυῖα (muia), mouche, et de κιφαλή (ké-phalé), tête, parce qu'elle représente la tête d'une mouche.

MYOGRAPHIE, s. f. (anat.), description des muscles; de μῦς (mus), muscle, et de γεάφω (graphó), je décris.

MYOLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite des muscles; de μῦς (mus), muscle, et de λόγος (logos), discours, traité.

MYOMANCIE, s. f. sorte de divination par le moyen

des rats ou des souris; de  $\mu \tilde{v}s$  (mus), rat, souris, et de  $\mu \omega r r \epsilon i \omega$  (mantéia), divination.

MYOPE, s. personne qui a la vue courte, qui ne voit les objets que de près, et en clignant les yeux; ce mot vient de  $\mu\nu\nu$  ( $m\nu\delta$ ), je ferme, et d' $\nu$  ( $\delta ps$ ), ceil. De-là, Myopie, s. f. vue courte, état de ceux qui sont myapes.

MYOSOTIS, s. m. ou *Oreille-de-souris*, plante, ainsi nommée de  $\mu \bar{\nu}s$  (mus), souris, et d'ous (ous), génit. orois (otos), oreille, à cause de la forme de ses feuilles.

MYOTOMIE, s. f. partie de l'anatomie qui a pour objet la dissection des muscles; de μῦς (mus), génit. μυὸς (muos), muscle, et de τίμιω (temnó), couper; d'où vient τομή (tomé), incision, dissection.

MYRIADE, s. f. terme d'antiquité, en grec, pugids (murias), nombre de dix mille, de prégne (murioi), dix mille.

MYRIAGRAMME, s. m. C'est, dans les nouvelles mesures, un poids de dix mille grammes, qui est un peu moindre que so livres et demie. Ce mot est composé de μόςια (muria), dix mille, et de γςάμμα (gramma), ancien poids grec, d'où le gramme tire son nom. Voyez GRAMME.

MYRIAMÈTRE, s. m. C'est, dans les nouvelles mesures, une longueur de dix mille mètres, égale à deux lieues moyennes, ce qui est un peu plus qu'une poste. Ce mot est formé de μύζια (muria), dix mille, et de μαίτζον (métron), mesure, ou mètre. Voyez Mètre.

MYRIARE, s. m. étendue de dix mille ares, dans les nouvelles mesures, équivalant à un carré d'un kilomètre de côté, ou à 195 arpens environ. Ce mot est composé de posse (muria), dix mille, et du mot are, mesure de superficie. Voyez Are.

MYRMÉCIE, s. f. (chirur.), espèce de verrue; ainsi nommée de μύςμηξ (murmex), fourmi, parce que, quand on la coupe, on ressent une douleur semblable à celle que cause la morsure d'une fourmi.

MYRMÉCITE, s. f. (nat.), pierre figurée, ainsi nommée de μύρμηξ (murméx), fourmi, parce qu'elle porte l'empreinte d'une fourmi.

MYRMÉCOPHAGE, adj. mangeur de fourmis; de μύζμηξ (murmêx), fourmi, et de φάγω (phags), manger. On donne ce nom aux animaux qui vivent de fourmis.

MYRMICOLÉON, s. m. (nat.), nom grec du fornica-leo, ou fourmi-lion; il est composé de μόγμηξ (murmêx), fourmi, et de λίων (léon), lion. C'est un insecte qui fait la guerre aux fourmis.

MYRMIDON, s. m. Voyez MIRMIDON.

MYROBOLAN, s. m. nom de certains fruits qui viennent des Indes, et qui ont une vertu purgative. Ce mot, qui signifie proprement onguent de gland, est formé de μύζον (muron), onguent, et de δάλωνος (balanos), gland; comme qui diroit, gland médicamenteux, parce que ces fruits ont la figure d'un gland, et qu'ils sont employés en médecine. L'arbre qui les porte s'appelle myrobolanier.

MYRRHE, s. f. de puisse (murrha), dérivé de puisse (murs), couler, distiller, ou plutôt de mor, qui signifie la même chose en hébreu; sorte de gomme odorante qui distille d'un arbre de l'Arabie. De la est venu Myrrhes, nom d'une plante nommée aussi cerfeuil musqué, qui a un peu l'odeur de la myrrhe.

MYRTE, s. m. de µύζτος (murtos), arbrisseau odorant et toujours vert.

MYRTILITHE, s. f. pierre figurée, qui porte des empreintes de feuilles de myrte; de μύζετος (murtos), myrte, et de λίθος (lithos), pierre.

MYSTAGOGUE, s. m. (antiq.), celui qui initioit aux mystères d'un culte, chez les Païens; de μύσης (mustés), qui apprend les mystères, qui se fait initier, et d'άγωνος (agógos), conducteur, guide, dérivé d'άγω (agó), conduire.

MYSTÈRE, s. m. de μυςήςων (mustérion), secret, chose cachée ou difficile à comprendre, en matière de religion, dérivé de μυίω (muéo), instruire des choses saintes. De-là, MYSTÉRIEUX, adj. MYSTÉRIEUSEMENT, adv. MYSTIQUE, adj. figuré, caché, secret, en parlant des choses de la religion.

MYSTRE, s. m. terme d'antiquité, mesure de liquide des Grecs; de méser (mustron), cuiller.

MYTHE, s. trait de la Fable, de l'Histoire héroique, ou des temps fabuleux; de µû\$05 (muthos), fable.

MYTHOLOGIE, s. f. explication de la Fable; de μεθος (muthos), fable, et de λόγος (logos), discours; c'est-à-dire, discours sur la Fable, ou histoire fabuleuse des dieux, des demi-dieux, des héros de l'antiquité, et de tout ce qui a rapport à la religion des Païens. De-là, ΜΥΤΗΟLOGIQUE, adj. ΜΥΤΗΟLOGISTE, ou ΜΥΤΗΟLOGUE, s. m. celui qui traite de la Fable.

MYTILITE, s. f. (hist. nat.), nom donné aux moules pétrifiées ou fossiles; du met grec purliss (mutilos), moule.

MYURE ou MYURUS, adj. m. (méd.), se dit d'un pouls inégal, dont les pulsations s'affoiblissent peu à peu. Ce mot est formé de µũs (mus), rat, et d'oiçà (oura), queue, parce que la queue d'un rat diminue insensiblement jusqu'à son extrémité.

## N

NAÏADE, s. f. (mytho.), nymphe ou divinité des fleuves et des fontaines; de véu (nas), ou veiu (nais), couler.

NAPÉE, s. f. (mytho.), nymphe des vallées et des forêts; de νάπος (napos), ou νάπη (napo), vallée, colline, ou forêt.

NAPHTE, s. m. espèce de bitume transparent, léger, et très-inflammable, en grec » é pe (naphtha), dérivé du mot chaldéen et syriaque naphta, qui signifie la même chose.

NARCISSE, s. m. plante nommée en grec réquires (narkissos), de réqui (narké), assoupissement, parce que l'odeur de sa fleur a la propriété d'assoupir. Ce nom rappelle une ingénieuse fiction des poètes.

NARCOTIQUE, adj. represends (narkôtikos), assoupissant, qui a la vertu d'assoupir; du verbe représe (narkô), assoupir, engourdir, dérivé de régen (narkê), engourdissement.

NARCOTISME, s. m. (méd.), empoisonnement par les narcotiques; de mermens (narkôtikos), narcotique, remède assoupissant, dérivé de merme (narké), engour-dissement. Ce terme est nouveau.

NATOLIE, s. f. M. d'Ansse de Villoison observe que c'est le terme dont les géographes, et les voyageurs dans le Levant, se servent pour exprimer la partie de l'Asie soumise aux Turcs, comme ils appellent Romélie, la Turquie d'Europe. La Natolie se dit par corruption pour l'Anatolie, d'A' 10/02/2 (Anatolé), ou, suivant la prononciation des Grecs modernes, Anatoli, Levant (1).

<sup>(1)</sup> C'est ainsi, dit le même membre de l'Institut, que le mot de basin,

NAULAGE, s. m. de ravis (naulon), prix que les passagers payent au maître d'un vaisseau; de ravis (naus), vaisseau. De-là le verbe Nauliser.

NAUMACHIE, s. f. combat naval qu'on donnoit autrefois en spectacle chez les Romains; de κανμαχία (naumachia), combat naval, dérivé de καῦς (naus), vaisseau, et de μάχη (maché), combat.

NAUSÉE, s. f. de ravoia (nausia), envie de vomir à laquelle on est sujet sur mer, dérivé de rave (naus), vaisseau. Il se dit en général de tout mal de cœur ou envie de vomir, qui vient de dégoût.

NAUTILE, s. m. coquillage de mer univalve, ainsi nommé de vais (naus), vaisseau, barque, nacelle, parce que sa coquille ressemble à une nacelle, et qu'il paroît se conduire sur la mer comme un pilote conduit un navire. On appelle nautilite, le nautile fossile ou pétrifié.

NAUTIQUE, adj. restrude (nautikos), de marine, de navire, dérivé de ress (naus), vaisseau. Il se dit de tout ce qui a rapport à la navigation et à la mer.

NAUTONNIER, s. m. de ravins (nautés), un pilote, celui qui side à conduire un navire, une barque, dérivé de ravs (naus), vaisseau.

NÉCROLOGE, s. m. livre ou registre qui contient

fil de coton, se trouve écrit dans les anciens manuscrits français, bon bacin, et bon basin, en deux mots, par corruption, pour bombacin d'un seul mot; de βαμβάκινος (bambakinos), de coton, dérivé de βάμβαξ, βαμβάκινοι (bambax, bambakion), coton, d'où dérive βαμβάκινοι (bambakinon), bombycina charta, papier de coton, que plusieurs auteurs de Catalogues traduisent fort mal par papier de soie. En grec vulgaire, la soie s'appelle μίλαξα (metaxa), et le coton βάμβαξ (bambax), d'où les Latins ont pris bombax, dans le même sens, qu'il ne fant pas confondre avec βόμβυξ (bombux), ver-à-soie.

les noms des morts, le jour de leur décès, &c. de vingès (nékros), un mort, et de régres (logos), discours, ou livre; c'est-à-dire, le livre des morts.

NÉCROMANCIE ou NÉCROMANCE, s. f. vinço
µurris (nékromantéia), art prétendu d'évoquer les ames

des morts, pour en savoir quelque chose; ce mot vient

de vinços (nékros), un mort, et de µurris (mantéia),

divination, dérivé de µurris (mantis), devin. De-là,

NÉCROMANCIEN, ou NÉCROMANT, s. m. celui qui pra
tique cet art.

NÉCROSE, s. f. (méd.), mortification des os; ce mot est grec, vinquois (nékrôsis), mortification, de vinquo (nékroô), mortifier, dérivé de vinquès (nékros), un mort.

NECTAR, s. m. mot purement grec, vierae, qui désigne, selou les poètes, la boisson des dieux. On le fait venir de ni (né), particule privative, et de zris (ktéé), faire mourir, parce que le nectar rendoit immortel. On appelle quelquefois nectar, une liqueur agréable.

NÉCYOMANCIE, s. f. de vérus (nékus), un mort, et de marteia (mantéia), divination. Voyez Nécro-MANCIE.

NÉGROMANCIE. Voyez Nécromancie.

NÉOCORE, s. m. C'étoit, chez les Grecs, celui qui étoit chargé de la garde et de l'entretien des temples; de viès (néós), ou vais (naos), temple, et de zegée (koréó), nettoyer, tenir propre. Le néocore étoit ce que nous appelons un sacristain (1).

<sup>(1)</sup> Souvent, dit M. d'Ansse de Villoison, c'étoit une dignité trèsimportante, un titre honorifique dont les villes se glorificient, et qu'elles prencient sur les médailles. C'est ainsi, ajoute-t-il, que dans la république de Venise, la seconde dignité de l'Etat étoit celle des procurateurs de Saint-Marc, qui étoient spécialement chargés du soin de veiller à l'entretien de l'église de Saint-Marc.

NÉOGRAPHISME, s. m. nouvelle manière d'écrire les mots, ou nouvelle orthographe; de νίος (néos), nouveau, et de γςάφω (grapho), j'écris. De-là Νέοςκανημε, s. celui qui affecte une nouvelle orthographe...

NÉOLOGIÉ, s. f. mot formé de rios (néos), nouveau, et de λόγος, discours, mot, parole: il signifie invention de termes nouveaux, nouvelle manière de parler, ou application nouvelle de mots anciens.

NÉOLOGISME, s. m. mot dérivé de νέος (néos), nouveau, et de λόγος (logos), mot, parole, discours. On appelle ainsi l'affectation à se servir de mots nouveaux, d'expressions nouvelles, ou de mots ridiculement détournés de leur sens ordinaire. Il ne faut pas confondre le néologisme avec la néologie; celle-ci est un art, et celui-là, un abus. De-là sont dérivés Νέοιοσιουε, adj. Νέοιοσυε, s. m. celui qui donne dans le néologisme.

NÉOMÉNIE, s. f. νιομηνία (néoménia), nouvelle lune; de νέος (néos), nouveau, et de μήνη (mênê), lune. Il se dit aussi d'une fête que les anciens célébroient à chaque nouvelle lune. De-là, ΝέοΜέΝΙΑΝΤΕ, s. m. celui qui célébroit la néoménie.

NÉOPHYTE, s. m. qui est nouvellement converti, nouvellement baptisé. Ce mot vient de » ε ο φυτος (néo-phutos), qui veut dire, nouvellement planté, dérivé de » ε ος (néos), nouveau, et de φύω (phut), naître, commo qui diroit nouvellement né, parce que le baptême est, par rapport à celui qui le reçoit, une naissance spirituelle qui le fait enfant de Dieu.

NÉOTÉRIQUE, adj. nouveau, moderne; de risties (néotérikos), de la jeunesse, de jeune homme, dérivé de riss (néos), nouveau, jeune, risties (néotéros), plus jeune.

NÉPENTHÈS, s. m. remède fort vanté par les an-

ciens contre la tristesse et la mélancolie. Ce mot est dérivé de m' (né), particule privative, et de misses (penthos), tristesse, affliction; c'est-à-dire, remède qui dissipe le chagrin, la tristesse. Homère en parle dans son Odyssée. M. d'Ansse de Villoison croit que c'est l'opium des Orientaux, et indique à ce sujet le Traité de Pierre la Seine, De Homeri Nepenthe, p. 1364 et suivantes, t. xi du Thrésor des Antiquités grecques de Gronovius, Venise, 1737, in-folio.

NÉPHALIES, s. f. pl. fêtes que les Grecs célébroient en l'honneur de la sobriété; de »ηφάλως (néphalios), sobre, dérivé de »ήφω (néphô), être sobre, parce qu'on n'y offroit point de vin.

NÉPHÉLION, s. m. (chirur.), petite tache blanche sur les yeux; de νιφέλη (néphélé), image, brouillard.

NÉPHRALGIE, s. f. (méd.), douleur des reins; de νεθρὸς (néphros), rein, et d'ἄλγος (algos), douleur.

NÉPHRÉTIQUE, ou mieux, NÉPHRITIQUE, adj. (méd.), qui est dans les reins (parlant d'une maladie qu'on appelle colique néphrétique); de vigços (néphros), rein. Il se dit aussi des remèdes propres aux maladies des reins.

NÉPHRITE, s. f. (méd.), inflammation des reins; νιφεῖτις (néphritis), de νιφεὸς (néphros), rein. Cette inflammation produit la maladie appelée néphrétique.

NÉPHROGRAPHIE, s. f. (anat.), de reφε ès (néphros), rein, et de γεώφω (grapho), je décris; description des reins.

NÉPHROLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite des usages des reins; de νιφεδε (néphros), rein, et de λόγος (logos), discours; discours sur les reins.

NÉPHROTOMIE, s. f. (chirur.), ouverture faite au rein pour en tirer quelque corps étranger; de 1190's

(néphros), rein, et de τίμιω (temnő), je coupe, d'où vient τομή (tomé), incision.

NÉRÉIDES, s. f. pl. (mytho.), divinités de la mer, filles de Nérée; de mpos (néros), humide, qui vient de més (nao), couler. M. d'Ansse de Villoison observe qu'en grec vulgaire, l'eau s'appelle nego (nero); que c'est de-là que vient le nom de mégos (nérion), comme les Orléanois appellent encore aujourd'hui le laurier-rose qui croît sur les bords de l'eau, et dont l'Archipel et la Morée sont remplis. Il ajoute qu'en hébreu, en syriaque et en arabe, nahar veut dire couler.

NÉRITE, s. f. (nat.), coquillage de mer ou de rivière; nestres (nérités), de la même racine.

NEUME, terme de plein-chant, qui désigne une traînée de notes qui se fait à la fin d'une antienne. Il paroît formé, dit M. d'Ansse de Villoison, de vi une (neuma), fréquente inclination de tête que font les Grecs en alongeant un son.

NEURITIQUE ou NÉVRITIQUE, adj. (méd.), de vivçov (neuron), nerf; qui est propre aux maladies des nerfs.

NEUROSE. Voyez NÉVROSE.

NÉVROGRAPHIE, s. f. (anat.), description des nerfs; de νεῦζον (neuron), nerf, et de γζάφω (graphô), je décris.

NÉVROLOGIE, s. f. (anat.), traité des usages des nerfs; de νεῦξον (neuron), nerf, et de λόγος (logos), discours; discours sur les nerfs.

NÉVROPTÈRE, s. m. (nat.), de vivçor (neuron), nerf, et de viçor (ptéron), aile, nom générique des insectes dont les ailes sont transparentes, et ont des nervures croisées en réseau.

NÉVROSE, s. f. (méd.), de vives (neuron), nerf; affection nerveuse, maladie des nerfs en général.

NÉVROTOMIE, s. f. (anat.), dissection des nerss; de νεύζον (neuron), nerf, et de τίμνω (temno), couper, disséquer.

NITRE, s.m. en grec, virço (nitron), espèce de sel, appelé par les chimistes modernes, nitrate de potasse, vulgairement salpêtre; il est composé d'acide nitrique et de potasse. Ce mot est dérivé de viço (nizó), pour virque (niptó), je lave, parce que le nitre sert à nettoyer. Le nitre des anciens, que l'on nomme natron, est beaucoup mieux connu depuis l'expédition d'Egypte.

Les chimistes ont fait de-là, NITRATE, s. m. nom générique des sels formés par la combinaison de l'acide nitrique avec différentes bases; NITRIQUE, adj. qui se dit d'un acide formé d'azote et d'oxygène, et qui, étendu d'eau, est appelé vulgairement eau-forte; NITREUX, adj. qui se dit, 1°. du gaz oxide d'azote, ou gaz nitreux, qui ne contient qu'environ deux parties d'oxygène sur une d'azote; 2°. de l'acide nitreux, qui peut contenir jusqu'à trois parties d'oxygène sur une d'azote, tandis que l'acide nitrique en a quatre sur une; NITRITE, s. m. nom générique des sels formés par la combinaison de l'acide nitreux avec différentes bases.

NITRO-MURIATIQUE (acide); mélange d'acide nitrique et d'acide muriatique; c'est ce qu'on nomme autrement eau-régale. Ce mot, qui est nouveau, est composé du grec virçov (nitron), nitre, et du latin muria, sel marin, d'où l'on a fait muriatique, pour désigner l'acide qui en provient.

NOCTURLABE, s. m. instrument pour prendre, à toute heure de nuit, la hauteur de l'étoile polaire; du latin nocturnus, dérivé de nox, gén. noctis, nuit; en grec, νόξ (nux), gén. νυκτός (nuktos), et de λαμβάνω (lambano), prendre.

NOMADE, adj. mot formé de vouàs (nomas), qui recherche les pâturages, de voux (nomé), pâturage, dérivé de viux (nemó), paître. On a donné ce nom à certains peuples errans qui changeoient continuellement de demeure pour chercher de nouveaux pâturages, comme faisoient autrefois les Scythes, et comme font aujourd'hui les Tartares, et les Turcomans.

NOMANCIE, s. f. l'art de deviner la destinée d'une personne par les lettres de son nom; ce mot vient du grec ¿ropa (onoma), et en latin, nomen, nom, et du grec partila (mantéia), divination.

NOMARQUE, s. m. (hist. anc.), gouverneur d'un nome ou d'une province chez les anciens Egyptiens; ce mot est dérivé de ropuòs (nomos), province, gouvernement, et d'aiçx (arché), commandement, puissance.

NOME, s. m. mot emprunté de viµos (nomos), qui, avec l'accent aigu sur la première syllabe, signifie proprement loi, règle, et par lequel les Grecs désignoient leurs airs de musique, parce que ces airs avoient tous différens tons qui leur étoient propres, et qu'on regardoit comme des règles invariables dont on ne devoit point s'écarter. Nome, chez les Egyptiens, avoit le sens de province, gouvernement ou préfecture, et s'écrivoit roµès, au lieu de roµos.

NOMIE, mot tiré de répes (nomos), qui veut dire règle, loi, distribution, gouvernement. Il entre dans la composition de plusieurs mots français dérivés du grec, tels qu'astronomie, économie, &c. et désigne en général l'art de règler et de gouverner certaines choses, les loix selon lesquelles elles se font, l'ordre à suivre dans la dis-

tribution ou l'arrangement de leurs parties. Ces mots sont expliqués dans leur rang alphabétique.

NOMOCANON, s. m. recueil des canons et des loix impériales qui y ont rapport; de vépes (nomos), loi, et de sersir (kanon), règle, canon.

NOMOGRAPHE, s. m. celui qui compose ou qui recueille des Traités de loix; de νέμος (nomos), loi, et de γεμος (graphó), j'écris; qui écrit sur les loix.

NOMOPHYLAX, s. m. mot purement grec, νομοφύλαξ, qui veut dire gardien, ou conservateur des loix; de νόμος (nomos), loi, et de φυλάσσω (phulasso), je garde. On appeloit ainsi, chez les Athéniens, des magistrats chargés du dépôt et du maintien des loix.

NOMOTHÈTE, s. m. magistrat Athénien chargé de faire les loix ou de les rédiger; de νομοδίτης (nomothétés), qui signifie proprement législateur, dérivé de νόμος (nomos), loi, et de τίθημι (tithémi), établir.

NOSOGRAPHIE, s. f. description des maladies; de νόσος (nosos), maladie, et de γεμφω (grapho), je décris.

NOSOLOGIE, s. f. (méd.), de νόσος (nosos), maladie, et de λόγος (logos), discours; c'est-à-dire, Discours ou Traité sur les maladies en général. C'est une partie de la pathologie.

NOSTALGIE, s. f. (méd.), maladie du pays, ou desir violent de retourner dans sa patrie; de réses (nostos), retour, et d'adves (algos), ennui, tristesse; c'est-àdire, ennui causé par le desir du retour.

NOSTOMANIE, s. f. de véses (nostos), retour, et de maria (mania), fureur, passion. Voyez ci-dessus Nos-TALGIE.

NUMISMATIQUE, adj. qui a rapport aux médailles antiques; ce mot vient du latin numisma, en grec νόμισμα (nomisma), médaille, pièce de monnoie.

La science numismatique est la science des médailles. M. d'Ansse de Villoison observe, d'après Mazocchi, p. 216 de ses Tabulæ Heracleenses, que les Latins ont pris le mot nummus de viques (noummos), qui, chez les Grecs de la Sicile et de la grande Grèce, et particulièrement chez les Tarentins, avoit précisément la même signification.

NUMISMATOGRAPHIE, s. f. description des médailles et des monnoies antiques. Ce mot vient du latin numisma, en grec νόμισμα (nomisma), médaille, pièce de monnoie, et de γεάφα (graphô), je décris.

NYCTALOPE, s. personne qui voit mieux la nuit que le jour; de νοξ (nux), genit. νοκτός (nuktos), nuit, et d'ωψ (ops), ceil, dérivé d'σπγομαι (optomai), voir. De-là, ΝΥCTALOPIE, s. f. maladie des yeux qui fait qu'on ne voit pas si bien le jour que la nuit.

NYCTÉLIES, s. f. pl. fêtes grecques en l'honneur de Bacchus, ainsi nommées de νν ξ (nux), génit. νυπτὸς (nuktos), nuit, et de τελέω (téléb), consacrer, faire célébrer, parce qu'elles se célébroient la nuit à la lueur des flambeaux.

NYMPHAGOGE, s. m. (antiq.), celui qui conduisoit la nouvelle mariée de la maison paternelle à celle de son époux; en grec νυμφωγωγὸς (numphagogos), qui signifie conducteur de l'épouse; de νύμφη (numphé), nouvelle mariée, et d'ωγω (ago), je conduis.

NYMPHE, s. f. νόμφη (nymphé), jeune épouse, nouvelle mariée, en grec ancien, et en grec moderne, selon M. d'Ansse de Villoison. Les anciens ont ainsi appelé certaines divinités fabuleuses, qu'ils représentoient sous la figure de jeunes filles, et dont ils ont peuplé l'univers. Les naturalistes donnent le nom de nymphe à l'insecte dans sa seconde transformation, parce qu'il quitte alors un état obscur et inutile à la reproduction, pour entrer dans un autre plus brillant et plus utile, dans lequel il doit se multiplier. En termes d'anatomie, on appelle nymphes deux membranes des parties naturelles de la femme, parce que leur usage est de diriger l'urine dans son cours, à-peu-près comme les nymphes de la Fable présidoient aux eaux et aux fontaines.

NYMPHÉE, s. m. de νυμφῶιον (nûmphaion), temple des nymphes. Les anciens donnoient ce nom à des bains publics, ornés de grottes, de fontaines et d'autres édifices, tels qu'on imaginoit qu'étoient les demeures des nymphes.

NYMPHOMANIE, s. f. (méd.), fureur utérine, maladie des femmes; ce mot est composé de νόμφη (numphé), qui signifie jeune fille, et clitoris, et de μανία (mania), fureur, passion. C'est, dit M. d'Ansse de Villoison, ce que Cedrenus, p. 302, t. 1, et Zonaras, l. x111, p. 23, t. 11, appellent μηγεομανία (métromania), de μήγεα (mêtra), (en samscretan, médhra, ou yòni, comme en grec, γυνή), matrice, et de μανία (mania), fureur.

NYMPHOTOMIE, s. f. (chirur.), amputation ou retranchement d'une partie des nymphes; de νύμφη (numphé), nymphe, et de τίμνω (temnó), couper, d'où vient τομή (tomé), incision. Voyez NYMPHE.

## 0

OBÉLISQUE, s. m. espèce de pyramide étroite et longue, qu'on élève dans une place pour servir de monument public, ¿Gediones (obéliskos), dérivé d'éledios (obélos), une broche, parce que l'obélisque a quelque rapport avec la broche dont les prêtres païens se servoient dans leurs sacrifices.

OBOLE, s. f. i6020s (obolos), ancienne monnoie d'Athènes, qui faisoit la sixième partie d'une drachme (environ trois sols, monnoie de France); et petite monnoie de cuivre qui valoit la moitié du denier tournois. En t. de médecine, l'obole est un poids de douze grains.

OCHLOCRATIE, s. f. gouvernement du bas peuple; d'őχλος (ochlos), populace, multitude, et de κράτος (kratos), pouvoir, puissance. L'ochlocratie est l'abus du gouvernement démocratique.

OCHRE ou OCRE, s. f. (nat.), mélange de terre et de fer à divers degrés d'oxidation. Son nom vient d'élaps (ôchros), pâle, à cause de sa couleur sombre et obscure.

OCHRUS, s. m. plante qui croît dans les blés; elle tire son nom d'éxgès (ôchros), pâle, parce que sa semence est d'un jaune obscur, à-peu-près comme l'ochre. Voyez ce mot.

OCTACHORDE, s. m. instrument à huit cordes, ou système de musique composé de huit tons; d'ézrà (oktô), huit, et de zegon (chordé), corde.

OCTAÈDRE, s. m. (géom.), solide à huit faces, ou corps régulier terminé par huit faces égales qui sont des triangles équilatéraux; ce mot est formé d'éxté (októ), huit, et d'éde (hédra), siège, base.

OCTAÉTÉRIDE, s. f. inquernois (oktaétèris), d'inquè (okto), huit, et d'iros (étos), année. C'étoit, chez les Grecs, un cycle, ou terme de huit ans, au bout desquels on ajoutoit trois mois lunaires. Ce cycle fut en usage jusqu'à l'invention de celui de dix-neuf ans par Méthon.

OCTAGYNIE, s. f. (botan.), d'ox7à (októ), huit, et de vun (guné), femme. C'est le nom que donne Linné à la sous-division des classes des plantes, dont la fleur a huit parties femelles, ou huit pistils.

OCTANDRIE, s. f. (botan.), mot formé d'ente (okto),

huit, et d'aine (anér), génit. airè às (andros), mari. Linné appelle ainsi la huitième classe des plantes, parce qu'elle comprend celles dont la fleur a huit parties mâles, ou huit étamines.

OCTAPLES, s. m. pl. ouvrage en huit colonnes, qui contient huit versions de la bible; d'éxqu' (okto), huit, et d'éxqu' (haploo), j'explique, je débrouille.

OCTATEUQUE, s. m. Nom donné aux huit premiers livres de l'Ancien Testament; d'éx? (oktô), huit, et de rivxes (teuchos), livre, ouvrage.

octogone, s. m. (géom.), figure qui a huit angles et huit côtés; d'éx? (októ), huit, et de varia (gônia), angle.

OCTOPHORE, s. f. sorte de litière qui étoit portée par huit esclaves; d'éx7è (okt6), huit, et de viça (phér6), je porte.

OCTOSTYLE, s. m. (archit.), face d'un bâtiment ornée de huit colonnes; d'éx? (októ), huit, et de εύλος (stulos), colonne.

ODE, s. f. mot grec, isi, qui signifie chant, chanson, cantique, dérivé d'aidà (aeidò), chanter. L'ode étoit, chez les anciens, une sorte de poème ainsi nommé parce qu'il se chantoit sur la lyre. Nous avons aussi des odes; mais, quoique divisées en strophes assujetties à une mesure régulière, elles ne sont point chantées. Ronsard passe pour avoir le premier mis en vogue les odes en France.

ODÉON ou ODÉE, s. m. (antiq.), édifice destiné, chez les anciens, à la répétition de la musique qui devoit être chantée sur le théâtre. Son nom grec, À di (odéion), est dérivé d'Àd (odé), qui veut dire chant. Le plus superbe odéon de l'antiquité, étoit celui d'Athènès, où

tant de grands musiciens disputèrent le prix que la république décernoit au plus habile.

ODOMÈTRE, ou compte-pas, s. m. instrument qui sert à mesurer le chemin qu'on a fait, soit à pied, soit en voiture; ce mot vient d'édis (hodos), chemin, et de métres (métron), mesure. L'odomètre est fort utile aux géographes et aux arpenteurs.

ODONTALGIE, s. f. (méd.), mal de dents; d'édobs (odous), génit. édérres (odontos), dent, et d'adyas (algos), douleur. Onontalgique, adj. qui est propre à calmer la douleur des dents.

ODONTECHNIE. Voyez ODONTOTECHNIE.

ODONTIQUE, adj. le même qu'Odontalgique. Voyez Odontalgie.

ODONTOÏDE, adj. (anat.), qui a la forme d'uns dent; d'élèses (odous), génit. édérres (odontos), dent, et d'élèses (éidos), forme. Il se dit de l'apophyse de la seconde vertèbre du cou, parce qu'elle ressemble en quelque sorte à une dent.

ODONTOLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite des dents; ce mot est composé d'ésès (odous), génit. Eséros (odontos), dent, et de léges (logos), discours, traité.

ODONTOPÈTRES, s. m. pl. d'édois (odous), génit. idors (odontos), dent, et de mirços (pétros), pierre. Nom donné par quelques naturalistes aux dents de poissons pétrifiées, que l'on appelle communément glossopètres, ou langues de serpens. Voyez Glossopètres.

ODONTOTECHNIE, s. f. (chirur.), l'art du dentiste; d'idois (odous), génit. idirres (odontos), dent, et de rixm (techné), art.

ODYSSÉE, s. f. 'Odverela (Odusséia), poëme épique d'Homère, qui contient les aventures d'Ulysse, roi

Digitized by Google

d'Ithaque, à son retour de la guerre de Troie; ce mot vient d'Odversos (Odusseus), Ulysse.

CHCONOMIE, CECONOMIQUE, &c. Voyez Économie.

CUMÉNIQUE, adj. universel, général. Ce mot est dérivé d'oixíω (oikéb), habiter, d'où l'on fait δίκουμίνη (oikouméné), terre habitable; c'est-à-dire, reconnu par toute la terre. Ainsi, l'on dit, un concile œcuménique, pour désigner un concile général auquel tous les évêques de l'église catholique ont assisté. De-là, Œcuménicité, s. f. qualité de ce qui est œcuménique.

CEDÉMATEUX. Voyez CEDÈME.

ŒDÈME, s. m. (méd.), tumeur molle, blanchâtre, cédant à l'impression du doigt, et causée par des humeurs phlegmatiques ou visqueuses; ce mot vient d'οίδημε (oidéma), qui, selon Hippocrate, signifie toute tumeur en général, dérivé d'oiδιῦ (oidéin), être enflé. De-là, ŒDÉMATEUX, adj. qui est de la nature de l'œdème, ou qui en est attaqué.

CEDÉMOSARQUE, s. f. (chirur.), espèce de tumeur qui tient le milieu entre l'ædème et le sarcome. Voyez ces deux mots.

**GENANTHE**, s. f. plante à fleurs blanches, dont le nom vient d'oiros (oinos), vin, et d'arbos (anthos), fleur; comme qui diroit, fleur de vin, parce que ses fleurs ont l'odeur de celles de la vigne, ou parce qu'elle fleurit en même temps que la vigne.

**GENAS**, s. m. pigeon sauvage, en grec inùs (oinas), vigne, ou pigeon sauvage, ainsi nommé parce que sa couleur approche de celle des raisins mûrs. La racine est sires (oinos), vin.

ŒNÉLÉUM, s. m. (pharm.), mélange de vin et

d'huile rosat; d'eires (oines), vin, et d'élaier (élaien), huile.

**CENOMANCIE**, s. f. divination qui se faisoit avec du vin; d'oiros (oinos), vin, et de marreia (mantéia), divination.

ENOPE, adj. (méd.), d'onoψ (oinops), de couleur de vin, dérivé d'onos (oinos), vin, et d'ûψ (ôps), aspect, apparence. Il se dit de tout ce qui ressemble à du vin.

ŒNOPHORE, s. m. (antiq.), grand vase où les anciens mettoient du vin; d'olives (oinos), vin, et de Φέζω (phéré), je porte.

ENOPTE, s. m. (hist. anc.), mot qui signifie proprement inspecteur du vin; d'eires (oinos), vin, et d'eπγομαι (optomai), voir. C'étoit, chez les Athéniens, une espèce de censeur qui veilloit à réprimer toutes les débauches qui pouvoient se glisser dans les festins.

CESOPHAGE, s. m. (anat.), canal membraneux qui conduit les alimens depuis la bouche jusques dans l'estomac. Ce mot est dérivé d'είω (οἰδ), porter, futur είσω (οἰδ), et de φώγω (phagō), manger; comme qui diroit porte-manger. De-là, Œsophagien, adj. qui appartient à l'œsophage.

**ŒSOPHAGOTOMIE**, s. f. (chirur.), incision faite à l'œsophage, pour en tirer quelque corps étranger; d'οἰσοφάγος (οἰσορhagos), l'œsophage, et de τομή (tomé), incision, de τίμιω (temnô), je coupe. Voyez Œsophage.

**ŒSYPE**, s. m. suint ou espèce de graisse que l'on tire de la laine des brebis; d'¿ισύπη (oisupé), qui signifie proprement pourriture de brebis, dérivé d'èίs (ois), brebis, et de σήπω (sépő), putréfier, corrompre, parce que l'œsype est une matière sale et comme corrompue, qui se tire des brebis.

OIDE, terminaison commune à plusieurs mots fran-

çais dérivés du grec. Elle est formée d'sides (éidos), forme, image, figure, ressemblance. Ainsi, tous les mots terminés en oide, comme mastoide, élytroïde, &c. marquent un rapport, une conformité ou une ressemblance avec la chose désignée par la première partie du mot. Ouelques-uns de ces mots sont terminés en ode.

OLÉCRANE, s. m. (anat.), apophyse qui termine l'os du coude; d'anim (bléné), coude, et de zenim (tranon), tête; comme qui diroit la tête du coude.

OLIGARCHIE, s. f. gouvernement d'un petit nombre de personnes; d'όλίγος (oligos), peu, et d'άξχη (arché), autorité, puissance. De-là, OLIGARCHIQUE, adj.

OLIGOTROPHIE, s. f. (méd.), d'iniyos (oligos), peu, petit, et de reique (tréphé), je nourris; petite nutrition, on diminution de nourriture.

OLOGRAPHE, adj. testament olographe, c'est-à-dire, écrit tout entier de la main du testateur; d'ώλος (holos), entier, et de γιώφο (grapho), écrire. Quelques-uns écrivent holographe.

OLYMPE, s. m. en grec 'Ολυμπος (Olumpos), montagne de Thessalie, si élevée qu'elle sembloit toucher le ciel, suivant l'opinion des anciens. Elle a été ainsi nommée d'élies (holos), entier, et de λάμπω (lampo), luire, briller, comme qui diroit ελέλαμπος (hololampos), toute brillante; d'où vient qu'elle se prend souvent pour le ciel, pour le zéjour des dieux, dans les poètes (1).

<sup>(</sup>z) Voyez, dit M. d'Ansse de Villoison, à lapage 290 et suiv. de l'Hist. de l'Académie des Belles-Lettres, les Conjectures sur l'origine de la fable de l'Olympe, de Mairan; il croît que c'est l'aurore boréale qui a donné lieu à cette fable, et a fait imaginer Jupiter et les dieux assemblés sur l'Olympe. C'est ainsi, ajoute M. d'Ansse de Villoison, que, selou M, l'abbé Testa, (auteur de deux Dissertations ingénieuses sur les

OLYMPIADE, s. f. ἐλυμπιὰς (olumpias), espace de quatre ans révolus, qui servoit aux Grecs à compter leurs années. Cette manière de compter tiroit son origine de l'institution des jeux Olympiques (τὰ Ολύμπια), qu'on célébroit tous les quatre ans pendant cinq jours, auprès de la ville d'Olympie. La première olympiade commença 776 ans avant J. C.

OLYMPIQUES (jeux); ils étoient ainsi nommés, parce qu'on les célébroit tous les quatre ans auprès de la ville d'Olympie ('Olumpia), dans l'Elide, en Grèce.

OMAGRE, s. f. (méd.), goutte qui attaque l'épaule; d'apes (6mos), épaule, et d'ayea (agra), prise, capture.

OMBROMÈTRE, s. m. (physiq.), machine qui sert à mesurer la quantité de pluie qui tombe chaque année; d'oubres (ombros), pluie, et de mires (métron), mesure.

OMÉGA, s. m. nom de la dernière lettre de l'alphabet grec, qui signifie grand O. Sa figure « est formée de deux o joints ensemble; ce qui l'a fait nommer usu (méga), grand, pour le distinguar de «, omicron, petit o. M. d'Ansse de Villoison ajoute que dans les inscriptions, sur les médailles et sur les pierres gravées, l'omicron, c'est-à-dire, le petit e, est souvent figuré beaucoup plus petit que les autres lettres du même mot. Le mot oméga s'emploie figurément pour désigner la fin, la dernière partie de quelque chose.

OMOLOGUER. Voyez HOMOLOGATION.

volcans des champs Phiegreens, et sur ceux des campagnes de Rome) les flammes qu'Ulysse vit constamment sur cette côte, les prodiges que lui raconta Circé, ne sont autre chose que des phénomènes volcaniques, embellis des charmes de la poésie. Homère, dit Dolomieu, p. 133, not. 1, de son Mémoire sur les îles Ponces, Paris, 1788, in-8°, n'a pu décrire ces phénomènes que parce qu'il connoissoit les volcans qui pour lors ravageoient cette partie de l'Italie.

OMOCOTYLE, s. f. (anat.), cavité de l'omoplate qui reçoit la tête de l'humérus; d'ωμος (ômos), en latin humerus, épaule, et de κοτύλη (kotulé), cavité.

OMOPHAGE. Voyez Homophage.

OMOPHAGIES, s. f. pl. (mytho.), fêtes grecques en l'honneur de Bacchus, ainsi nommées d'àpòs (6mos), cru, et de paya (phagetn), manger, parce qu'on y dévoroit les entrailles crues et sanglantes des boucs, à l'imitation de Bacchus qu'on croyoit ne manger que de la chair crue.

OMOPLATE, s. f. (anat.), d'aus (6mos), épaule, et de whards (platus), large. Os large, mince et triangulaire, qui forme la partie postérieure de l'épaule.

OMPHACIN, adj. d'suput (omphax), raisin vert, et tout fruit qui n'est pas encore mûr. Les anciens appeloient huile omphacine, celle qu'on tiroit des olives vertes. Ce mot est synonyme de celui de verjus.

OMPHALOCÈLE, s. m. espèce de hernie du nombril; d'émandes (omphalos), nombril, et de zída (kélé), tumeur. Voyez Exomphale, qui est la même chose.

OMPHALODES, s. m. plante appelée autrement herbe aux nombrils, ou petite eonsoude; d'outands (omphalos), nombril, et d'sidos (éidos), forme, à cause de la figure de ses capsules, dont la cavité approche de la forme du nombril.

OMPHALOMANCIE, s. f. espèce de divination qui se fait en observant le nombril d'un enfant qui vient de naître; d'émoades (omphalos), nombril, et de marteis (mantéis), divination.

OMPHALOPSYQUES, s. m. pl. hérétiques du quatorzième siècle, ainsi nommés d'émondes (amphalos), nombril, et de ψυχή (psuché), ame; c'est-à-dire, ayant l'ame au nombril, parce que ces extravagans contem-

ploient perpétuellement cette partie du corps pour en voir jaillir la lumière sacrée du mont Thabor; comme quelques moines du mont Athos, qu'a vus de Villoison.

OMPHALOPTRE, adj. (optiq.), mot qui a le même sens que lenticulaire, et qui se dit d'un verre convexe des deux côtés, comme une lentille. Il est dérivé d'émpendès (omphalos), bosse, milieu élevé d'un bouclier ou de quelque chose que ce soit, et d'éxques (optomai), voir.

ONAGRE, s. m. ¿vayços (onagros), âne sauvage, animal d'Asie et d'Afrique très-léger à la course; d'évos (onos), âne, et d'ayços (agrios), sauvage.

ONCOTOMIE, s. f. (chirur.), ouverture d'une tumeur, d'un abcès, avec un instrument tranchant; d'έγκος (ogkos), tumeur, et de τομή (tomé), incision, qui vient de τόμιο (temnô), je coupe.

ONEIRODYNIE, s. f. (méd.), maladie qui consiste dans une sensation vive ou désagréable pendant le sommeil, comme il arrive dans le somnambulisme et le cauchemar; ce mot est composé d'évises (onéiros), songe, et d'ésém (oduné), douleur; comme qui diroit, songe douloureux.

ONIROCRITIE, s. f. l'art d'interpréter les songes; d'éssiges (onéiros), songe, et de zgive (kriné), juger. De-là, ONIROCRITIQUE, s. m. éssigenzgirus (onéirokrités), interprète des songes.

ONIROMANCIE, s. f. (le même que le précédent); d'éssiges (onéiros), songe, et de partie (mantéia), divination.

ONIROSCOPIE, s. f. d'éveles (onéiros), songe, et de exemés (skopés), examiner, considérer. Voyez OniROCRITIE.

ONKOTOMIE. Voyez ONCOTOMIE.

ONOCROTALE, s. m. Nom grec du pélican; d'éves (onos), âne, et de xééres (trotos), bruit, parce que le cri de cet oiseau ressemble au braire d'un âne.

ONOMANCIE, ou mieux ONOMATOMANCIE, s. f. l'art de prédire par le nom d'une personne ce qui doit lui arriver; ce mot est composé d'éreme (onoma), génit. érémeres (onomatos), nom, et de marreia (mantéia), divination. Ainsi il faut écrire, avec les auteurs exacts, onomatomancie; car le mot onomancie, suivant sa formation, devroit signifier divination par les ânes, ne pouvant venir que d'éres (onos), âne, et de marreia (mantéia), divination.

ONOMATOPÉE, s. f. (gram.), figure par laquelle un mot imite le son naturel de ce qu'il signifie, comme le glouglou de la bouteille, le cliquetis des armes, le tangtang du tambour, en chinois, &c. d'impurementé (anomatopoiïa), qui signifie formation d'un nom, d'iropus (onoma), nom, et de moiés (poiés), je fais, je forme; c'est-à-dire, formation d'un nom pour imiter le bruit de la chose qu'il représente.

ONONIS, s. m. plante épineuse nommée arrêtebœuf; ce mot vient d'ons (onos), âne, parce que les ânes sont très-friands de cette plante.

ONONYCHITE, s. m. (théol.), terme qui signific littéralement, qui a les pieds d'un éne; il est formé d'éres (onos), âne, et d'éres (onux), au génit. éras (onuchos), sabot, ongle. C'étoit le nom injurieux que les parens donnèrent, dans le premier siècle, au Dieu des chrétiens, parce que ceux-ci adoroient le Dieu des Juiss qui, suivant les idolâtres, étoit représenté sous la figure d'un âne.

ONOSCÈLE, ou ONOSCÉLIDE, s. m. monstre fabuleux qui avoit, dit-on, des cuisses d'âne; d'oss

(onos), ûne, et de restas (skélos), cuisse. C'étoit un fruit de la féconde imagination des Grecs.

ONTOLOGIE, s. f. (philos.), traité des êtres en général; d'òr (on), génit. ὄττος (ontos), un être, et de λόγος (logos), discours. De-là, ΟΝΤΟLΟGIQUE, adj.

ONYCHOMANCIE ou ONYCOMANCIE, s. f. sorte de divination qui se faisoit en observant les ongles d'un enfant; d'évet (onux), génit. évezos (onuchos), ongle, et de parrela (mantéia), divination.

ONYX, s. m. mot grec, out, qui veut dire ongle. C'est le nom d'une espèce d'agate très-fine, dont la partie laiteuse est d'un blanc couleur d'ongle.

OOLITHE, s. f. (nat.), pierre composée de petits, globules ou corps sphériques semblables à des œufs de poissons ou à des graines; ce mot vient d'élév (60n), œuf, et de liées (lithos), pierre.

OOMANCIE, s. f. divination qui se faisoit avec des ceufs; d'air (60n), ceuf, et de purrela (mantéia), divination.

OOSCOPIE, s. f. d'air (δοπ), œuf, et de σκοπίω (skopéδ), considérer. Voyes Oomancie.

OPES, s. m. (aschit.), mot formé d'émi (ops), trou. On appelle ainsi les trous où sont posés les bouts des solives dans les murs, et ceux qui restent à la place des pièces de bois qui sontenoient les échafauds.

OPHIASE, s. f. (méd.), ioissus (ophiasis), dérivé d'iois (ophis), serpent. Maladie qui fait tomber le poil et les cheveux en quelques endroits du corps; de sorte qu'il paroît moucheté comme celui d'un serpent.

OPHIOGÈNES, s.m. pl. nom que donnoient les anciens à une race d'hommes qui se disoient issus d'un serpent; d'équs (ophis), serpent, et de veiseues (géinomai), naître.

OPHIOGLOSSE, s. m. ou langue de serpent, plante ainsi nommée d'εφις (ophis), serpent, et de γλώσσα (glós-sa), langue, parce qu'elle porte un fruit qui a la forme d'une langue de serpent.

OPHIOLÂTRIE, s. f. culte ou adoration des serpens; d'équi (ophis), serpent, et de Aurquia (latréia), culte. De-là, Ophiolâtre, s. m. celui qui adore les serpens.

OPHIOLOGIE, s. f. (nat.), description des serpens; d'όφις (ophis), serpent, et de λόγος (logos), discours.

OPHIOMANCIE, s. f. art de deviner par l'observation des serpens; d'éque (ophis), serpent, et de mantéis (mantéia), divination.

OPHIOPHAGE, adj. mangeur de serpens; d'équis (ophis), serpent, et de quive (phagé), manger. Nom donné à des peuples d'Ethiopie qui se nourrissoient de serpens.

OPHITE, s. f. ou serpentine; d'équs (ophis), serpent. Sorte de pierre fine, tâchetée comme la peau d'un serpent.

OPHITES, s. m. pl. idolâtres qui adoroient le serpent, parce qu'ils croyoient que la sagesse s'étoit manifestée aux hommes sous la figure de cet animal; ce mot est dérivé d'sois (ophis), serpent.

OPHRIS, ou Double feuible, s. f. plante qui n'a que deux feuilles; son nom vient d'équès (ophrus), sourcil, et par métaphore, tête, parce que la figure de ses fleurs a quelque ressemblance avec celle de la tête de l'homme.

OPHTHALMIE, s. f. (méd.), inflammation des yeux; d'iφθαλμώς (ophthalmos), ceil, qui vient d'ĕπγομαι (optomai), voir.

OPHTHALMIQUE, adj. qui concerne les yeux ou la vue; d'aφθαλμώς (ophthalmos), ceil.

OPHTHALMOGRAPHIE, s. f. (anat.), description

de l'œil; d'iφθαλμώς (ophthalmos), œil, et de γεάφω (grapho), je décris.

OPHTHALMOLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite des yeux; d'iφθαλμιος (ophthalmos), œil, et de λόγος (logos), discours, traité.

OPHTHALMOSCOPIE, s. f. l'art de connoître le caractère ou le tempérament d'une personne par l'inspection de ses yeux; d'iφθαλμός (ophtalmos), œil, et de σκοπίω (skopés), examiner, considérer.

OPHTHALMOTOMIE, s. f. (anat.), dissection de l'œil; d'éφθαλμὸς (ophthalmos), œil, et de τίμιο (temnó), couper, disséquer.

OPHTHALMOXYSTRE, s. m. (chirur.), petite brosse faite de barbes d'épi de seigle pour scarifier les paupières. Ce mot est composé d'éφθαλμὸς (ophthalmos), œil, et de ξύςξα (xustra), une étrille, dérivé de ξύω (xuó), racler; comme qui diroit, instrument avec lequel on racle l'œil.

OPIAT, s. m. (pharm.), sorte de composition de consistance un peu molle; son nom est dérivé d'émies (opion), l'opium, le suc du pavot, parce que ce médicament est préparé avec l'opium. Voyez ce mot.

OPISTHOGRAPHE, adj. (antiq.), qui est écrit au revers; d'éπισθεν (opisthen), par-derrière, et de γεμφω (graphs), j'écris. Il se dit d'un ouvrage écrit sur les deux côtés. Cette distinction vient de l'usage où étoient les anciens de ne pas écrire sur le revers du papier.

OPISTHOTONOS, s. m. (méd.), mot grec composé d'éxistes (opisthen), en arrière, et de réses (tonos), tension, du verbe resses (téiné), tendre. Espèce de contraction de nerfs, qui porte toutes les parties du corps en arrière, en sorte qu'il fait comme une espèce d'arc.

OPIUM, s. m. en grec ¿ asor (opion), suc tiré des têtes

de pavot; d'inès (opos), suc, liqueur, comme qui diroit suc par excellence, parce que l'opium, pris en petite quantité, produit de grands effets.

OPLITE. Voyez HOPLITE.

OPLITODROMES. Voyez Hoplitodromes.

OPLOMACHIE. Voyez Hoplomachie.

OPOBALSAMUM, s. m. mot grec, qui signifie sue de baume; d'ésès (opos), suc, et de Cáreques (balsamon), baume. Sorte de résine liquide ou de baume, d'un goût aromatique, qui distille d'un arbre du Levant. C'est le baume de Judée, ou d'Egypte.

OPOPANAX, s. m. suc résineux-gommeux qu'on tire d'une plante du Levant, nommée grande berce ou panacée. Ce mot vient d'érès (opos), suc, et du latin panax, panacée, dérivé du grec sei (pan), tout, et d'éréepeu (akéomai), remédier, à cause des propriétés du suc de cette plante.

OPSIGONE, adj. qui est produit dans un temps postérieur; d'étà (opsé), tard, et de viveus (géinomai), être produit. Les dents molaires sont appelées opsigones, parce qu'elles ne paroissent qu'après les autres.

OPSIMATHIE, s. f. envie tardive de s'instruire; d'évé (opsé), tard, et de partain (manthans), apprendre.

OPTIQUE, s. f. (math.), d'éa lisés (optikes), visuel, qui concerne la vue, dérivé d'éa lous (optomai), voir. C'est une science qui traite de la lumière et des loix de la vision. Optique, adj. qui a rapport à la vue; Optique.

ORCHÉSOGRAPHIE, s. f. traité de la danse, ou l'art d'en noter les pas, comme la musique; d'éganss (orchésis), la danse, et de véépe (graphó), j'écris; c'està-dire, l'art d'écrire la danse. On en doit la première idée à Thoinet Arbeau, chanoine de Langres.

ORCHESTIQUE, s. f. d'égaisses (orchetsthai), danser. C'étoit un des deux principaux genres de la gymnastique ancienne. Il comprenoit la danse, la cubistique et la sphéristique. L'autre genre étoit la palestrique. Voyez les mots P. LESTRIQUE, CUBISTIQUE et SPHÉRISTIQUE.

ORCHESTRE, s. m. mot grec, dérivé du verbe ¿¿xiirés: (orchetsthai), danser. On appeloit orchestre, chez les Grecs, la partie la plus basse de leur théâtre, parce que c'étoit là que s'exécutoient les danses. Il se dit, parmi nous, du lieu où l'on place la symphonie, et aussi de la réunion de tous les musiciens.

ORCHIS, s. m. mot grec, sezus (orchis), qui signifie testicule. Nom donné par les botamistes à une famille de plantes dont les racines, qui sont doubles, ont quelque rapport avec des testicules.

ORCHITE. Voyez ENORCHITE.

ORCHOTOMIE, s. f. castration, amputation des testicules; d'égais (orchis), testicule, et de répre (temnô), couper.

ORÉADES, s. f. pl. (mytho.), Nymphes des montagnes; d'éges (oros), montagne.

ORGANE, s. m. mot formé d'égyaror (organon), instrument. Les organes sont, dans les corps vivans, des parties propres aux différentes fonctions qui constituent et entretiennent la vie. Parmi les corps naturels, il n'y a que les animaux et les végétaux qui soient pourvus d'organes. De-là sont dérivés Organesiquie, adj. Organisation, s. f. Organiser, verbe. Organe signifie encore la voix, la personne dont on se sert pour s'exprimer.

ORGANISTE, s. m. Voyez ORGUE.

ORGASME, s. m. (mid.), agitation, mouvement

impétueux des humeurs superflues du corps humain; qui cherchent à s'évacuer; ce mot est grec : ἐξγασμὸς (orgasmos), dérivé d'ἐξγαίω (orgas), desirer avec ardeur.

ORGIES, s. f. pl. (mytho.), Oçque (Orgia), fêtes païennes consacrées à Bacchus; d'équè (orgé), colère, emportement, à cause du transport de ceux qui les célébroient, et des désordres dont elles étoient accompagnées. On donne aujourd'hui ce nom à des débauches de table. De-là Orgiastes, s. f. pl. les prêtresses de Bacchus qui présidoient aux Orgies.

ORGUE, s. m. instrument de musique à vent, consacré à l'usage des églises. Ce mot vient d'égravor (organon), instrument; comme qui diroit, l'instrument par excellence. De-là, ORGANISTE, s. m. celui qui joue de l'orgue. Cet instrument parut en France pour la première fois en 757; et ce fut l'empereur Constantin Copronyme qui en fit présent à Pépin-le-Bref.

ORIGAN, s. m. plante médicinale, nommée en grec ipsiyanor (oréiganon), et égiyanor (origanon), qui vient, dit-on, d'égos (oros), montagne, et de yáros (ganos), joie, parce qu'elle se plaît sur les montagnes.

ORNITHIES, s. f. pl. d'eque (ornis), génit. equées (ornithos), oiseau. Les Grecs appeloient ainsi les vents du printemps, qui règnent lorsque les oiseaux de passage reviennent dans nos climats.

ORNITHOGALA, s. m. d'équs (ornis), génit. équês (ornithos), oiseau, et de yans (gala), lait; comme qui diroit lait d'oiseau. C'est le nom d'une plante bulbeuse, qui pousse des fleurs vertes en-dehors, et au-dedans d'une couleur blanche comme celle du lait, ou d'un œuf de poule, d'où lui vient apparemment son nom. Les Grecs appellent encore aujourd'hui une poule oquina (ornitha), et dans quelques endroits de la Morée, xo/7a

(kotta), selon M. d'Ansse de Villoison. Il observe que ce mot, qui paroît barbare au premier coup-d'œil, est ancien, et formé par onomatopée; et qu'on trouve dans Hésychius, sur le mot κόγγος et πζοκόγγο, que κόγγος signifie ἔρνις, ἀλεκηζυών, un coq.

ORNITHOLITES, s. f. pl. (nat.), pétrifications, ou plutôt incrustations d'oiseaux, ou de quelques-unes de leurs parties; d'égus (ornis), génit. éguées (ornithos), oiseau, et de lithos), pierre; comme qui diroit, oiseaux devenus pierres.

ORNITHOLOGIE, s. f. partie de l'histoire naturelle qui traite des oiseaux; d'égns (ornis), génit. ¿guis (ornithos), oiseau, et de λόγος (logos), discours, traité. De-là, ORNITHOLOGISTE, s. m. celui qui s'applique à la connoissance des oiseaux.

ORNITHOMANCIE, s. f. sorte de divination par le vol ou par le chant des oiseaux; d'éque (ornis), génit. équês (ornithos), oiseau, et de partia (mantéia), divination.

ORNITHOPODE, ou pied d'oiseau, s. m. plante ainsi nommée d'éque (ornis), génit. équês (ornithos), oiseau, et de \*\*ess (pous), pied, parce qu'elle porte des gousses qui représentent le pied d'un oiseau avec ses articulations, ses doigts et ses ongles.

ORNITHOSCOPIE, s. f. d'ogns (ornis), génit. ognites (ornithos), oiseau, et de σκοπίω (skopéó), examiner, considérer. Voyez Ornithomancie.

ORNITHOTROPHIE, s. f. art de saire éclore et d'élever des oiseaux domestiques; d'équis (ornis), génit. equisos (ornithos), oiseau, et de rgique (trepho), élever, nourrir. Cet art est connu depuis long-temps des Egyptiens.

OROBANCHE, s. f. en grec, όζοβώγχη, plante ainsi

nommée d'égos (orobos), orobe, plante, et d'ayzo (agchó), serrer, suffoquer, parce qu'elle fait périr l'orobe et les autres légumes parmi lesquels elle croît.

OROBE, s. f. en grec, Jess (orobos), plante légumineuse qui croît dans les champs et dans les bois.

ORPHELIN, s. m. en grec ¿çourès (orphanos), qui a perdu son père et sa mère.

ORPHÉOTÉLESTE, s. m. (antiq.), celui qui étoit initié aux mystères d'Orphée, chez les Grecs; ¿ςφιστιλισής (orphéotélestés), d'Oçφινς (Orpheus), Orphée, et de τιλίω (téléó), initier.

ORPHIQUE, adj. (antiq.), mot formé d'Oçquès (Orpheus), Orphée, nom propre. On appelle vie orphique (¿çquès 6605), une vie sage et réglée par l'amour de la vertu, telle qu'on l'attribue au célèbre Orphée.

ORTHOCÉRATITE, s. f. (nat.), coquille fossile ou pétrifiée, ainsi nommée d'égês (orthos), droit, et de xiças (kéras), corne, parce qu'elle est droite, sans spirales, et à-peu-près semblable à une corne.

ORTHODOXE, adj. qui est conforme à la saine doctrine en matière de religion; d'égéés (orthos), droite, et de séga (doxa), opinion, sentiment. De - là vient aussi ORTHODOXIE, s. f.

ORTHOGONAL, adj. (géom.), qui est perpendiculaire, ou qui forme des angles droits; d'égès (orthos), droit, et de venia (gónia), angle.

ORTHOGRAPHE, s. f. l'art d'écrire régulièrement les mots d'une langue; d'égéés (orthos), droit, correct,

et de γεάφω (graphó), j'écris; c'est-à-dire, manière d'écrire vraie et correcte. De-là sont dérivés Orthogra-PHIER, v. a. et Orthographique, adj.

ORTHOGRAPHIE, s. f. (archit.), dessin ou représentation d'un édifice sur un plan dans ses véritables proportions; c'est ce qu'on appelle aussi élévation géométrale. Ce mot est dérivé d'égéés (orthos), droit, et de véépe (graphé), décrire, tracer, dessiner, parce que dans l'orthographie toutes les lignes horizontales sont droites et parallèles, et non obliques comme dans la perspective. Orthographie signifie aussi le profil ou la coupe perpendiculaire d'un ouvrage. De-là, Orthographie.

ORTHOPÉDIE, s. f. art de corriger ou de prévenir dans les enfans les difformités du corps; d'éçèès (orthos), droit, et de zeïs (pais), enfant.

ORTHOPNÉE, s. f. (méd.), oppression qui empêche de respirer, à moins qu'on ne se tienne droit; d'égéés (orthos), droit, élevé, et de svis (pnéé), je respire.

ORYCTOGRAPHIE, s. f. (nat.), description des fossiles; d'èçeurès (oruktos), ensoui, ou sossile, et de γεμφω (graphó), je décris. Voyez Οκνετολοσίε.

ORYCTOLOGIE, s. f. partie de l'Histoire naturelle qui traite des fossiles; ce mot vient d'égourds (oruktos), enfoui, ou fossile, dérivé d'égéore (orussé), creuser, fouir, et de réges (logos), discours, traité.

OSCHÉOCÈLE, s. m. (chirùr.), hernie dans laquelle l'épiploon et l'intestin descendent jusques dans le scrotum; d'érxier (oschéon), le scrotum, les bourses, et de zn'a (kélé), tumeur, hernie.

OSCHOPHORIES, s. f. pl. (antiq.), fêtes grecques en l'honneur de Bacchus et de Minerve, instituées par Thésée après la défaite du Minotaure. Ce mot est dérivé d'égr (osché), qui signifie proprement une branche de vigne chargée de raisins mûrs, et de oiçe (phéró), je porte, parce que tous ceux qui assistoient à cette cérémonie portoient de semblables branches.

OSTEOCOLLE, s. f. (nat.), substance fossile qu'on regarde comme des racines d'arbres pétrifiées, d'ésées (ostéon), os, et de zéala (kolla), colle; c'est-à-dire colle d'os, parce qu'on a cru d'abord que c'étoit des ossemens pétrifiés ou calcinés.

OSTÉOCOPE, s. m. (méd.), douleur aiguë, dans certaines maladies, qui affecte aussi vivement que si on avoit les os brisés; d'ésées (ostéon), os, et de zón (koptó), briser, rompre; comme qui diroit, fracture d'os.

OSTÉOGÉNÉSIE ou OSTÉOGÉNIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite de la formation des os; d'ésées (ostéon), os, et de vériers (génésis), génération, mot dérivé de velreum (géinomai), être produit.

OSTÉOGRAPHIE, s. f. (anat.), description des os; d'ision (ostéon), os, et de veuque (graphé), je décris.

OSTÉOLITHES, s. f. (nat.), os pétrifiés; d'ésées (ostéon), os, et de Albes (lithos), pierre.

OSTÉOLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite des os, de leur nature, de leurs usages, &c. d'ésées (ostéon), os, et de léves (logos), discours.

OSTEOTOMIE, s. f. (anat.), dissection des os; d'ostes (ostéon), os, et de réure (temné), couper, disséquer.

OSTRACE, adj. (nat.), qui est couvert d'une écaille ou coquille; d'ésques (ostrakon), écaille. Il se dit des poissons qui sont couverts de deux écailles dures, comme les huîtres, les moules, &c. pour les distinguer des testacés, qui n'en ont qu'une.

\*\*OSTRACISME, s. m. (hist. anc.), isquaiquès (ostrakismos), sorte de jugement, à Athènes, qui condamnoit à dix ans d'exil les citoyens dont la puissance, ou le
crédit, donnoit de l'ombrage. Ce mot est dérivé d'isquait
(ostrakon), coquille, parce qu'on donnoit son suffrage
en écrivant le nom de l'accusé sur une coquille.

OSTRACITE, s. f. (nat.), coquille d'huître pétrifiée; d'éseuser (ostrakon), coquille, écaille.

OSTRACODERME, adj. (nat.), d'ésçaner (ostrakon), écaille, et de d'éçun (derma), peau. Il se dit des animaux dont la peau est couverte d'écailles.

OTALGIE, s. f. (méd.), douleur d'oreille; d'os (ous), génit. ώτὸς (ότος), oreille, et d'ωλγος (algos), douleur. ΟΤΑLGIQUE, adj. qui est propre pour les maladies de l'oreille.

OTENCHYTE, s. m. (chirur.), petite seringue qui sert à injecter des liqueurs dans les oreilles; d'os (ous), génit. ἀτὸς (ότος), oreille, et d'εγχύω (egchuó), verser, injecter.

OTOGRAPHIE, s. f. (anat.), description de l'oreille; d'ovs (ous), génit. ώτος (ôtos), oreille, et de γεώφω (graphô), je décris.

OTOTOMIE, s. f. (anat.), dissection de l'oreille; d'oreille; d'oreille, génit. ards (ôtos), oreille, et de répre (temno), couper, disséquer.

OURAQUE, s. m. (anat.), overxòs (ourachos), petit cordon du fœtus qui va du fond de la vessie jusqu'au nombril; d'ouçou (ouron), urine, et d'ixa (échô), je contiens, parce qu'il sert sans doute à porter l'urine de la vessie dans la membrane allantoïde. D'autres prétendent qu'on dit overxòs, au lieu d'overyòs, d'over (ouron), urine, et d'üya (agô), conduire.

OURONOLOGIE, s. f. partie de la médecine qui

traite de l'urine; d'esges (ouron), urine, et de le l'ogos (logos), discours.

OXALATE, s. m. (chim.), terme nouveau. Nom générique des sels formés par la combinaison de l'acide oxalique avec certaines bases. Voyez OXALIQUE.

OXALIQUE, adj. (chim.), se dit d'un acide particulier qu'on retire du suc d'oseille. Ce mot, qui est nouveau, vient du grec ¿¿axàs (oxalis), oseille, dont la racine est ¿¿›s (oxus), aigre, acide. Oxalatz en vient aussi.

OXIDE. Voyez OXYDE. (La plupart des chimistes modernes ont supprimé l'y dans ce mot et dans les autres qu'ils ont tirés du grec, malgré l'étymologie.)

OXIGÈNE. Voyez Oxygène.

OXYACANTHA, s. m. nom grec d'un arbrisseau épineux, appelé épine-vinette; d'étis (oxus), acide, et d'antha), épines parce qu'il est armé d'épines, et que son fruit est acide.

OXYCÈDRE, s. m. arbre dont les feuilles sont étroites, pointues, et semblables à celles du cyprès; d'étés (oxus), aigu, ou pointu, et de xides (kédros), cèdre; comme qui diroit, cèdre à feuilles pointues.

OXYCRAT, s. m. ἐξύκρατοι (oxukraton), mélange d'eau et de vinaigre; d'èξψ's (oxus), aigre, acide, d'où vient ἔξος (oxos), vinaigre, et de κις άννυμι (kérannumi), je mêle. M. d'Ansse de Villoison observe qu'encore aujourd'hui, le vinaigre s'appelle en grec vulgaire, ἐξύδι (oxudi), et par corruption, ξόδι (xudi), pour ἐξύδιο (oxudion); comme l'huile, λάδι (ludi), pour ἐλάδι, ἐλάδιο (éladi, éladion). Les Grecs modernes nomment de même le poisson ψάζι (psari), toujours en retranchant la voyelle du commencement, au lieu d'èψάζιοι. La terminaison en ιοι (ion), qui indique souvent le diminuis

dans le grec ancien , n'a pas la même signification dans le grec vulgaire.

OXYDE, s. m. (chim.), nom générique de tous les corps unis à une portion d'oxygène trop foible pour les porter à l'état d'acides. Dérivés. OXYDATION, s. f. OXYDER, v. a. réduire à l'état d'oxyde.

OXYGÈNE, s. m. (chim.), terme nouveau, qui en grec signifie (engendré par l'acide), mais se prend dans la chimie moderne pour le générateur de l'acide; d'étès (oxus), acide, et de vilveux (géinomai), naître. C'est le nom d'un corps particulier qui, dissous dans le calorique, forme le gaz oxygène, ou air vital. Il entre dans la composition de l'air atmosphérique dans la proportion de 27 à 100; et combiné avec différentes bases, il forme les oxydes et les acides. De-là sont dérivés Oxygène.

OXYGONE, adj. (géom.), d'étos (oxus), aigu, et de you'a (gônia), angle. Il se dit d'un triangle dont les trois angles sont aigus. On l'appelle autrement acutangle.

OXYMEL, s. m. mélange de miel et de vinaigre; d'éξès (oxus), aigre, acide, d'où l'on a fait έξος (oxos), vinaigre, et de μέλι (méli), miel.

OXYPÈTRE, s. f. espèce de pierre, ou de terre, d'un goût aigrelet, qui se trouve dans le territoire de Rome; d'égés (oxus), aigre, acide, et de \*\*ires\* (pétros), pierre.

OXYREGMIE, s. f. (méd.), acreté du fluide stomachal qui cause des rapports acides; d'étis (oxus), acide, et d'égiégé (éreugé), roter.

OXYRRHODIN, s. m. (pharm.), liniment composé d'huile rosat et de vinaigre rosat; d'étès (oxus), aigre, et de jédès (rhodon), rose; comme qui diroit, un composé de vinaigre et de roses.

OXYSACCHARUM, s. m. (pharm.), mélange de sucre et de vinaigre; d'étés (oxus), aigre, d'où vient étes (oxos), vinaigre, et de ranges (sakcharon), sucre; c'est-à-dire, vinaigre sucré.

OZÈNE, s. m. ζωνω (osaina), ulcère putride du nez, qui exhale une odeur infecte; d'ζω (oso), sentir mauvais.

## P

PALATO-PHARYNGIEN, adj. (anat.), se dit de deux muscles qui s'attachent au palais et au pharynx; ce mot vient du latin palatum, le palais, et du grec φάςυγξ (pharugx), le pharynx, l'entrée du gosier.

PALATO-STAPHYLIN, adj. (anat.), nom de deux muscles qui s'attachent au palais et à la luette; ce mot vient du latin palatum, le palais, et de saprai (staphulé), la luette.

PALÉOGRAPHIE, s. f. mot formé de παλαιος (palaios), ancien, et de γεάφα (grapho), j'écris; ancienne manière d'écrire, ou art de déchiffrer les écritures anciennes.

PALESTRE, s. f. παλαίσςα (palaistra), lieu où l'on formoit la jeunesse aux exercices du corps, chez les anciens; de πάλη (palé), qui signifie la lutte, l'un de ces exercices.

PALESTRIQUE, s. f. de manispa (palaistra), lutte, ou combat. C'étoit l'un des deux principaux genres de sa gymnastique ancienne, lequel comprenoit neuf exercices; savoir, la lutte, le pugilat, le panerace, la course, &c. L'autre genre s'appeloit orchestique. Voyez ce mot.

PALESTROPHYLAX, s. m. (antiq.), gardien de

la palestre; de παλαίσςα (palaistra), palestre, et de φυλάσσω (phulassó), garder, d'où vient φύλαξ (phulax), gardien. C'étoit un officier subalterne commis à la garde des palestres.

PALINDROMIE, s. f. (méd.), mot grec, παλισόςομία, qui signifie le retour ou le reflux contre nature des humeurs morbifiques vers les parties nobles et intérieures du corps; de παλισόρομεῖο (palindroméin), retourner, recourir, dérivé de πάλιο (palin), derechef, et de τείχω (tréché), je cours.

PALINGÉNÉSIE, s. f. littéralement renaissance, résurrection, régénération; de πάλι (palin), derechef, et de γίνισι (génésis), génération, naissance, dérivé de γείνομαι (géinomai), naître; art de faire renaître de ses propres cendres une plante, un animal, ou tout autre corps, ou du moins de lui rendre sa première forme.

PALINODIE, s. f. désaveu, rétractation de ce qu'on a dit. Ce mot est composé de πάλιν (palin), de nouveau, et d'μόλι (δαθ), chant, d'μίδω (αθίαδ), chanter, c'est-à-dire, chant répété. Ainsi, chanter la palinodie, c'est dire le contraire de ce qu'on avoit avancé.

PALINTOCIE, s. f. (antiq.), renaissance ou seconde naissance de Bacchus; restitution d'une usure, ou remboursement des intérêts; de πάλιι (palin), de nouveau, derechef, et de τόκος (tokos), enfantement, usure, dérivé de τίκτω (tiktó), enfanter, produire; l'intérêt est le produit de l'argent que l'on place.

PANACÉE, s. f. remède universel, remède à tous maux; πωτάπεια (panakéia), de πῶι (pan), tout, et d'áπίσμαι (akéomai), guérir. Nom fastueux donné à plusieurs remèdes qui convienment à différentes maladies. Il est aussi commun à trois plantes auxquelles les anciens attribuoient de grandes vertus.

PANARIS, s. m. (chirur.), tumeur flegmoneuse qui vient au bout des doigts, ou à la racine des ongles. Ce mot vient du latin panaritium, que l'on veut dériver du grec παζονιχία (paronuchia), formé de παζὰ (para), proche, et d'ὄνυξ (onux), ongle, au gémit. ὄνυχος (onuchos); c'est-à-dire, abcès qui se forme près des ongles.

PANCARPE, s. m. spectacle des Romains, où des hommes gagés combattoient contre toutes sortes de bêtes. Ce mot significit dans son origine un composé de toutes sortes de fruits; de mār (pan), tout, et de magnès (karpos), fruit. On l'a donné ensuite à ce qui contenoit toutes sortes de fleurs, et enfin à ce combat public où l'on faisoit paroître des animaux de différentes espèces.

PANCARTE, s. f. placard affiché pour publier des ordonnances, des droits de péage, &c. Ce mot est dérivé de mãi (pan), tout, et de xágras (chartés), papier; c'està-dire, papier qui peut contenir tout, ou toutes sortes de choses.

PANCHRESTE, s. m. de mão (pan), tout, et de zensòs (chréstos), bon, utile; comme qui diroit bon à tout. Nom donné à certains médicamens qu'on croyoit propres à toutes sortes de maladies.

PANCHYMAGOGUE, adj. de mãi (pan), tout, de zupis (chumos), suc, humeur, et d'ara (agó), chasser, expulser. Il se dit des remèdes qu'on croit propres à purger toutes les humeurs.

PANCRACE, s. m. nom d'un des exercices de l'ancienne Palestrique: il étoit composé de la lutte et du pugilat; de mar (pan), tout, et de rpares (kratos), force, parce que, pour y réussir, il falloit y déployer toute la force du corps. On nommoit Pancratiastes ceux qui se livroient à ce genre d'exercice.

PANCRÉAS, s. m. (anat.), de mu (pan), tout, et

de zeus (kréas), chair; comme qui diroit, tout de chair. C'est le nom que les anciens ont donné à un corps glanduleux, placé sous l'estomac entre le foie et la rate, parce qu'ils ne le croyoient composé que de chair. De-là Pancréatique, adj. qui a rapport au pancréas. Il se dit sur-tout d'un suc qui sort du pancréas.

PANDECTES, s. f. pl. recueil des loix romaines compilées sous Justinien; de  $\pi \tilde{\omega}$  (pan), tout, et de  $\delta i \chi_0 \mu \omega_1$  (déchomai), contenir, comprendre; comme qui diroit, livre contenant toutes choses, parce qu'il renferme toutes les questions controversées, les décisions, et un extrait des livres des jurisconsultes. Ce recueil s'appelle aussi le Digeste.

PANDÉMIE, s. f. (méd.), maladie qui se répand sur tout un peuple; de mên (pan), tout, et de diques (démos), peuple. C'est la même chose qu'épidémie. PANDÉ-MIQUE, adj. en dérive.

PANDORE, s. f. \*\*andouça (pandoura), ou \*\*anduçis (pandouris), ancien instrument de musique à trois cordes, assez semblable au luth. Quelques-uns veulent faire venir ce nom de Hair (Pan), Pan, dieu des bergers, et de disçoi (dôron), don, parce que c'est à lui qu'on en attribue l'invention.

PANÉGYRIQUE, s. m. discours public à la louange de quelqu'un. Ce mot vient de maniques (panéguris), assemblée générale, solemnité, formé de mû (pan), tout, et d'aves (aguris), assemblée, du verbe aves (agéiró), j'assemble, parce qu'on prononce toujours ces sortes de discours avec pompe et solemnité, et dans des assemblées publiques, ainsi que le pratiquoient les anciens Grecs. On nomme Panégyriste, celui qui fait un panégyrique.

PANIQUE, adj. f. terreur panique, en grec manuals

φόβος (panikos phobos), se dit d'une frayeur subite et sans fondement. Les anciens croyoient qu'elle étoit inspirée par le dieu Pan dans sa colère.

PANOPHOBIE, s. f. (méd.), frayeur nocturne, espèce de maladie de l'esprit qui fait qu'on a peur de tout; de més (pan), tout, ou de més (Pan), le dieu Pan, et de vices (phobos), peur, frayeur.

PANORAMA, s. m. terme nouveau, formé de mai (pan), tout, et d'égaum (horama), vue, dérivé d'ègaum (horama), vue, dérivé d'ègaum (horama), je vois; c'est-à-dire, vue de la totalité, vue de l'ensemble. On appelle ainsi un grand tableau circulaire, sans commencement et sans fin apparente, du centre duquel on voit de face et dans sa totalité l'objet qu'il représente.

C'est un spectacle établi depuis peu d'années à Paris, et l'un des ouvrages les plus curieux de l'industrie humaine aidée du prestige des beaux-arts.

PANSTÉRÉORAMA, s. m. représentation totale d'un objet en relief dans ses véritables proportions. C'est un terme nouveau, composé de mār (pan), tout, de segoès (stéréos), solide, et d'équa (horama), vue, dont la racine est èçue (horab), je vois; il signifie proprement vue d'un solide entier.

PANTAGOGUE, adj. de πῶν (pan), tout, et d'ἄγν (agó), je chasse. Voyez Panchymagogue.

PANTHÉE, adj. f. (antiq.), se dit d'une figure qui réunit les attributs de plusieurs divinités; de wan (pan), tout, et de ②iòs (Théos), Dieu.

PANTHÉON, s. m. temple consacré à tous les dieux; de mêr (pan), tout, et de Ocos (Théos), Dieu. Le plus fameux est celui qu'Agrippa, gendre d'Auguste, fit construire à Rome, et qui subsiste encore à présent sous le nom de la Rotonde.

PANTOGRAPHE, s. m. instrument qui sert à copier toutes sortes de dessins et de tableaux, et à les réduire, si l'on veut, en grand ou en petit; de πῶ (pan), tout, et de γεάφω (graphó), tracer, décrire, dessiner; c'est à-dire, instrument qui dessine tout.

PANTOMÈTRE, s. m. (géom.), instrument propre à mesurer toutes sortes d'angles, de hauteurs ou de distances; de πῶν (pan), tout, et de μένζον (métron), mesure; c'est-à-dire, mesure de toutes choses.

PANTOMIME, s. m. acteur qui imite toutes sortes d'actions par des gestes, des attitudes, et sans proférer aucune parole. Ce mot est formé de xãs (pas), génit. xarròs (pantos), tout, et de µuµioµau (miméomai), imiter, contrefaire, et signifie qui imite, ou contrefait tout. Il est aussi adj. Pantomime, s. f. est le langage muet de l'action, l'art de parler aux yeux.

PAPE, s. m. le chef de l'Eglise catholique. Ce nom vient du grec πάππας (pappas), qui signifie père; il se donnoit autrefois à plusieurs évêques, notamment à l'archevêque d'Alexandrie; et ce n'est que depuis Grégoire VII, en 1073, qu'il a été particulièrement affecté au seul pontife romain. De-là sont dérivés PAPAL, PAPAUTÉ, PAPISME et PAPISTE.

Les mots Papas, en Orient, prêtre, et Papa, terme enfantin qui signifie père, ont la même étymologie.

PAPIER, ou PAPYER, s. m. de mánuços (papuros), papyrus, petit arbrisseau d'Egypte, dont l'écorce intérieure servoit autrefois à faire le papier. De-là PAPY-RACÉ, adj. qui se dit de certaines coquilles dont la robe est mince comme du papier.

PARABOLAIN, s. m. (antiq.) de παςάδολος (parabolos), hardi, téméraire, dérivé de παςαδάλλα (paraballó), se jeter, se précipiter. C'étoit le nom d'une sorte

de gladiateurs qui ne redoutoient aucun danger; on le donna dans la suite à des clercs des premiers siècles de l'église, qui se dévouoient au service des malades, et sur-tout des pestiférés, à cause de la fonction périlleuse qu'ils exerçoient.

PARABOLE, s. f. de παςαδολή (parabolé), comparaison, dérivé de παςαδόλλω (paraballó), comparer. C'est une allégorie sous laquelle on enveloppe quelque vérité importante; telles sont les paraboles de l'Ecriture-Sainte.

En géométrie, la Parabole est une des sections coniques, c'est-à-dire, une ligne courbe formée par la section d'un cône parallèlement à un de ses côtés. Elle a été ainsi appelée du verbe παςαδάλλω (paraballó), qui signifie égaler, parce que, dans cette courbe, le quarré de l'ordonnée est égal au rectangle du paramètre par l'abscisse, au lieu que dans l'ellipse il est moindre, et plus grand dans l'hyperbole. De-là Parabolique, adj.

PARABOLOÏDE, s. m. (géom.), solide produit par la révolution d'une parabole autour de son axe; de xeque (on) (parabolé), parabole, et d'ildes (éides), forme, surface; c'est-à-dire, solide dont la surface est terminée par une parabole. On l'appelle encore conoïde parabolique.

PARACENTÈSE, s. f. (chirur.), opération qu'on appelle autrement ponction; de xaçà (para), à côlé, et de zuria (kentéé), piquer. C'est une ouverture que l'on fait au has-ventre des hydropiques, pour en évacuer les eaux.

PARACENTRIQUE, adj. (géom.), qui s'éloigne ou qui s'approche d'un centre donné; de \*\*\*el (para), qui signifie proche, ou au-delà, et de zírrer (kentron), centre.

PARACHRONISME, s. m. erreur de chronologie par laquelle on place un événement plus tard qu'il ne doit l'être; de \*\*ae\* (para), au-delà, et de \*\*zévos (chronos), temps, c'est-à-dire, reculement de temps ou de date. Ce mot est opposé à prochronisme.

PARACLET, s. m. de πας άκλητος (paraklétos), consolateur, avocat, défenseur, qui vient de πας ακαλέα (parakaléo), consoler. Il se dit en parlant du S. Esprit.

PARACYNANCIE, s. f. (méd.), espèce d'esquinancie dans laquelle la respiration est si gênée, que l'on tire la langue comme les chiens. Ce mot est composé de waçà (para), qui indique une comparaison, de zúan (kuôn), chien, et d'ayxa (agchô), suffoquer.

PARADIGME, s. m. (gram.), mot grec, παςάδειγμα (paradéigma), qui signifie exemplaire, modèle, dérivé de παςὰ (para), préposition qui indique une comparaison, et de διακύω (deiknuδ), montrer.

PARADIS, s. m. de maçudinos (paradéisos), qui signifie proprement jardin. Le Paradis terrestre, où Adam fut placé après sa création, étoit effectivement un jardin. C'est par comparaison que l'on appelle Paradis, le séjour des bienheureux dans le ciel (1).

PARADOXE, s. m. de magadoter (paradoxon).

<sup>(1)</sup> M. d'Ansse de Villolson observe, d'après Xénophon (Memorabil. 1.5, p. 8a9), que les Grecs ont pris ce mot de la langue des Perses, et qu'encore aujourd'hui, en persan, un jardin s'appelle firdeus. Los Orientaux, brûlés par l'ardeur du soleil, ne plaçoient le bonheur qu'à l'ombre des arbres. C'est ainsi, ajoute le même M. d'Ansse de Villoison, que le mot de γάνος, qui veut dire la joie dans tous les dialectes grecs, signifioit, selon Hésychius, un jardin dans la langue des Cypriens, voisins de la Phénicie. Or, gan, dans la Genèse, dans l'Alcoran, dans, l'Hébreu, dans le Chaldéen, le Syriaque, l'Arabe, &c. est an jardin le paradis terrestre,

chose surprenante, inattendue, qui est contre l'opinion commune; de saçà (para) contre, et de siès (doxa), opinion. Un paradoxe est une proposition qui choque les opinions reçues, une idée contradictoire ou fausse en apparence, quoique vraie quelquefois dans le fond; tel est le Système de Copernic. De-là vient Paradoxal, adj. qui tient du paradoxe.

PARADOXOLOGUE, s. m. diseur de paradoxes; de παζάδεξοι (paradoxon), paradoxe, et de λίγω (légő), je dis. C'étoit, chez les anciens, une espèce de mimes, ou de bateleurs, qui divertissoient le peuple par leurs bouffonneries.

PARAGOGE, s. f. (gram.), addition à la fin d'un mot; de πεζεγεγή (paragogé), accroissement, qui vient de πεζέγε (parago), avancer, dérivé de πεζέ (para), au-delà, et d'έγε (ago), mener. La paragoge est une figure de diction qui consiste dans l'addition d'une lettre ou d'une syllabe à la fin d'un mot, comme egomes pour ego, chez les Latins. Dérivé. Paragogique, adj.

PARAGRAPHE, s. m. petite division d'un discours, d'un chapitre, &c. dans un ouvrage; ce mot vient de παζαγζαφή (paragraphé), signe posé près de l'écriture, de παζὰ (para), proche, et de γχάφω (graphó), j'écris. C'étoit autrefois l'usage de distinguer les divisions d'un ouvrage par différentes couleurs. Dans l'imprimerie, on se sert du caractère §. De-là vient aussi Paraphe, s. f. et Parapher, v.

PARAKYNANCIE. Voyez PARACYNANCIE.

PARALIPOMÈNES, s. m. pl. mot grec, παςαλειπόμινα (paraléipoména), qui signifie choses omises, ou passées sous silence; de παςαλείπα (paraléipô), omettre, dérivé de παςα (para), outre, et de λείπα (léipô), laisser. On donne ce nom à deux livres de l'Ancien-Testament, parce que ces livres historiques contiennent ce qui a été omis dans les autres.

PARALIPSE, s. f. prétérition, figure de rhétorique qui consiste à fixer l'attention sur un objet, en feignant de le négliger; de παξαλιίπω (paraléipó), négliger, omettre, dérivé de παξα (para), de côté, et de λιίπω (léipó), laisser.

PARALLAXE, s. f. (astro.), de παζάλλαξις (parallaxis), qui signifie proprement différence ou variation, de παζαλλάτηω (parallattó), transposer, transmuer, dont la racine est άλλάτηω (allattó), je change. C'est l'arc du firmament compris entre le lieu vrai et le lieu apparent d'un astre qu'on observe. De-là, PARALLACTIQUE, adj.

PARALLÈLE, adj. (géom.), de παζάλληλος (parallélos), qui signifie également distant, qui est à distance égale. Il se dit d'une ligne ou d'une surface qui est également éloignée d'une autre dans toute son étendue.

PARALLÈLE, s. m. se prend pour comparaison; ainsi faire le parallèle de deux personnes, c'est examiner à quelle distance elles sont, en quelque sorte, des mêmes points de mérite, de vertu, de talent.

PARALLÉLIPIPÈDE ou PARALLÉLEPIPÈDE, s. m. (géom.), solide terminé par six parallélogrammes dont les opposés sont égaux et parallèles; de παςάλληλος (parallèlos), parallèle, d'iπì (épi), sur, et de πιδίοι (pédion), plaine, ou surface plane; c'est-à-dire, qui est formé de plans parallèles.

PARALLÉLISME, s. m. de παζάλληλος (parallélos), parallèle. Situation de deux lignes, de deux surfaces parallèles.

PARALLÉLOGRAMME, s. m. (géom.), figure quadrangulaire dont les côtés opposés sont égaux et

parallèles; de παζάλληλος (parallèles), parallèle, et de γζαμμή (grammé), ligne; c'est-à-dire, figure terminée par des lignes parallèles deux à deux.

PARALOGISME, s. m. παςωλογισμὸς (paralogismos), raisonnement faux et trompeur; de παςὰ (para), mal, vicieusement, et de λογίζομαι (logizomai), raisonner, dérivé de λίγω (légő), je parle. Le paralogisme est contraire aux règles du raisonnement, et se fait par erreur: il diffère du sophisme, qui ne se fait qu'à dessein et par subtilité.

PARALYSIE, s. f. (méd.), παζάλυσις (paralusis), maladie causée par le relâchement des parties nerveuses et musculeuses, qui prive quelque partie du corps de sentiment et de mouvement; de παζαλύω (paralus), résoudre, relâcher, dont la racine est λύω (lub), délier, dissoudre. De-là vient Paralytique, adj. παζαλυτικός (paralutikos), qui est atteint de paralysie; Paralyser, v. a. rendre paralytique, et figur: rendre inutile.

PARAMÈTRE, s. m. (géom.), ligne constante et invariable qui entre dans l'équation d'une courbe; de \*\*\*ee\* (para), à côté, et de \*\*\*ireo\* (métron), mesure, parce que cette ligne est une mesure invariable pour la comparaison des ordonnées et des abscisses des diamètres dans les courbes.

PARANGON, s. m. v. m. qui signifie comparaison; et PARANGONER, v. a. comparer; de παξάγειν (paragein), mettre à côté l'un de l'autre, de παξά (para), à côté, et d'ἄγω (agó), conduire, amener.

PARANOMASIE, s. f. (littér.), ressemblance entre des mots de différentes langues, qui peut marquer une origine commune; de \*\*aea\* (para), proche, et d'\*\*opa\* (onoma), nom; c'est-à-dire, proximité ou ressemblance de deux noms.

PARANYMPHE, s. m. de \*\*ee\* (para), proche, et de \*\*v\*\*\(\textit{\rho}\) (numphé), jeune épouse, nouvelle mariée. C'étoit, chez les anciens, celui qui faisoit les honneurs de la nôce, et qui conduisoit l'épouse dans la maison de son mari, littéralement qui étoit près de l'épouse. De-là est venu, par métaphore, le Paranymphe des écoles de Sorbonne et de Médecine, c'est-à-dire, le discours solemnel qui se prononçoit à la fin de chaque licence, par un orateur appelé aussi Paranymphe, qui faisoit l'éloge des licenciés.

PARAPEGMES, s. m. pl. tables de métal sur lesquelles les anciens gravoient les ordonnances et autres proclamations publiques; de παζαπήγνυμι (parapégnumi), afficher, parce qu'on les affichoit à quelque pilier pour y être lues de tout le monde.

PARAPHERNAUX, adj. m. pl. se dit, en termes de droit, des biens dont une femme, par contrat de mariage, s'est réservé la jouissance et la disposition; de maçà (para), au-delà, et de occió (pherné), dot, parce qu'ils ne font point partie de la dot.

PARAPHIMOSIS, s. m. (méd.), mot qui signifie proprement ligature en arrière; de \*\*aça (para), trop, ou auprès, et de \*\*quéa (phimos), serrer avec un cordon. Maladie dans laquelle le prépuce est tellement renversé, qu'il ne peut plus être rabattu.

PARAPHRASE, s. f. πας μόριατε (paraphrasis), explication, développement d'une chose qui manque d'étendue, ou qui n'est pas assez claire; de πας μοριάζω (paraphrazó), interpréter, parler selon le sens, dérivé de πας μ΄ (para), selon, et de φς μ΄ζω (phrazó) parler. De-là vient Paraphraser, v. a. Paraphraseur, s. m. fam. et Paraphraser, auteur de paraphrases.

PARAPHRÉNÉSIE, s. f. (méd.), espèce de fré-

nésie causée par l'inflammation du diaphragme; ce mot vient de \*\*e\(\pi\) (para), qui veut dire ici, mal, d'uns manière vicieuse, et de \$\varphi\)(phrénes), le diaphragme; comme qui diroit, vice du diaphragme.

PARAPHROSYNÉ, s. f. (méd.), délire passager produit par les poisons. Ce mot est purement grec, παζαφζοσύνη, de παζαφζοσίω (paraphronés), délirer, dérivé de παζά (para), mal, et de φζην (phrén), esprit; c'est-ù-dire, maladie de l'esprit.

PARAPLÉGIE ou PARAPLEXIE, s. f. (méd.), paralysie de toutes les parties situées au-dessous du cou; de πωρώ (para), qui signifie d'une manière nuisible, et de πλήστω (plessó), frapper.

PARAPLEURITIS, s. f. (méd.), inflammation de la partie de la plèvre qui recouvre la surface supérieure du diaphragme; ce mot est grec, composé de παςὰ (para), préposition qui veut dire ici, mal, vicieusement, et de πλευςὰ (pleura), plèvre; c'est-à-dire, vice de la plèvre.

PARASANGE, s. f. παζασάγγης (parasaggés), terme, et mesure itinéraire des anciens Perses; trente stades.

PARASÉLÈNE, s. f. (physiq.), de περὰ (para), proche, et de σιλήτη (sélêné), la lune. Cercle lumineux qui environne quelquefois la lune, et dans lequel on voit une ou plusieurs images de cette planète. C'est pour la lune ce que la parélie est à l'égard du soleil.

PARASITE, s. m. raçuorres (parasitos), celui qui flatte les riches pour s'introduire à leur table. Ce mot est composé de raçu (para), proche, et de rires (sitos), blé, et signifie littéralement celui qui est près du blé. C'étoit, dans l'origine, le nom que donnoient les Grecs à ceux qui avoient l'intendance des blés sacrés. Ils étoient honorés, et avoient part aux viandes des sacrifices : ainsi

ce mot n'avoit rien d'odieux. Mais, dans la suite, on vit s'élever à Athènes des essaims de convives qui s'introduisirent dans les maisons opulentes, et en devinrent les commensaux; on les appela parasites: et ce mot se prit alors en mauvaise part.

On appelle plantes parasites celles qui croissent sur d'autres plantes, dont elles tirent leur nourriture.

PARASQUINANCIE, s. f. (méd.), sorte d'esquinancie dans laquelle les muscles externes de la gorge sont enflammés; ce mot vient de ««« (para), beaucoup, de «» (sun), avec, et d'ayx» (agchó), serrer, « suffoquer.

PARASTATE, s. m. (anat.), de muçà (para), auprès, et d'isamui (histamai), être placé. Voy. Epididyme.

PARASYNANCIE. Voyez Parasquinancie.

PARATHÉNAR, s. m. (anat.), de \*\*açà (para), proche, et de \*i\*aç (thénar), la plante du pied. Muscle assez long, qui forme le bord extérieur de la plante du pied, et qui sert à écarter le petit doigt des autres.

PARATITLES, s. f. pl. explication abrégée de quelques titres ou livres du Code, ou du Digeste; de raça (para), proche, et de rirres (titles), titre, parce que le but des Paratitles est de rapprocher certains objets dispersés sous différens titres, pour en faire connoître la liaison. Les auteurs de ces explications se nomment Paratitlaires.

PARÉGORIQUE, adj. (méd.), qui calme, qui appaise les douleurs; de \*\*açnyoçia\* (parégoréó), calmer, adoucir.

PARÉLIE, s. f. (physiq.), de suçu (para), proche, et d'nus (hélios), le soleil. Représentation du soleil dans une nuée, ou apparence d'un ou de plusieurs faux soleils autour du véritable.

PAREMBOLE, s. f. figure de rhétorique dans laquelle l'idée qui a du rapport au sujet, est insérée au milieu de la période; de παξιμθώλλω (paremballó), jeter entre, insérer, dérivé de παξὰ (para), entre, d'iv (en), dans, et de σώλω (balló), jeter. Les poètes l'appellent parenthèse palliée.

PARENCHYME, s. m. (anat.), substance propre de chaque viscère; ce mot vient de παξίγχυμα (paregchuma), qui signifie effusion, épanchement, dérivé de παξιγχύω (paregchub), verser comme en passant, épancher, parce qu'on a cru que la masse des viscères se formoit d'un sang épanché ou coagulé. Parenchyme, en botanique, est la pulpe ou substance moelleuse de la plante, au travers de laquelle on suppose que le sus est distribué.

PARÉNÈSE, s. f. (didact.), discours moral, exhortation à la vertu; de \*\*aeainos (parainésis), avertissement, exhortation, qui vient de \*\*aeainos (parainés), avertir, exhorter, dont la racine est \*\*airos (ainos), discours, louange. Parénétique, adj. en vient.

PARENTHÈSE, s. f. (gram.), de raçiolors (parenthésis), interposition, dérivé de raçà (para), entre, d'in (en), dans, et de ribnus (tithémi), je place; c'est-àdire, chose placée entre d'autres. On appelle ainsi un mot ou une courte phrase qu'on insère dans le discours, et qui forme un sens à part. On renferme ordinairement la parenthèse entre deux crochels de cette forme ().

PARERMÉNEUTES, s. m. pl. hérétiques du septième siècle, ainsi nommés de maça (para), contre, et d'iquaniès (herméneus), interprète, parce qu'ils vouloient expliquer l'Ecriture chacun selon son opinion particulière, ou contre l'opinion commune.

PARHÉLIE. Voyez PARÉLIE.

PARODIE, s. f. (littér.), imitation bouffonne d'un ouvrage sérieux. Ce mot est grec, \*\*aepadia (parodia), dérivé de \*\*aepadia (para), contre, et d'édi (odé), chant, poëme; c'est-à-dire, poëme composé à l'imitation d'un autre. La parodie a été inventée par les Grecs. De-là, PARODIER, v. PARODISTE, auteur de parodies.

PAROISSE, s. f. de maçoisia (paroikia), qui se trouve en ce sens dans quelques Conciles, et qui signifie proprement demeure voisine, réunion de maisons voisines; de maçà (para), proche, et d'sisos (oikos), maison, habitation. Paroissien, s. m. et Paroissial, adj. en sont dérivés.

PARONOMASE, s. f. figure de rhétorique qui consiste à réunir dans la même phrase des mots dont le son est à-peu-près le même, quoiqu'ils présentent un sens bien différent; cè mot vient de \*\*eçà (para), proche, et d'èveµa (onoma), nom; c'est-à-dire, proximité, ou ressemblance de deux mots, jeu de mots.

PARONOMATIE, s. f. ressemblance entre des mots de différentes langues, qui peut marquer une origine commune. Voyez, pour l'étymologie, le mot précédent.

PARONYCHIE, s. f. plante qui croît dans les lieux pierreux. Son nom vient de \*\*açouxía\* (paronuchia), panaris, dérivé de \*\*açouxía\* (para), proche, et d'ouxíonux), ongle; parce qu'elle est bonne pour les panaris, ou tumeurs qui viennent près des ongles.

PAROTIDE, s. f. (anat.), glande située derrière les oreilles, près de l'angle de la mâchoire inférieure; de raçà (para), auprès, et d'ois (ous), génit. aròs (ôtos), oreille. C'est aussi la tumeur qui occupe ces glandes.

PAROXYSME, s. m. (méd.), accès, redoublement d'une maladie ou d'une douleur; de παζοξοσμός (par-

oxusmos), irritation, qui vient de sucception (parosuno), irriter, aigrir, ou de sucception (para), beaucoup, et d'égès (oxus), aigu.

PARTHÉNON, s. m. (antiq.), fameux temple de Minerve à Athènes; ce mot vient de \*\*agéires (parthénes), vierge, parce qu'on prétendoit que cette déesse avoit toujours conservé sa virginité; d'où vient qu'on la surnommoit Parthénie, c'est-à-dire, la déesse vierge.

PARULIE, a. f. tumeur inflammatoire des gencives, qui vient quelquefois à suppuration; de \*\*aça (para), proche, et d'essa (oulon), gencive.

PASIGRAPHIE, s. f. mot nouveau, formé de man (pasi), à tous, dat. pl. de mas (pas), tout, et de yéaps (graphó), j'écris. C'est le nom d'un système d'écriture universelle, nouvellement inventé, et qu'on propose à tous les peuples comme une langue de communication; ou, suivant la définition de l'inventeur, c'est l'art d'écrire et d'imprimer en une langue, de manière à être lu et entendu dans toute autre langue, sans traduction. De là, PASIGRAPHIQUE, adj.

PASSALORYNCHITES, s. m. pl. hérétiques dont parlent Philastre et S. Augustin, et dont le nom signifie qui ont une cheville sur la bouche; de πάσσαλος (passalos), cheville, et de ρύγχος (rugchos), le bec, ou le museau, parce qu'en priant, ils avoient toujours le doigt sur les lèvres, et même sur le nez.

PATHÉTIQUE, adj. παθητικός (pathétikos), qui affecte, qui touche, qui émeut les passions; de πάθες (pathos), passion, émotion, dérivé de πάσχω (paschó), souffrir, être affecté. De-là, PATHÉTIQUEMENT, adv.

PATHOGNOMONIQUE, adj. (méd.), de πάθος (pathos), disposition, maladie, affection, et de γνωμονικός (gnomonikos), qui dénote, qui indique, dont la

racine est yimera (ginôskô), je connois. Il se dit des signes propres et particuliers à chaque disposition du corps, en santé comme en maladie.

PATHOLOGIE, s. f. partie de la médecine qui traite de la nature, des causes et des symptômes des maladies; de milos (pathos), affection, maladie, et de logos (logos), discours, traité. Dérivé. Pathologique, adj.

PATHOS, s. m. mot grec, métes, qui signifie passion, mouvement, et qui désigne les mouvemens ou passions qu'un orateur excite dans l'ame de ses auditeurs. On l'emploie le plus souvent familièrement et en mauvaise part, pour exprimer une chaleur affectée et ridicule dans un discours ou dans un ouvrage.

PATRIARCHE, s. m. de wareinexus (patriarchés), qui signifie proprement chef de famille; de rareine (patria), famille, et d'iexòs (archos), chef, dont les racines sont rariè (patér), père, et iexò (arché), principe, primauté. Nom qu'on donne à plusieurs saints personnages de l'Ancien-Testament qui ont vécu avant Moïse, et qu'on a donné ensuite par analogie aux évêques des premières églises de l'Orient. De-là, Patriarchal, adj. Patriarchal, s. m. dignité de patriarche. C'est du même mot rarein qu'est dérivé celui de Patriz et tous ses composés.

PATRONYMIQUE, adj. Il se dit des noms communs à tous les descendans d'une race, et tirés de celui qui en est le père; de marie (patér), génit. marçès (patros), père, et d'ésoma (onoma), nom; c'est-à-dire, nom paternel.

PECHYAGRE, s. f. (méd.), espèce de goutte qui attaque le coude; de \*fixos (péchus), coude, et d'ayça (agra), prise.

PÉDAGOGUE, s. m. \*\*uduywyos (paidagogos), pré-

cepteur d'enfans, maître d'école, de mais (pais), enfant, et d'ayayès (agógos), conducteur, qui vient d'aya (agó), conduire. Les Grecs et les Romains appeloient Pédagogues, les esclaves qu'ils chargeoient du soin de leurs enfans, pour les conduire, les garder, et même leur donner les premières instructions. Ce mot ne se dit guère qu'en mauvaise part et par dérision. De-là viennent les termes didactiques, Pédagogie, s. f. éducation des enfans; Pédagogie, adj. et les termes injurieux: Pédanterie, s. f. profession de ceux qui enseignent dans les classes; Pédant, s. m. celui qui enseigne la jeunesse, ou qui affecte de paroître savant; et ses dérivés, Pédantesque, adj. Pédantiser, v. n. Pédantisme, s. m.

PÉDÉRASTIE, s. f. amour honteux entre des hommes; de mais (pais), jeune garçon, et d'içus (éras), aimer. Pédéraste, s. m. celui qui se livre à la pédérastie.

PÉDOMÈTRE, s. m. du latin pes, pedis, pied, et du grec µírço (métron), mesure; c'est-à-dire, mesure des pieds, ou plutôt du chemin que l'on fait. Voyez ODOMÈTRE.

PÉDOTROPHIE, s. f. (méd.), manière de nourrir les enfans; de παῖς (pais), génit. παιδὶς (paidos), enfant, et de τζοφή (trophê), nourriture, de τζόφα (tréphô), nourrir. C'est le titre d'un beau poëme latin de Scévole-de-Sainte-Marthe.

PÉGASE, s. m. (mytho.), Πήγασος (Pégasos), de πυγη (pégé), fontaine; cheval ailé qui fit jaillir d'un coup de pied la fontaine d'Hippocrène.

PÉGOMANCIE, s. f. divination par l'eau des fontaines; de \*\*nyn (pégé), fontaine, et de \*\*unriéa (mantéia), divination. M. de Villoison a vu consulter comme uu oracle, la fontaine célèbre de l'île d'Amorgos. PÉLÉCOÏDE, adj. (géom.), qui a la forme d'une hache, en parlant d'une figure; de zídezes (pélékus), hache, et d'ildes (éides), forme.

PÉLICAN, s. m. grand oiseau aquatique. Son nom grec est miliari (pélékan), dérivé de miliares (pélékus), hache, parce que son bec ressemble à une hache, en ce qu'il est plat, et presque de la même largeur dans toute son étendue.

PEMPHIGODE, adj. (méd.), de πίμφιξ (pemphix), pustule, et d'ildos (éidos), apparence. Il se dit d'une fièvre distinguée par des vésicules qui durent plusieurs jours, et se terminent par l'épanchement d'une sérosité limpide.

PENTACHORDE, s. m. ancien instrument de musique qui avoit cinq cordes; de πίντι (penté), cinq, et de χοςδή (chordé), corde.

PENTADACTYLE, adj. (nat.), qui a cinq doigts; de πίντι (penté), cinq, et de δάκτυλος (daktulos), doigt. Il se dit des animaux qui ont cinq doigts à chaque pied.

PENTADÉCAGONE, s. m. Voy. QUINDÉCAGONE. PENTAÈDRE, s. m. (géom.), corps solide terminé par cinq faces; de wirre (penté), cinq, et d'ide (hédra), siége, base.

PENTAGLOTTE, adj. qui est écrit en cinq langues; de wirrs (penté), cinq, et de γλῶτηα (glotta), langue.

PENTAGONE, s. m. (géom.), figure qui a cinq côtés et cinq angles; de wirre (penté), cinq, et de veris (gónia), angle.

PENTAGYNIE, s. f. (botan.), de wirrs (penté), cinq, et de yorn (guné), femme. Nom que donne Linné à la sous-division des classes des plantes, qui comprend les fleurs qui ont cinq parties femelles, ou cinq pistils.

PENTAMÈTRE, s. m. (littér.), vers grec et latin, composé de cinq pieds ou mesures; de πίντι (penté), cinq, et de μίτζον (métron), mesure.

PENTANDRIE, s. f. (botan.), mot formé de sirre (penté), cinq, et d'sirie (anér), génit. siries (andros), mari. C'est le nom que donne Linné à la cinquième classe des plantes, dont la fleur a cinq parties mâles, ou cinq étamines.

PENTAPÉTALÉ, adj. (botan.), de mirre (penté), cinq, et de mirador (pétalon), feuille, ou pétale. Il se dit des fleurs composées de cinq pièces ou pétales.

PENTAPHYLLE, adj. (botan.), qui a cinq feuilles; de mirri (penté), cinq, et de φύλλοι (phullon), feuille.

PENTAPOLE, s. f. contrée où il y a cinq villes principales; de wires (penté), cinq, et de wires (polis), ville.

PENTAPTÈRE, adj. (botan.), qui a cinq ailes; de wirre (penté), cinq, et de wreer (ptéron), aile.

PENTASPERME, adj. (botan.), qui a cinq graines; de wirre (penté), cinq, et de exique (sperma), semence.

PENTASTYLE, s. m. (archit.), édifice qui a cinq colonnes par-devant; de zirre (penté), cinq, et de sièles (stulos), colonne.

PENTASYRINGUE, s. f. (antiq.), machine de bois à cinq trous, où l'on entravoit, chez les Grecs, les jambes, les bras et la tête des criminels, afin qu'ils ne pussent se remuer; ce mot vient de wires (penté), cinq, et de overet (suriga), gaîne, tuyau.

PENTATEUQUE, s. m. de πίντι (penté), cinq, et de τιῦχος (teuchos), livre. Nom collectif des cinq premiers livres de la Bible, écrits par Moïse.

PENTATHLE, s.-m. genre d'exercice, chez les anciens, ainsi nommé de zérre (penté), cinq, et d'allas

(athlos), combat, parce qu'il comprenoit cinq sortes de jeux ou de combats, savoir la lutte, la course, le saut, le disque et le javelet.

PENTECÔTE, s. f. fête solemnelle chez les Juiss et chez les chrétiens; de \*\*svrnxosos (pentékostos), cinquantième, dont la racine est \*\*sirs (penté), cinq, parce que la Pentecôte se célèbre cinquante jours après Pâques.

PÉPASTIQUE ou PEPTIQUE, adj. (méd.), maturatif; de wewaise (pépainé), cuire, mûrir. Il se dit des remèdes propres à cuire les humeurs corrompues, à les mûrir et à les disposer à une bonne suppuration.

PÉRÉGRINOMANIE, s. f. la passion des voyages; ce mot vient du latin *peregrinari*, voyager, et du grec 
punia (mania), manie, passion.

PÉRIANTHE, s. m. (botan.), nom que donne Linné au calice particulier des fleurs; ce mot est formé de wegi (péri), autour, et d'artes (anthos), fleur; c'est-à-dire, qui entoure la fleur.

PÉRIAPTE, s. m. (antiq.), talisman, amulette, qu'on portoit au cou comme un préservatif contre les maladies; de migi (péri), autour, et d'ante (hapté), j'attache.

PERIBOLE, s. m. (antiq.), mot grec, περίδολ, qui signifie tout ce qui environne, clos, verger, en grec moderne, de περίδαλλω (périballó), entourer. C'étoit un espace de terre planté d'arbres et de vignes, que les anciens laissoient autour des temples, et dont les fruits appartenoient aux prêtres. Péribole, en médecine, signifie transport des humeurs ou de la matière morbifique sur la surface du corps. En ce sens, il est féminin.

PÉRICARDE, s. m. (anat.), capsule membraneuse qui enveloppe le cœur; de #191 (péri), autour, et de

angolia (kardia), le cœur. De-là, Péricardin, adj. qui appartient au péricarde; Péricardinis, s. m. inflammation du péricarde.

PÉRICARDIAIRES, adj. m. pl. se dit de certains vers qui s'engendrent dans le péricarde. Voyez ce mot

PÉRICARPE, s. m. (botan.), enveloppe extérieure des semences; de week (péri), autour, et de magnés (karpos), fruit, ou semence.

PÉRICHONDRE ou PÉRICONDRE, s. m. (anat.), membrane qui recouvre les cartilages; de wiçi (péri), autour, et de zérdes (chondros), cartilage.

PÉRICRANE, s. m. (anat.), membrane épaisse qui environne le crâne; de wigi (péri), autour, et de zgános (kranion), le crâne.

PÉRIDROME, s. m. (archit.), espace, ou galerie qui règne entre les colonnes et le mur, dans un périptère; de wigi (péri), autour, et de dépus (dromos), course, dérivé de reixa (tréché), courir; c'est-à-dire, espace pour aller autour. Les péridromes étoient des promenades chez les Grecs.

PÉRIECIENS. Voyez Périaciens.

PÉRIÉLÈSE, s. f. terme de plain-chant, dérivé de regularors (périéilésis), circonvolution, qui vient de regularors (périéilésis), circonvolution, qui vient de regularors, autour, et d'einém (eilés), rouler, entourer. C'est une cadence qui se fait dans l'intonation de certaines pièces de chant, pour avertir le chœur que c'est à lui de poursuivre ce qui suit.

PÉRIGÉE, s. m. (astro.), point de l'orbite d'une planète où elle est à sa plus petite distance de la terre; de  $\pi \circ (p \circ i)$ , autour, et de  $\gamma \circ (g \circ i)$ , la terre. Il est opposé à apogée. On sait que les anciens plaçoient la terre au centre du monde.

PÉRIGYNE, adj. (botan.), de wiel (péri), autour,

et de youn (guné), femme. Nom que l'on donne à la corolle et aux étamines des fleurs qui sont attachées autour de l'ovaire ou de l'organe femelle. Cette espèce d'insertion s'appelle Périgynique.

PÉRIHÉLIE, s. m. (astro.), point de l'orbite d'une planète où elle est à sa plus petite distance du soleil; de wigi (péri), autour, et d'nues (hélios), le soleil. Il est opposé à aphélie.

PÉRIMÈTRE, s. m. (géom.), contour, circonférence d'une figure; de wiel (péri), autour, et de mires (métron), mesure; c'est-à-dire, ligne qui mesure tout autour.

PÉRINÉE, s. m. (anat.), l'espace qui est entre l'anus et les parties naturelles; de weginais (périnaiss), qui vient, dit-on, de wegi (péri), autour, et de vain (nais), j'habite.

PÉRIODE, s. f. révolution entière d'un astre autour de son orbite; de \*\*eçiodos (périodos), qui signifie littéralement circuit, autour, dérivé de \*\*eçi (péri), autour, et d'odos (hodos), chemin; c'est-à-dire, chemin que l'on fait en tournant. En termes de grammaire, Période se dit d'une phrase arrangée dans un certain ordre, et dont tous les membres forment un sens parfait; et en chronologie, d'un certain nombre d'années, lequel étant écoulé, revient toujours dans le même ordre; en médecine, du temps compris entre deux accès, dans une maladie. Ce mot, au figuré, est toujours masculin; le période d'une chose est le plus haut point où elle puisse arriver. De-là Périodique, adj. circulaire, qui se fait à des temps fixes et réglés; Périodiquement, adv.

PÉRICIENS ou PÉRIÉCIENS, s. m. pl. (géog.), ceux qui habitent sous le même degré de latitude; de regi (péri), autour, et d'oixée (oikée), habiter; c'est-à-

dire, qui habitent autour du pôle à la même distance de l'équateur.

PÉRIOSTE, s. m. (anat.), membrane déliée et sensible qui recouvre les os; de wiçi (péri), autour, et d'isin (ostéon), os.

PÉRIPATÉTICIENS, s. m. pl. philosophes de la secte d'Aristote; ainsi nommés de wigi (péri), autour, et de waris (patés), se promener, parce qu'ils disputoient dans le Lycée en se promenant. De-là est venu PÉRIPATÉTISME, s. m. doctrine des Péripatéticiens.

PÉRIPÉTIE, s. f. wigiwirie (péripétéia), changement imprévu qui forme le dénouement d'une pièce de théatre. Le mot grec signifie proprement incident, ou renversement d'état, et vient de wiel (péri), contre, et de wiwle (pipté), je tombe; c'est-à-dire, changement d'un état en un autre tout contraire. C'est ce qu'on appelle aussi catastrophe. Voyez ce mot.

PÉRIPHÉRIE, s. f. (géom.), circonférence ou contour d'une figure; de \*(péri), autour, et de viçu (phéró), je porte. Ce mot est moins usité que périmètre.

PÉRIPHRASE, s. f. de περίφεσος (périphrasis), qui veut dire circonlocution, détour de mots, de περί (péri), autour, et de φράζω (phrazó), parler. La Périphrase est une figure par laquelle on exprime en plusieurs paroles ce qu'on auroit pu dire en moins. De-là le verbe PÉRIPHRASER.

PÉRIPLE, s. m. (géog. anc.), navigation autour d'une mer, ou de quelque côte, ou l'ouvrage qui en rend compte; de πιςὶ (péri), autour, et de πλίω (pléó), naviger.

PÉRIPNEUMONIE, s. f. (méd.), inflammation du poumon; de πιςὶ (péri), autour, et de πνιύμων (pneu-

môn), le poumon, dérivé de mia (pnéo), je respire, parce que le poumon est l'organe de la respiration.

PÉRIPTÈRE, s. m. (archit.), édifice entouré extérieurement de colonnes isolées; de #16/2 (péri), autour, et de #15/2 (ptéron), aile; comme qui diroit, qui a des ailes tout autour, parce que les anciens appeloient ailes les colonnes qui étoient aux côtés des temples et des autres édifices.

PÉRISCIENS, s. m. pl. (géog.), habitans des zônes glaciales; de wiệi (péri), autour, et de ozià (skia), ombre, parce que leur ombre tourne autour d'eux pendant les six mois que le soleil est sur leur horizon.

PÉRISPERME, s. m. (botan.), de wigi (péri), autour, et de vuique (sperma), semence. Corps épais qui enveloppe la plantule ou le germe dans les semences.

PÉRISSOLOGIE, a. f. (gram.), discours superflu; de πεξιστός (périssos), superflu, dont la racine est πεξὶ (péri), outre mesure, et de λόγος (logos), discours. La périssologie est une répétition inutile en d'autres termes d'une même pensée qu'on vient d'expliquer suffisamment.

PÉRISTALTIQUE, adj. qui a la vertu de se contracter; de wegissiale (péristello), retirer, contracter, dérivé de wegi (péri), contre, et de siale (stello), resserrer. Il se dit du mouvement des intestins, par lequel ils se retirent et se contractent, comme les vers qui rampent.

PÉRISTAPHYLIN, adj. m. (anat.), se dit de deux muscles de la luette; de wiei (péri), autour, auprès, et de saponi (staphulé), la luette.

PÉRISTAPHYLO-PHARYNGIEN, adj. m. (anat.), se dit de deux muscles qui sont placés entre la luette et le pharynx; de migi (péri), autour, de rappir

(staphulé), la luette, et de original (pharuga), le pharuna, l'entrée du gosier.

PÉRISTOLE. Voyez Péristaltique.

PÉRISTYLE, s. m. (archit.), édifice environné intérieurement de colonnes isolées, qui forment une galerie; ce mot vient de πιζί (péri), autour, et de σύλος (stulos), colonne; c'est-à-dire, qui a des colonnes tout autour. Le péristyle est différent du périptère qui a les colonnes en dehors. On entend aussi par péristyle un rang de colonnes, tant au-dedans qu'au-dehors d'un édifice.

PÉRISYSTOLE, s. f. (méd.), intervalle qui est entre la systole et la diastole, c'est-à-dire, entre la contraction et la dilatation du cœur et des artères; de sur (péri), au-dessus, au-delà, et de συσολή (sustolé), contraction, qui vient de συσόλλω (sustelló), contracter.

PÉRITOINE, s. m. (anat.), membrane qui recouvre et enveloppe tous les viscères du bas-ventre; de \*\*eli (péri), autour, et de \*\*iin (téinó), tendre, parce qu'elle est tendue naturellement par le poids des intestins qu'elle renferme.

PÉRITROCHON, s. m. (mécan.), machine propre à enlever de gros fardeaux; de wiệi (péri), autour, et de τροχίω (trochéo), courir, rouler.

PERONÉ, s. m. (anat.), le plus menu des deux os de la jambe; ce mot vient de \*\*\*eon (péroné), qui signifie proprement agraffe, et dont les Grecs ont fait le nom de cet os, parce qu'il semble réunir les muscles du tibia, avec lequel il est articulé. De-là Péronier, adj. qui a rapport au péroné.

PÉTALE, s. m. (botan.), de miraler (pétalon), feuille, dérivé de mirale (pétal), ouvrir, étendre, éclore. On appelle ainsi les feuilles d'une fleur, ou chacune

des pièces de la corollo, qui servent d'enveloppe au pistil et aux étamines. De-là, Pétalé, adj. qui a des pétales.

PÉTALISME, s. m. (hist. anc.), forme de jugement établie à Syracuse, et qui étoit à-peu-près la même chose que l'ostracisme à Athènes. Son nom vient de mirale (pétalon), feuille, parce qu'on donnoit son suffrage sur une feuille d'olivier. Voyez OSTRACISME.

PÉTALOÏDE, adj. (botan.), qui a la forme d'un pétale; de wirales (pétalon), seuille, et d'isdes (éides), forme.

PÉTASE, s. m. (antiq.), wirars (pétasos), sorte de chapeau des anciens. On représentoit Mercure avec un pétase ailé.

PÉTASITE, s. m. plante qui tire son nom de mirares (pétasos), chapeau à larges bords, parce que ses feuilles, qui sont grandes et larges, pendent comme un chapeau renversé.

PÉTREUX, adj. (anat.), pierreux, qui tient de la pierre; de wirçes (pétros), pierre. On donne ce nom à l'os des tempes à cause de sa dureté; et son apophyse est appelée apophyse pétreuse ou pierreuse.

PÉTROLE ou PETRÉOLE, s. m. en grec, πιτείλαιοι (pétrélaion), sorte de bitume liquide et inflammable, qui découle des fentes des rochers; de πίτεος (pétros), pierre, et d'ίλαιοι (élaion), en latin oleum, huile; comme qui diroit, huile de pierre.

PÉTRO-PHARYNGIEN, adj. (anat.), se dit de deux muscles du pharynx, qui s'attachent à l'apophyse pierreuse de l'os des tempes; de mirços (pétros), pierre, et de pievyt (pharugx), le pharynx, l'entrée du gosier.

PÉTRO-SALPINGO-STAPHYLIN, adj. (anat.), qui a rapport à l'apophyse pierreuse des tempes, à la trompe d'Eustache et à la luette; de mirços (pétros),

pierre, de σώλωνς (salpigx), trompe, et de σωφυλή (staphulė), la luette. C'est le nom de deux muscles de la luette.

PHACOÏDE, adj. (anat.), lenticulaire, qui a la forme d'une lentille; de pari (phaké), ou paris (phakos), lentille, et d'sidos (éidos), forme. C'est le nom donné par quelques-uns au crystallin de l'œil, à causé de sa forme.

PHAGÉDÉNIQUE, adj. rongeant; ce mot vient de payidana (phagédaina), qui signifie grande faim, faim canine, dérivé de payin (phagéin), manger. On l'a appliqué ensuite à des ulcères malins qui rongent et corrodent les parties voisines, et aux remèdes qui consument les chairs baveuses et superflues.

PHAGÉSIES, s. f. pl. fêtes grecques en l'honneur de Bacchus, dans lesquelles on faisoit de grands festins; ce mot est dérivé de que (phagéin), manger.

PHALANGE, s. f. en grec, φάλωγξ (phalagx), ancien corps d'infanterie Macédonienne qui avoit plus de hauteur que de front. Par comparaison, les médecins donnent ce nom aux os des doigts, parce qu'ils sont rangés les uns à côté des autres comme des soldats en bataille. Phalange est aussi le nom d'une araignée venimeuse, et d'une plante que l'on croit bonne contre la morsure des serpens. Dérivé, Phalangite, s. m. soldat de la phalange.

PHALANGER, s. m. (nat.), quadrupède de Surinam, de la taille d'un petit lapin, ainsi nommé de φάλωγξ (phalagx), phalange (os des doigts), à cause de la singulière conformation de ses phalanges.

PHALANGOSE, s. f. (méd.), maladie des paupières dans laquelle les cils sont hérissés contre l'œil, et l'offensent; ce mot vient de φάλαγξ (phalagx), phalange, corps de troupes hérissé de piques.

PHALARIS, s. m. plante ainsi nommée de φαληςος (phaléros), blanc, à cause de sa semence qui est fort blanche.

PHALÈNE, s. m. (nat.), nom donné au papillon de nuit, pour le distinguer du papillon de jour. Ce mot vient de φάλαινα (phalaina), qui désigne un moucheron qui vient voltiger autour de la chandelle, dérivé, dit-on, de φάν (phab), luire, briller; parce que les papillons de nuit sont attirés par les lumières.

PHANTAISIE. Voyez FANTAISIE.

PHANTASMAGORIE, s. f. mot nouveau, qui signifie littéralement assemblée de spectres ou de fantômes; de párraque (phantasma), fantôme, et d'ayeça (agora), assemblée. Sorte de nouveau spectacle physique, qui consiste à faire apparoître dans un lieu obscur, des images de corps humains qui produisent de l'illusion.

PHANTOME. Voyez FANTÔME.

PHARMACEUTIQUE, s. f. partie de la médecine qui traite de la composition des remèdes et de leur emploi; de φάζματον (pharmakon), médicament, remède. Pharmaceutique, adj. qui appartient à la pharmacie.

PHARMACIE, s. f. l'art de préparer et de composer les remèdes, et le lieu où on les conserve; de φάζμαπος (pharmakon), remède. De-là, Pharmacien, s. m. celui qui exerce cet art.

PHARMACOLOGIE, s. f. la science de la pharmacie, ou de la composition des remèdes; de φάςμακοι (pharmakon), remède, et de λόγος (logos), discours, traité.

PHARMACOPÉE, s. f. traité qui enseigne la manière de préparer et de composer les remèdes; de φάςμακον (pharmakon), remède, et de ποιία (poié6), faire, composer. PHARMACOPOLE, s. m. vendeur de remèdes ou de drogues; de φάζμακον (pharmakon), remède, et de παλίν (pôléin), vendre.

PHARMACOPOSIE, s. f. Ce mot signifie tout remède liquide; de φάζμακον (pharmakon), remède, et de wésis (posis), potion, boisson, de wive (pinô), boire.

PHARYNGÉ, adj. qui a rapport au pharynx. Voy. ce mot.

PHARYNGOGRAPHIE, s. f. (anat.), description du pharynx; de φάζυγξ (pharugx), le pharynx, l'entrée du gosier, et de γεάφω (graphô), je décris.

PHARYNGOLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite des usages du pharynx; de φώςυγε (pharugx), le pharynx, l'entrée du gosier, et de λόγος (logos), discours.

PHARYNGO-PALATIN, adj. (anat.), se dit de deux muscles qui ont rapport au pharynx et au palais; de φάςυγξ (pharugx), le pharynx, et du latin palatum, le palais.

PHARYNGO-STAPHYLIN, adj. (anat.), se dit de deux muscles qui ont rapport au pharynx et à la luette; de φώςυγξ (pharugx), le pharynx, et de σωφολί (staphulé), la luette.

PHARYNGOTOME, s. m. (chirur.), instrument qui sert à ouvrir le pharynx, &c. Ce mot vient de péçuy (pharugx), le pharynx, l'entrée du gosier, et de 
rium (temno), couper. On appelle Pharyngotomie, l'opération même.

PHARYNX, s. m. (anat.), mot grec,  $\phi_{\alpha \ell \nu \gamma \xi}$ , qui désigne l'orifice supérieur du gosier ou de l'œsophage.

PHASE, s. f. (astro.), de que (phasis), apparence, qui vient de quira (phainé), paroître, se montrer. On appelle phases les diverses apparences de la lune et des

autres planètes, c'est-à-dire, les diverses formes sous lesquelles elles se montrent.

PHÉNICOPTÈRE, s. m. oiseau aquatique qu'on appelle autrement Flamant, ou Bécharu. Son nom vient de φῶνιξ (phoinix), rouge, et de τηιςὸν (ptéron), aile, à cause du plumage de ses ailes, qui est couleur de rose.

PHÉNIGME, s. m. (méd.), de point (phoinix), rouge; remède qui excite de la rougeur, et fait élever des vessies sur les parties où il est appliqué.

PHÉNIX, s. m. oiseau fabuleux, célèbre parmi les anciens, qui croyoient qu'il étoit unique en son espèce, et qu'il renaissoit de ses cendres. Son nom vient de point (phoinix), qui signifie rouge, couleur de pourpre, à cause de la couleur de son plumage.

PHÉNOMÈNE, s. m. (didact.), apparence qu'on découvre dans l'air; de pairopas (phainomai), apparoître. Il se dit aussi des effets qu'on observe dans la nature, et de tout événement qui surprend par sa nouveauté.

PHILADELPHE, adj. de φίλες (philos), ami, et d'adiaφès (adelphos), frère; c'est-à-dire, amateur de ses frères. Surnom donné à Ptolémée Philadelphe, roi d'Egypte, qui avoit fait mourir deux de ses frères.

PHILANTHROPE, s. m. ami de l'humanité, qui est disposé à aimer tous les hommes; de φίλος (philos), ami, et d'ανόζωπος (anthropos), homme. PHILANTHROPIE, s. f. caractère ou vertu du philanthrope.

PHILARMONIQUE, adj. mot composé de φίλος (philos), ami, et d'açμονία (harmonia), harmonie, c'estadire, ami de l'harmonie, ou amateur de musique.

PHILAUTIE, s. m. φιλαυτία (philautia), amour de

soi-même, ou amour-propre; de viles (philos), ami, et d'aurès (autos), soi-même.

PHILIPPIQUE, s. f. Ce mot, qui désignoit dans l'origine les harangues de Démosthène contre Philippe, roi de Macédoine, a été aussi employé pour les oraisons de Cicéron contre Antoine, et se dit aujourd'hui de tout discours violent et satyrique. Il vient de Dirimmes (Philippos), Philippe, ou amateur de chevaux, dérivé de pirim (philéé), aimer, et d'immes (hippos), cheval.

PHILLYRÉE, s. f. arbre toujours vert, dont les feuilles ressemblent un peu à celles du troëne; φιλλοςία (philluréa), qui vient de φύλλοι (phullon), feuille, à cause que ses feuilles se conservent tout l'hiver.

PHILODOXE, s. m. celui qui est attaché à son sentiment, qui abonde en son sens; de plios (philos), ami, amateur, et de Niga (doxa); opinion, sentiment.

PHILOLOGIE, s. f. érudition qui embrasse diverses branches de la littérature; de φιλίω (philé), ou φιλῶ (philé), aimer, et de λόγος (logos), discours; c'est-à-dire, amour du discours, ou du savoir. De-là, PHILOLOGIQUE, adj. PHILOLOGUE, s. m. celui qui cultive diverses parties de la littérature.

PHILOMATHIQUE, adj. qui aime les connoissances, qui est desireux d'apprendre; de φίλος (philos), ami, et de μάθησις (mathésis), connoissance, dérivé de μαιθάνω (manthané), apprendre. Ce mot est nouveau.

PHILOMÈLE, s. f. fille de Pandion, roi d'Athènes, qui fut, selon la Fable, changée en rossignol, oiseau qui chante très-bien; ce mot vient de φίλος (philos), ami, et de μέλος (mélos), chant; c'est-à-dire, qui aime le chant. Les poètes donnent ce nom au rossignol même.

PHILOMÉTOR, mot qui signifie ami de sa mère; de pilos (philos), ami, et de un rng (mêtêr), mère. C'est

un surnom donné à Ptolémée VI, roi d'Egypte, qui détestoit Cléopâtre sa mère.

PHILOPATOR, ami de son père; de plus (philos), ami, et de munie (patér), père. Surnom de quelques anciens rois d'Egypte et de Syrie, distingués par leur tendresse pour leurs pères. On l'a donné par dérision à un Ptolémée, roi d'Egypte, qui avoit empoisonné son père.

PHILOSOPHALE (pierre), prétendue transmutation des métaux en or. Ce mot vient de ce que les alchimistes se sont approprié le nom de vrais sages, de philosophes par excellence. I oyes Philosophe.

PHILOSOPHE, s. m. celui qui s'applique à la philosophie. Ce mot signifie littéralement, amateur de la sagesse; de φίλος (philos), ami, et de «φὸς (sophos), sage. Voyez Philosophie.

PHILOSOPHIE, s. f. ourse of a (philosophia), connoissance distincte des choses par leurs causes et par leurs effets; étude de la nature et de la morale. Ce mot est dérivé de oire (philos), ami, et de reoia (sophia), sagesse, et signifie proprement amour de la sagesse. C'est le nom que Pythagore donna, par modestie, à cette science, au lieu de celui de sagesse, qu'elle avoit d'abord; et ceux qui s'y appliquoient, au lieu de sages, furent appelés philosophes, qui veut dire, amateurs de la sagesse.

On appelle aussi philosophie, une élévation d'esprit qui porte à se mettre au-dessus des préjugés, des événemens facheux, et des sentimens de la nature; de plus, un caractère d'imprimerie.

Dérivés. Philosopher, v. Philosophique, adj. Philosophiquement, adv. Philosophisme, s. m. l'abus de la philosophie; Philosophiste, faux philosophe.

PHILOTECHNIQUE, adj. qui aime les arts; de

φίλες (philos), ami, et de τέχνη (téchné), art. Ce mot est nouveau.

PHILOTÉSIE, s. f. qui signifie témoignage d'amitié; de pilétnes (philotésis), amitié, dérivé de piles (philos), ami. C'est ainsi que s'appeloit chez les Grecs la cérémonie de boire à la santé les uns des autres.

PHILTRE, s. m. en grec, φίλτςον (philtron), qui vient de φιλιῖν (philéin), aimer; breuvage ou remède qu'on suppose propre à inspirer de l'amour.

PHIMOSIS, s. m. (méd.), mot grec qui signifie Ligature, dérivé de \$\varphi\tup\rightarrows (phimos), ficelle, cordon à lier; maladie du prépuce, qui est si resserré qu'il ne peut se renverser et découvrir le gland.

PHLÉBOGRAPHIE, s. f. (anat.), description des veines; de φλίψ (phleps), génit. φλίψες (phlébos), veine, et de γεάφω (graphó), je décris.

PHLÉBOLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite de l'usage des veines; de φλίψ (phleps), génit. φλιδώς (phlébos), veine, et de λόγος (logos), discours, traité.

PHLÉBOTOMIE, s. f. (chirur.), la saignée, ou l'art de saigner; de φλὶψ (phleps), génit. φλιδὸς (phlébos), veine, et de τομὰ (tomé), incision, qui vient de τόμιο (temnó), couper; c'est-à-dire, l'ouverture qu'on fait à la veine avec une lancette. De-là Phlébotomiser, v. a. saigner; Phlébotomiste, s. m. celui qui saigne.

PHLÉGÉTHON, s. m. (mytho.), mot grec qui signifie brûlant; de φλίγω (phlégó), ou φλιγίδω (phlégéthó), je brûle. C'est le nom d'un des fleuves des enfers, selon les païens.

PHLEGMAGOGUE, adj. Voyez FLEGMAGOGUE. PHLEGMASIE, s. f. (méd.), inflammation en général; de φλίγμα (phlegma), inflammation, dérivé de φλίγα (phlégő), brûler, enflammer.

PHLEGME, et ses dérivés. Voyez FLEGME.

PHLOGISTIQUE, s. m. (chim.), mot dérivé de φλογιε às (phlogistos), brûlé, enflammé, qui vient de φλογίζω (phlogizó), enflammer, dont la racine est φλίγω (phlégó), je brûle. Il désigne, dans la théorie de Sthal, le feu fixé ou combiné avec les corps. Ce terme est aujourd'hui remplacé par celui de calorique, ou matière de la chaleur.

PHLOGOSE, s. f. (méd.), inflammation, ou chaleur contre nature sans tumeur; ce mot est grec, φλόγωσις (phlogosis), dérivé de φλίγω (phlogo), je brûle.

PHLYCTÈNES, s. f. pl. pustules ou petites vessies qui s'élèvent sur la peau; en grec, φλύπταιναι (phluktainai), de φλύζω (phluzó), bouillir, être chaud, parce qu'elles ressemblent à celles que cause la brûlure du feu ou de l'eau bouillante.

PHŒNICOPTÈRE. Voyez Phénicoptère.

PHŒNICURE, s. m. espèce de rossignol, appelé autrement rossignol de murailles. Il tire son nom de point (phoinix), rouge, et d'inça (oura), queue, parce qu'il a la queue rouge.

PHŒNIGME. Voyez Phénigme.

PHŒNIX. Voyez PHÉNIX.

PHOLADE, s. f. (nat.), nom grec d'un coquillage multivalve, qui signifie caché, renfermé, et qui vient de qualis (phôléos), caverne, retraite, parce qu'il se cache dans les pierres, et qu'il vit et meurt dans le premier trou qu'il a choisi après sa naissance.

PHONASCIE, s. f. (antiq.), l'art de former la voix pour le chant ou pour la déclamation; de qui (phôné), voix, et d'aoxiñ (askéin), exercer; c'est-à-dire, l'art d'exercer la voix. Les maîtres qui enseignoient cet art se nommoient Phonasques.

PHONIQUE, s. f. la science des sons, ou l'acouetique; de puri (phôné), voix, son. Voyes Acoustique.

PHONOCAMPTIQUE, adj. qui réfléchit les sons; de φωνή (phôné), son, et de κάμπηω (kamptô), réfléchir.

PHOQUE, s. m. veau marin, animal amphibie, nommé en grec véan (phôké).

PHORONOMIE, s. f. science des loix du mouvement des solides et des fluides; ce mot vient de 🎨 (phora), transport, action de porter, de mouvoir, et de répos (nomos), loi.

PHOSPHORE, s. m. substance qui paroît lumineuse dans l'obscurité; ce mot, qui signifie porte-lumière, est formé de pas (phôs), lumière, et de poçès (phoros), qui porte, dérivé de piça (phérò), porter. Le phosphore, en termes de chimie, est un corps simple qui brûle avec flamme par le contact de l'air. De-là, les chimistes modernes ont fait Phosphate, s. m. sel formé par l'union de l'acide phosphorique avec différentes bases; Phosphite, s. m. sel formé par l'union dé l'acide phosphoreux avec différentes bases; Phosphoreux, adj. qui se dit de l'acide formé par la combustion lente du phosphore; Phosphoreux, adj. qui se dit d'un acide formé par la combustion complète et rapide du phosphore; Phosphure, s. m. combinaison du phosphore avec différentes bases.

PHOTOPHORE, ou porte-lumière, s. m. (opt.), cône tronqué de fer blanc, poli à l'intérieur, qui placé devant une mèche allumée répand à quelques pieds une lumière vive et égale; de  $\varphi \tilde{s}s$  (phos), génit.  $\varphi s r \tilde{s}s$  (photos), lumière, et de  $\varphi \circ g s$  (phoros), qui porte, dérivé de  $\varphi \circ g s$  (phéro), porter.

PHRASE, s. f. en grec, φεώσις (phrasis), locution, manière de parler; de φεώζω (phrazó), je parle. Une

phrase est un assemblage de mots qui expriment une idée quelconque, et forment un sens complet.

PHRÉNÉSIE, PHRÉNÉTIQUE. Voy. Frénésie. PHRÉNIQUE, adj. (anat.), qui a rapport au diaphragme; de ��ivss (phrénes), le diaphragme.

PHRÉNITIS, s. f. (méd.), inflammation du diaphragme; ce mot, qui est grec, est dérivé de prins (phrénes), qui signifie diaphragme. Voyez ce mot.

PHTHIRIASIS, s. f. mot grec, dérivé de petig (phthéir), pou, en latin pediculus; c'est le nom que les médecins donnent à la maladie pédiculaire, dans laquelle il s'engendre sous la peau une grande quantité de poux.

PHTHIROPHAGE, adj. (nat.), mangeur de poux; de  $\varphi$ éire (phthéir), pou, et de  $\varphi$ ára (phagé), manger. On donne ce nom aux Hottentots parmi les hommes, et aux singes parmi les animaux.

PHTHISIE, s. f. (méd.), de  $\varphi$ tions (phthisis), corruption, amaigrissement, langueur, qui vient de  $\varphi$ tion (phthis), sécher, corrompre. Ce terme désigne en général toute sorte de maigreur et de dépérissement du corps, quelle qu'en soit la cause. Phthisique, adj. qui est attaqué de phthisie.

La Phthisle oculaire est un rétrécissement de la prunelle, qui fait voir les objets plus gros qu'ils ne sont.

PHTHISIOLOGIE, s. f. traité ou discours sur la phthisie; de φθίστε (phthisis), la phthisie, et de λόγος (logos), discours, traité.

PHYLACTÈRE, s. m. de φυλακτήςιον (phulaktérion), qui signifie antidote, préservatif, conservateur, dérivé de φυλάσσω (phulassó), garder, conserver. Ce mot désignoit chez les anciens toutes sortes d'amulettes ou de préservatifs, qu'ils portoient sur eux pour se

garantir de quelque mal. Chez les Juifs, ce sont de petites bandes de parchemin sur lesquelles on a écrit différens passages de l'Ecriture.

PHYLARQUE, s. m. ancien magistrat d'Athènes; ce mot vient de quan (phulé), tribu, et d'açzn (arché), commandement, et signifie proprement chef de tribu, parce que chaque tribu de cette ville avoit son phylarque, qu'elle chargeoit du soin de ses intérêts particuliers.

PHYLLITE, s. f. (nat.), feuille pétrifiée, ou pierre qui porte des empreintes de feuilles; ce mot vient de φύλλον (phullon), feuille.

PHYLLITIS, s. f. plante nommée vulgairement langue de cerf; son nom vient de φύλλον (phullon), feuille, parce qu'elle n'est composée que de feuilles semblables à celles de l'oseille.

PHYMA, s. m. (chirur.), tumeur inflammatoire qui s'élève sur la peau sans cause externe. Ce mot, qui est grec, φῦμα, vient de φύνμαι (phuomai), naître de soimême.

PHYSCONIE, s. f. (méd.), espèce de maladie dans laquelle le ventre est dur et volumineux; ce mot vient de quoun (phuské), vessie, dérivé de quoun (phusaó), enfler. La physconie est une enflure considérable du ventre, une ventrosité.

PHYSICIEN. Voyez PHYSIQUE.

PHYSICO-MATHÉMATIQUE, adj. qui se dit des parties des sciences qui réunissent les observations et les expériences de la physique au calcul mathématique. Voyez les mots Mathématiques et Physique, dont celui-ci est composé.

PHYSIOGNOMONIE, s. f. science qui enseigne à connoître le caractère des hommes par l'inspection des

trais du visage et de toutes les parties du corps; ce mot est formé de φύσις (phusis), nature, ou caractère, et de γνώμων (gnômôn), indice, dérivé de γνώσωω (ginôskô), connoître, juger. C'est un terme nouveau, inventé par Lavater. De-là, Physiognomonique, adj.

PHYSIOGRAPHIE, s. f. description des productions de la nature; de φύσις (phusis), nature, et de γεμφω (grapho), je décris. Physiographique en dérive.

PHYSIOLOGIE, s. f. partie de la médecine qui traite des différentes parties du corps humain dans l'état de santé; ce mot vient de virs (phusis), nature, et de logos (logos), discours, traité. De-là, Physiologique, adj. Physiologiste, s. m. celui qui est versé dans la physiologie.

PHYSIONOMIE, s. f. φυσιογνωμονία (phusiognômo-nia), qui signifie proprement indication du naturel; de φύσις (phusis), nature, et de γνώμων (gnômôn), indice, dérivé de γινώσεω (ginôskô), connoître. La physionomie est l'ensemble des traits du visage. On prend aussi le mot de physionomie dans le sens de physiognomonie. Voyez ce mot. De-là, Physionomiste, s. m. celui qui se connoît en physionomie.

PHYSIQUE, s. f. science qui traite des causes et des effets de la nature, des propriétés des corps, &c. quoixi (phusiké), qui vient de quois (phusis), nature; c'est-àdire, science de la nature, ou des choses naturelles. De-là sont dérivés Physicien, s. m. celui qui sait la physique; Physique, adj. naturel, qui appartient à la physique; Physiquement, adv.

PHYSOCÈLE, s. f. (méd.), tumeur venteuse du scrotum; de φυσώω (phusab), gonfler en soufflant, et de πήλη (kélé), tumeur. On l'appelle aussi pneumatocèle.

PHYSOMÈTRE, s. f. (méd.), tumeur légère, élas-

tique, située dans la région de l'utérus, dont elle a la forme; de φυσώω (phusao), souffler, gonfler, et de μήτζα (mêtra), la matrice, l'utérus.

PHYTOLITHE, s. f. (nat.), de outer (phuton), plante, et de xiôes (lithos), pierre, comme qui diroit pierre-plante. On donne ce nom aux pierres qui portent la figure ou l'empreinte de quelque plante.

PHYTOLOGIE, s. f. discours ou traité sur les plantes; de φυτόν (phuton), plante, et de λόγος (logos), discours, traité.

PHYTOMORPHITE, s. f. (nat.), pierre figurée représentant des arbres; de φυτὸν (phuton), plante, et de μοςφή (morphé), forme; c'est-à-dire, pierre en forme d'arbre ou de plante.

PHYTOTYPOLITHE, s. f. (nat.), mot composé de φυτὸς (phuton), plante, de τύπος (tupos), marque, empreinte, et de λίδος (lithos), pierre; c'est-à-dire, plante empreinte sur une pierre. On donne ce nom aux plantes dont on trouve l'empreinte sur des pierres, ou sur d'autres substances du règne minéral.

PIRATE, s. m. πειρατής (peiratés), corsaire, écumeur de mer; de πειραίω (péirat), s'efforcer, tenter, attaquer, dérivé de πείρα (péira), tentative, entreprise, à cause des entreprises hardies des pirates. De-là, PIRATERIE, s. f. PIRATER, v. n.

PISOLITHE, s. f. (nat.), pierre composée de petits globules de la grosseur d'un pois; de wisse (pison), pois, et de hiss (lithos), pierre.

PISSASPHALTE, s. m. bitume naturel et solide, qui tient le milieu entre la poix et l'asphalte; de πίσσα (pissa), poix, et d'ἄσφαλτος (asphaltos), bitume, ou asphalte.

PITHÈQUE, s. m. sorte de singe sans queue, fort

commun en Afrique; de wiennes (pithékos), génitif de wieng (pithéx), qui signifie singe.

PLANÈTE, s. f. (astro.), corps céleste qui fait sa révolution autour du soleil; ce mot vient de whanning (planêtés), errant, dérivé de whann (planê), erreur, égarement; c'est-à-dire, étoile errante, parce que les planètes changent continuellement de position par rapport aux autres étoiles. De-là vient PLANÉTAIRE, adj. qui concerne les planètes. Ce mot est aussi s. m. et signifie la représentation en plan ou en relief du cours des planètes.

PLANÉTOLABE, s. m. instrument astronomique pour mesurer les planètes; de wharfins (planétés), planète, et de haussim (lambans), prendre.

PLANIMÉTRIE, s. f. partie de la géométrie qui enseigne l'art de mesurer les surfaces planes; du latin planus, plan, et du grec μέτζον (métron), mesure.

PLANISPHÈRE, s. m. mot composé du latin planus, plan, et du grec opaïça (sphaira), sphère, globe; représentation des deux moitiés, soit de la sphère céleste, soit du globe terrestre, sur une surface plane.

PLASME, s. m. émeraude broyée pour certains médicamens. Voyez, pour l'étymologie, CATAPLASME, dont ce mot est un diminutif.

PLASTIQUE, adj. (philos.), qui a le pouvoir de former; de whárow (plassó), je forme. On appelle vertu plastique, suivant les idées d'une certaine philosophie, le pouvoir ou la vertu d'engendrer, la puissance génératrice, dans les végétaux comme dans les animaux.

L'art plastique, ou la plastique, est une partie de la sculpture qui consiste à modeler toutes sortes de figures en plâtre, en terre, &c.

PLÉIADES, s. f. pl. constellation composée de sept

étoiles. Les anciens les ont nommées ainsi de vie (pléé), naviger, parce qu'ils les regardoient comme fort redoutables aux marins, par les pluies et les tempêtes qu'elles excitoient selon eux.

PLÉONASME, s. m. (gram.), de πλιονασμός (pléonassos), abondance, formé de πλιονάζω (pléonasso), abonder, dont la racine est πλίος (pléos), plein. C'est proprement une figure par laquelle on ajoute des mots qui, sans être nécessaires au sens d'une phrase, lui donnent de la force ou de la grace. Il se prend le plus souvent en mauvaise part, et signifie une superfluité ou surabondance de paroles, qui n'ajoutent rien au sens du discours.

PLÉROSE, s. f. (méd.), mot grec, πλήςωσις (plérosis), qui signifie réplétion, plénitude; de πληςόω (pléros), remplir, dérivé de πλίος (pléos), plein. C'est la réplétion ou le rétablissement d'un corps épuisé par les maladies. Plérotique, adj. qui est propre à faire renaître les chairs.

PLÉTHORE, s. f. (méd.), surabondance de sang et d'humeurs; de πληθώςω (pléthôra), réplétion, plénitude, du verbe πλήθω (pléthô), remplir, combler, dérivé de πλίος (pléos), plein. De-là, PLÉTHORIQUE, adj. réplet, sanguin.

PLEURE. Voyez PLèvre.

PLEURÉSIE, s. f. (méd.), en grec πλευξέτις (pleuritis), de πλευξέ (pleura), plèvre; maladie causée par l'inflammation de la plèvre, et souvent d'une partie du poumon. Voyez Plèvre. De - là Pleurétique, adj. qui est attaqué de pleurésie.

PLEUROPNEUMONIE, s. f. (méd.), espèce de pleurésie dans laquelle la plèvre et les poumons sont

enflammés; de πλιυςά (pleura), plèvre, et de πετύμων (pneumon), le poumon.

PLÈVRE, s. f. (anat.), membrane qui recouvre l'intérieur des côtes; ce mot vient du grec where (pleura), qui signifie côte, et qui désigne aussi cette membrane.

PLINTHE, s. m. ou f. membre d'architecture carré et plat, que l'on met aux bases des colonnes. Son nom vient de whites (plinthes), une brique, parce qu'il en a la forme. De-là, les plinthes, ou les plate-bandes qui règnent dans les ouvrages de maçonnerie et de menuiserie.

PNEUMATIQUE, adj. (physiq.), mot formé de artique (pneuma), air, vent; c'est-à-dire, qui agit par le moyen de l'air ou du vent. On appelle machine pneumatique une machine avec laquelle on pompe l'air d'un vase ou récipient, et qui sert à faire plusieurs expériences sur les propriétés de l'air.

PNEUMATOCÈLE, s. f. mot formé de πνεῦμκ (pneuma), vent, et de κήλη (kélé), tumeur. Voyez Physocèle, qui est la même chose.

PNEUMATO-CHIMIQUE, adj. terme nouveau, forme de wreien (pneuma), air, et de zupein (chuméia), chimie. Voyez Hydro-pneumatique.

PNEUMATOLOGIE, s. f. (philos.), traité des substances spirituelles ou des esprits; de πνιῦμα (pneuma), esprit, et de λόγος (logos), discours, traité.

PNEUMATOMAQUES, s. m. pl. anciens hérétiques qui soutenoient que le Saint-Esprit n'étoit pas Dieu; de viima (pneuma), esprit, et de máxomai (ma la chomai) combattre; c'est-à-dire, qui combattoient la divinité du Saint-Esprit.

PNEUMATOMPHALE, s. m. tumeur du nombri

causée par des vents; de wιννμα (pneuma), vent, et d'oμφαλος (omphalos), nombril.

PNEUMATOSE, s. f. de wviïum (pneuma), air, vent; enflure de l'estomac causée par des vents ou flatuosités.

PNEUMOGRAPHIE, s. f. (anat.), description du poumon; de \*\*τινμων (pnéumôn), poumon, et de γεμφω (graphô), je décris.

PNEUMOLOGIE, s. f. de πτιόμων (pneumón), poumon, et de λόγος (logos), discours; partie de l'anatomie qui traite des usages du poumon.

PNEUMONIE, s. f. (méd.), fluxion de poitrine, maladie du poumon; de wriveer (pneumon), le poumon. PNEUMONIQUE, adj. qui est propre aux maladies du poumon.

PNEUMOTOMIE, s. f. (anat.), dissection du poumon; de πτώμων (pneumon), poumon, et de τίμων (temno), couper, disséquer.

PODAGRE, adj. qui a la goutte aux pieds; de mis (pous), génit. modès (podos), pied, et d'ayça (agra), prise, capture; comme si l'on disoit, pris par les pieds.

PODOMÈTRE, s. m. instrument qui sert à mesurer le chemin qu'on a fait; de ποῦς (pous), génit. ποδίς (podos), pied, et de μέτζος (métron), mesure. Voyes Odomètre.

POËME, s. m. (littér.), ouvrage en vers; de woinum (poiêma), qui signifie proprement ouvrage, et par analogie, poëme, dérivé de wois (poiés), faire, composer. De-là viennent aussi Poésie, s. f. l'art de faire des vers; Poète, celui qui en fait; Poétique, adj. qui concerne la poésie; Poétiquement, adv. Poétiser, versifier.

POLE, s. m. wolos (polos), de wolie (poléó), tourner. Les pôles sont les deux extrémités de l'axe imag-

maire sur lequel la sphère du monde est censée faire sa révolution. La Terre a ses deux pôles autour desquels elle tourne en vingt-quatre heures. Polaire, adj. qui appartient aux pôles.

POLÉMARQUE, s. m. πολίμαςχος (polémarchos), qui veut dire chef de la guerre; de πόλιμος (polémos), guerre, et d'αςχή (arché), commandement. C'étoit le nom du troisième archonte à Athènes, ou en général de celui qui étoit chargé du commandement d'une armée.

POLÉMIQUE, adj. qui concerne la dispute; de woλιμικὸς (polémikos), belliqueux, qui vient de wόλιμος (polémos), guerre. Il se dit des ouvrages qui se font dans les disputes littéraires sur une matière quelconque.

POLÉMOSCOPE, s. m. espèce de télescope recourbé destiné au service de la guerre; de wόλιμος (polémos), guerre, et de σκοψέω (skopéó), examiner, regarder.

POLICE, s. f. de πολιτιία (politéia), ordre, réglement établi pour l'administration d'une ville ou d'un état; de πόλις (polis), ville. De-là, Policer, v. a.

POLIORCÈTE, mot qui signifie prensur de villes, de πολιοξείω (poliorkés), assiéger une ville, dérivé de πόλις (polis), ville, et d'içεος (herkos), retranchement. C'est un surnom donné à Démétrius, fils d'Antigone, à cause de son habileté dans l'art des siéges.

POLITIQUE, s. f. l'art de gouverner les villes et les états. Ce mot est dérivé de πόλις (polis), ville, d'où vient πολητία (politeia), gouvernement, et πολιτικός (politikos), civil, qui concerne le gouvernement des villes. Politique se dit aussi de la manière adroite dont on se conduit pour réussir dans ses entreprises. Politique, s. m. signifie un homme savant dans l'art de gouverner, ou un homme fin et adroit; Politique, adj.

qui concerne le gouvernement. De-là viennent encore Politiquement, adv. et Politiques, v. n.

POLYACOUSTIQUE, adj. qui se dit des instrumens propres à multiplier les sons; de wodes (polus), plusieurs, et d'ansée (akouó), j'entends; c'est-à-dire, qui fait entendre plusieurs fois.

POLYADELPHIE, s. f. (botan.), mot formé de wolds (polus), plusieurs, et d'idelphos), frère. C'est le nom que donne Linné à la dix-huitième classe des plantes, dont les étamines sont réunies par leurs filets en plusieurs corps.

POLYANDRIE, s. f. (botan.), de words (polus), plusieurs, et d'ang (aner), génit. andgès (andros), mari. C'est, suivant Linné, la treizième classe des plantes, dont la fleur a depuis vingt jusqu'à cent étamines. Ce mot signifie aussi la pluralité des maris.

POLYANTHÉE, adj. (botan.), qui a plusieurs fleurs; de wolds (polus), plusieurs, et d'éréos (anthos), fleur. On nomme aussi Polyanthées, certains recueils alphabétiques de lieux communs; et, en ce sens, ce mot signifie amas de fleurs.

POLYCAMÉRATIQUE, adj. se dit d'une pendule qui peut à-la-fois servir à plusieurs lieux, au-dedans et au-dehors d'une maison; de πολος (polus), plusieurs, et de καμάζα (camara), voûte, dont les Latins ont fait vamera, chambre.

POLYCHRESTE, adj. (pharm.), qui sert à plusieurs usages; de zodòs (polus), plusieurs, et de xensòs (chréstos), bon, utile; c'est-à-dire, qui a plusieurs utilités.

POLYEDRE, s. m. (géom.), solide terminé par plusieurs faces, ou plans rectilignes; de wodos (polus), plusieurs, et d'idea (hédra), siège, base.

POLYGALA, s. m. plante nommée aussi herbe &

lait; de πολύ (polu), beaucoup, et de γάλα (gala), lait, parce qu'elle procure, dit-on, beaucoup de lait aux animaux qui en mangent.

POLYGAMIE, s. f. la pluralité des femmes, ou l'usage d'avoir plusieurs femmes; de τολος (polus), plusieurs, et de γάμος (gamos), mariage; c'est-à-dire, multiplicité des mariages. De-là Polygame, s. m. celui qui a épousé plusieurs femmes; Polygamistes, s. m. pl. hérétiques qui approuvoient la polygamie.

Linne, dans son système de botanique, appelle polygamie, la vingt-troisième classe des plantes qui portent des fleurs mâles et femelles sur un ou plusieurs individus, c'est-à-dire dans lesquelles la fructification se fait de plusieurs manières.

POLYGARCHIE, s. f. forme de gouvernement où l'autorité est entre les mains de plusieurs personnes; de words (polus), plusieurs, et d'aexà (arché), pouvoir, puissance.

POLYGLOTTE, adj. qui est écrit en plusieurs langues; de πολος (polus), plusieurs, et de γλώσσα (glôssa), ou γλώτηα (glôsta), langue. Il se dit sur-tout de la Bible imprimée en diverses langues.

POLYGONE, s. m. (géom.), figure qui a plusieurs angles et plusieurs côtés; de πολύς (polus), plusieurs, et de γωνία (gônia), angle.

POLYGRAPHE, s. m. auteur qui a écrit sur plusieurs matières, ou instrument au moyen duquel on peut faire à la fois plusieurs copies manuscrites; de wodds (polus), plusieurs, et de γεμφω (grapho), j'écris.

POLYGYNIE, s. f. (botan.), mot formé de πολύς (polus), plusieurs, et de γυνή (gunê), femme. Linné donne ce nom à la sous-division des classes des plantes.

qui comprend celles dont la fleur a plusieurs parties mâles, ou plusieurs pistils, c'est-à-dire, plus de douze.

POLYHEDRE. Voyez Polyedre.

POLYMATHIE, s. f. science étendue et variée, ou savoir universel; de modus (polus), plusieurs, et de puntium (manthanó), apprendre. Polymathe, s. m. celui qui possède un grand nombre de connoissances différentes. Polymathique, adj.

POLYNOME, s. m. quantité algébrique composée de plusieurs termes; de πολύς (polus), plusieurs, et de τομή (nomê), part, division.

POLYOPTRE, adj. de #0005 (polus), plusieurs, et d'orgonai), voir. Il se dit, en optique, d'un verre qui multiplie les objets, en les rendant plus petits.

POLYPE, s. m. de wod's (polus), plusieurs, et de wos (pous), pied; qui a plusieurs pieds. Nom d'un insecte aquatique d'une structure merveilleuse, et dont le corps membraneux et en tuyau est terminé par plusieurs filamens qui lui servent de pieds ou de bras pour saisir sa proie. Sa demeure se nomme polypier.

Polype, en chirurgie, est une excroissance de chair qui vient ordinairement dans le nez, où elle est attachée par différentes fibres qui sont comme autant de pieds. De-là vient Polypeux, adj. qui est de la nature du polype.

POLYPÉTALE, adj. (botan.), qui a plusieurs pétales ou feuilles, en parlant de fleurs; de wodo's (polus), plusieurs, et de wérados (pétalon), feuille, ou pétale.

POLYPHYLLE, adj. (botan.), qui a plusieurs feuilles; de πολύς (polus), plusieurs, et de φύλλοι (phullon), feuille. Linné donne ce nom au calice des fleurs, quand il est divisé en plusieurs parties où petites feuilles.

POLYPODE, s. m. plante ainsi nommée de wolves

(polus), plusieurs, et de moïs (pous), pied, à cause de la quantité de ses racines.

POLYSARCIE, s. f. (méd.), gonflement graisseux du corps, ou corpulence excessive; de word (polu), beaucoup, et de work (sarx), chair; c'est-à-dire, excès de chair ou d'embonpoint.

POLYSCOPE, adj. de πολὸς (polus), plusieurs, et de σκοπίω (skopéδ), voir, regarder. Il se dit des verres qui multiplient les objets, c'est-à-dire qui font voir un objet comme s'il y en avoit plusieurs.

POLYSPERMATIQUE, adj. (botan.), qui a plusieurs semences, en parlant des plantes; de πολος (polus), plusieurs, et de σπίζμα (sperma), semence, graine. Le fruit qui renferme plusieurs semences, se nomme polysperme.

POLYSYLLABE, adj. qui est de plusieurs syllabes; de πολος (polus), plusieurs, et de συλλαβή (sullabe), syllabe. Les échos polysyllabes sont ceux qui répètent plusieurs syllabes, ou plusieurs mots.

POLYSYNODIE, s. f. multiplicité de conseils; de modos (polus), plusieurs, et de ovrodos (sunodos), conseil, assemblée. On connoît la Polysynodie du célèbre abbé de Saint-Pierre.

POLYTECHNIQUE, adj. qui concerne ou qui embrasse plusieurs arts ou sciences; de modès (polus), plusieurs, et de régn (techné), art. On appelle école polytechnique, une école nouvellement établie en France, où l'on forme les élèves destinés aux différentes parties du génie. Ce mot est nouveau.

POLYTHÉISME, s. m. système de religion qui suppose la pluralité des dieux; de πολύς (polus), plusieurs, et de Θεός (Théos), Dieu. Polythéiste, s. m. celui qui soutient ce système.

POLYTRIC, s. m. plante ainsi nommée de policité (polu), beaucoup, et de égit (thrix), cheveu, parce qu'elle pousse plusieurs tiges menues, qui ressemblent à une épaisse chevelure. C'est une espèce de capillaire.

POLYTROPHIE, s. f. (méd.), abondance de nourriture; de πολύ (polu), beaucoup, et de τείφω (tréphó), nourrir.

POMPE, s. f. de \*\*ep\*\* (pompé), appareil magnifique, somptuosité, dérivé de \*\*ip\*\* (pempé), faire porter, conduire. Dérivés. Pompeux, adj. Pompeusement, adv. De-là vient aussi pompe, machine à élever l'eau, et ses dérivés, Pomper, v. a. Pompier, s. m.

POMPHOLYX, s. m. matière blanche, légère et friable, qui s'attache au couvercle du creuset où l'on a mis fondre du cuivre avec de la pierre calaminaire. Elle est ainsi appelée de πομφόλοξ (pompholux), petite vessie qui s'élève sur l'eau; parce qu'elle est fort légère.

PORE, s. m. de woços (poros), ouverture, conduit, passage, dérivé de wiço (péiro), passer. On donne ce nom aux petits intervalles qui se trouvent entre les pasticules de la matière dont les corps sont composés. De-là, Poreux, adj. qui a des pores; Porosité, s. f. qualité des corps poreux.

PORISME, s. m. (géom.), mot formé de méçes (poros), passage, qui vient de mile (péiré), passer. Il se disoit autrefois d'une proposition qu'on démontre pour servir à en démontrer d'autres, ou pour passer à d'autres plus importantes; on l'appelle aujourd'hui lemme. Voyez ce mot. Cette manière de procéder s'appelle méthode poristique.

POROCÈLE, s. m. (chirur.), espèce de hernie calleuse; de πῶςος (pôros), calus, durillon, et de πήλη (kélé), tumeur, hernie. POROTIQUE, adj. de waçów (póroó), endurcir, qui vient de waçós (póros), calus, durillon. Il se dit des remèdes qui procurent la formation du calus.

PORPHYRE, s. m. de woçovçu (porphura), pour pre; sorte de marbre d'un rouge pour pré, tacheté de blanc, et extrêmement dur. De-la est venu le verbe PorphyRISER, pour dire, broyer une substance sur du porphyre pour la réduire en poudre; Porphyroïde, adj.
qui ressemble au porphyre.

PORPHYROGÉNÈTE, qui est né dans le palais de porphyre; de ποςφύςα (porphura), pourpre, d'où vient porphyre, et de γείνομαι (géinomai), naître. C'est un titre qu'on a donné à quelques enfans des empereurs d'Orient, parce que l'appartement où accouchoient les impératrices étoit pavé de porphyre.

PORREAU, s. m. (chirur.), excroissance de chair qui vient sur la peau; de ##pos (pôros), durillon, callosité.

POTAMOGÉITON, s. m. nom grec d'une plante aquatique qui croît dans les étangs et les marais; de ποταμός (potamos), fleuve, et de γιίτων (géitôn), voisin; c'est-à-dire, voisin des fleuves. On l'appelle aussi épi d'eau.

PRAGMATIQUE-SANCTION, s. f. ordonnance des rois en matière ecclésiastique; ce mot vient de zeayparticos (pragmatikos), qui signifie proprement, actif, qui concerne les affaires, dérivé de zeávou (prassó), faire, pratiquer; parce qu'elle prescrivoit ce qu'on devoit faire ou pratiquer dans certains cas. Le mot sanction vient du latin sanctio, qui signifie ordonnance.

PRASE, s. f. pierre précieuse, ainsi nommée de zeçuro (prason), porreau, à cause de la ressemblance de sa couleur avec celle du porreau.

PRATIQUE, anciennement PRACTIQUE, s. f. de weurizh (praktiké), action, exercice du pouvoir d'agir, opposé, en te sens, à théorie, ou spéculation, et dérivé de weurju (pratté), agir, pratiquer. De-là vient le mot pratique, pour dire, usage, exercice habituel de certaines choses, procédure; et pratiques, pour menées secrètes. Dérivés. PRATICABLE, adj. PRATICIEN, s. m. PRATIQUER, v.

PRESBYTE, s. (optiq.), mot formé de  $\pi$ giocus (presbus), vieillard. Il se dit de ceux qui ne voient que de loin, comme la plupart des personnes âgées, à cause de l'applatissement du crystallin. C'est le contraire de myope. Cette disposition des yeux se nomme presbyopie; de  $\pi$ giocus, et d' $\hat{\omega}\psi$  (ops), œil.

PRESBYTÈRE, s. m. \*\*gercoriçeo (presbutérion), logement d'un curé de paroisse; de \*\*gércos (presbus), vieillard, ou prêtre.

PRESBYTÉRIENS, s. m. pl. secte de protestans en Angleterre, ainsi nommés de æçio bériços (presbutéros), ancien, vieillard, prêtre, parce qu'ils prétendent que l'église doit être gouvernée par tous les prêtres indistinctement, et quelques anciens laïques. Leur systême ou doctrine se nomme presbytérianisme.

PRÊTRE, s. m. ministre d'un culte religieux; de mgiocórigos (presbutéros), qui signifie proprement ancien, dérivé de mgiocos (presbus), vieillard. On sait que la dignité et la prééminence sont le partage de la vieillesse. Prêtresse et Prêtrise, s. f. en sont dérivés.

PRIAPÉES, s. f. pl. poésies obscènes; de Il giasses (Priapos), dieu des jardins, et membre viril.

PRIAPISME, s. m. (méd.), érection continuelle et douloureuse de la verge, sans aucun desir qui la pro-



voque; en grec, se en si (priapismos). Même étymologie que le mot précédent.

PRISME, s. m. (géom.), reloque (prisma), solide dont les deux bases opposées sont des polygones égaux et parallèles, et dont les faces latérales sont des parallèlogrammes; ce mot vient de reils (prizó), scier, couper, parce que ce solide est comme coupé de tous côtés par différens plans. De-là, PRISMATIQUE, adj. qui a la figure d'un prisme.

PROBLÊME, s. m. question proposée dont on demande la solution; de πεόδλημα (problêma), proposition, qui vient de πεόδλλα (proballó), proposer, dont la racine est δάλλα (balló), jeter. Dans le langage ordinaire, on appelle problême une proposition dont on peut également soutenir le pour et le contre, ou qui est susceptible de plusieurs solutions. De-là vient Problématique, adj. douteux, incertain; Problématiquement, adv.

PROBOSCIDE, s. f. de messeus (proboskis), la trompe d'un éléphant; c'est un terme de blason et d'histoire naturelle.

PROCATARCTIQUE, adj. (méd.), de περικαταεκτικός (prokatarktikos), primitif, qui précède, dérivé de πεὸ (pro), devant, de κατὰ (kata), au-dessus, et d'ἄρ-κομαι (archomai), je commence. On donne ce nom aux causes des maladies qui agissent les premières, et qui mettent les autres en mouvement.

PROCÉLEUSMATIQUE, s. m. pied de vers grec ou latin, composé de quatre brèves; en grec, πεοκιπλευσματικός (prokéleusmatikos), formé de πεὸ (pro), préposition qui marque antériorité, et de κίλευσμα (kéleusma), génit. κελέυσματος (kéleusmatos), cri d'encouragement des matelots, qui vient de κελεύω (kéleus),

dont la racine est xiàm (kéló), exhorter. On nommoit ainsi ce pied, parce que le vers procéleusmatique, où il èntroit, s'employoit à cause de sa rapidité pour exhorter les matelots.

PROCHRONISME, s. m. erreur de chronologie qui consiste à avancer la date d'un événement; de sçi (pro), auparavant, et de xçivos (chronos), temps; c'està-dire, avancement de temps, ou de date. Il est opposé à parachronisme.

PROCTALGIE, s. f. (méd.), douleur du fondement ou de l'anus; de πρωκτός (próktos), le fondement, et d'ωλγος (algos), douleur.

PRODROME, s. m. avant-coursur, chose qui en précède une autre; de mçè (pro), devant, et de dzépus (dromos), course, dérivé de reéce (tréché), courir.

PROÉGUMÈNE, adj. (méd.), mot qui signifie précédent; de meonyounus (proégoumai), devancer, précéder. Il se dit de la cause éloignée des maladies. Au mont Athos, dit M. d'Ansse de Villoison, c'est l'ex-supérieur, parce que le supérieur des monastères s'y nomme inparce (hegoumenos), supérieur; et celui des hermitages, Numes (dikaios), mot à mot, le juste.

PROEMPTOSE, s. f. (astro.), équation lunaire qui sert à empêcher que les nouvelles lunes ne soient annoncées un jour trop tôt; de πεὸ (pro), devant, et d'iμπίπ (empiptő), tomber, survenir; c'est-à-dire, anticipation, ou l'action d'arriver, d'écheoir auparavant. Cette équation consiste à diminuer de l'unité chaque nombre du cycle des épactes tous les trois cents ans.

PROGNOSTIC. Voyez Pronostic.

PROGRAMME, s. m. mot qui signifie ce qui est écrit auparavant; de πεὸ (pro), auparavant, d'avance, et de γεάμμα (gramma), écrit, dérivé de γεάφω (graphó),

écrire. Ecrit par lequel on annonce le sujet d'un ouvrage, ou quelque cérémonie publique.

PROLÉGOMÈNES, s. m. pl. préambule, ou discours préliminaire qu'on met à la tête d'un livre, pour servir d'introduction à l'ouvrage même; de πεὸ (pro), auparavant, et de λίγω (légo), dire; littéralement, ce qui est dit avant d'autres choses.

PROLEPSE, s. f. de πεόληψιε (prolépsis), anticipation, qui vient de πεολήψομαι (prolépsomai), futur de πεολημοίανω (prolambano), anticiper, prévenir. C'est une figure de rhétorique par laquelle on prévient et on réfute d'avance les objections que l'on pourroit essuyer de la part de son adversaire. De-là, PROLEPTIQUE, adj. qui anticipe.

PROLOGUE, s. m. préface, avant-propos, ce qui sert de prélude à une pièce de théâtre, ou à un autre ouvrage; de weò (pro), auparavant, et de λέγω (légó), dire, d'où l'on a fait weóλογος (prologos), discours qui précède.

PRONOSTIC, s. m. et adj. jugement que l'on porte d'avance de ce qui doit arriver, au moyen de quelques signes ou indications; de we (pro), auparavant, d'avance, et de γινώσκω (ginôskô), juger, connoître. Ce terme est usité sur-tout en médecine. Quelquefois il se prend pour les signes mêmes qui font juger d'un événement. De-là, Pronostication, s. f. Pronostiquer, v. a. Pronostiqueur, s. m.

PROPHÉTIE, s. f. πςοφητεία (prophétéia), prédiction de l'avenir par inspiration divine; de πςο (pro), auparavant, et de φημὶ (phêmi), dire, parler. De-là viennent aussi Prophète, Prophétesse, s. celui ou celle qui prédit l'avenir; Prophétique, adj. Prophétiquement, adv. Prophétiser, v.

PROPHYLACTIQUE, s. f. et adj. de πζοφυλώστως (prophulaktikos), qui préserve; de πζοφυλώστω (prophulassó), je préserve, je garantis, dérivé de πζο (prodevant, et de φυλώστω (phulassó), je garde, je conserve, je défends. C'est la partie de la médecine qui a pour objet de conserver la santé, de prévenir les maladies. Il se dit aussi des remèdes propres à cet effet. Voy. Hygiène, qui est la même chose.

PROPLASTIQUE, adj. se dit de l'art de faire des moules pour y jeter quelque chose; de mçò (pro), qui marque antériorité, et de mangue (plastikos), qui concerne l'art du potier, dérivé de manore (plasso), former.

PROPOLIS, s. f. cire rouge dont les abeilles bouchent les fentes de leurs ruches. Ce mot est purement grec, σείσολις, et il signifie littéralement ce qui est avant la ville; de σεό (pro), devant, et de σόλις (polis), ville, parce que cette espèce de cire s'emploie à l'extérieur de la ruche.

PROPYLEE, s. m. (antiq.), de προπύλωιον (propulaion), le porche ou le vestibule d'un temple; de προ (pro), devant, et de πύλη (pulé), porte. On donnoit, chez les Grecs, le nom de Propylées à de superbes portiques qui conduisoient à la citadelle d'Athènes.

PROSÉLYTE, s. m. nouvellement converti; de περοτήλωτος (prosélutos), qui signifie proprement étranger, dérivé de περός (pros), près, et du prétérit moyen ήλωθα (élutha), du verbe εξχομαι (erchomai), approcher, venir. Les Juifs donnoient ce nom aux Païens qui embrassoient le Judaïsme; et il se dit par extension de ceux qu'on détache d'une religion, d'une opinion ou d'un parti, pour les attirer dans un autre. Dérivé. Prosélutisme, s. m. zèle, manie de faire des prosélytes.

PROSEUQUE, s. f. de πζοσευχή (proseuché), prière, dérivé de πζοσεύχομαι (proseuchomai), prier; lieu où les Juiss s'assembloient pour prier.

PROSODIE, s. f. partie de la grammaire qui enseigne à prononcer les mots conformément aux accens et à la quantité. Ce mot vient de excorposa (prosodia), accent, formé de exos (pros), à, ou selon, et d'édi, (ôdé), chant; c'est-à-dire, prononciation conforme à l'accent, qui est une espèce de chant ajouté à la voix. De-là, Prosodique, adj.

PROSONOMASIE, s. f. (rhét.), ressemblance de son entre différens mots d'une même phrase; de zeòs (pros), près, et d'orque (onoma), nom; c'est-à-dire, proximité ou ressemblance de deux noms. C'est à-peuprès ce qu'on appelle un jeu de mots.

PROSOPOGRAPHIE, s. f. description des traits extérieurs, de la figure et du maintien d'une personne; de πεόσωπον (prosópon), face extérieure, physionomie, et de γεάφω (graphó), décrire, peindre; c'est-à-dire, description de la physionomie, portrait. C'est une figure de rhétorique.

PROSOPOPÉE, s. f. figure de rhétorique qui consiste à introduire dans le discours une personne absente, ou morte, ou un objet inanimé qu'on fait parler ou agir; de mesorante (prosopopoita), dérivé de mesorante (prosopon), personne, et de moise (poiés), faire, supposer; parce que l'on fait une personne de ce qui n'en est pas une.

PROSTAPHÉRÈSE, s. f. (astro.), différence entre le lieu vrai et le lieu moyen d'une planète; ce mot, qui signifie en soi-même retranchement, vient de agéosi (prosthé), devant, et d'aquigia (aphairéo), ôter, retrancher; parce que cette différence se trouve par une

soustraction, et quelquesois par une addition. Le mot équation est plus usité aujourd'hui.

PROSTASE, s. f. (méd.), supériorité d'une humeur sur les autres; de **eç** (pro), qui marque antériorité, et d'istemi), établir, se tenir.

PROSTATES, s. f. pl. (anat.), nom de deux corps glanduleux situés vers le cou de la vessie; ce mot vient de mescáris (prostatés), qui préside, qui est placé devant, dérivé de mesterum (proistémi), préposer, à cause de leur grande utilité dans l'acte de la génération. De-là, PROSTATIQUE, adj.

PROSTHÈSE, s. f. figure de grammaire, qui consiste dans l'addition d'une lettre au commencement d'un mot, sans en changer le sens; de mééréses (prosthésis), addition, qui vient de méésitame (prostithémi), apposer, ajouter, dérivé de meès (pros), près, et de rienes (tithémi), placer.

PROSTYLE, s. m. (archit.), édifice qui n'a des colonnes que par devant; de zpè (pro), devant, et de sulos (stulos), colonne.

PROTASE, s. f. (littér.), la première partie d'un poëme dramatique, qui contient l'exposition du sujet; de miéraus (protasis), proposition, qui vient de mieritanu (protithémi), proposer. La protase est comme la proposition dans le poëme épique. De-là vient Protatique, adj.

PROTE, s. m. le premier ouvrier d'une imprimerie, qui est chargé de la conduite et de la direction de tous les ouvrages; de \*pôres (prôtes), premier.

PROTHÈSE, s. f. de mpétens (prothésis), qui signifie addition, application, dérivé de mpè (pro), à, et de résque (téthémi), poser, placer. Opération de chirurgie

par laquelle on ajoute au corps humain quelque partie artificielle à la place de celle qui manque.

PROTOCANONIQUE, adj. de «¿ oros (protos), premier, et de « aros (kanonikos), canonique, dérivé de « aros (kanon), canon, règle. Il se dit des livres sacrés qui étoient reconnus pour tels, avant même qu'on eût fait les canons.

PROTOCOLE, s. m. formulaire pour dresser des actes publics; de πεῶτος (prótos), premier, et de κῶλον (kölon), peau, parchemin, ou de κόλλα (kolla), colle: c'est proprement la première feuille d'un livre. On a donné ce nom aux registres dans lesquels les notaires transcrivoient leurs minutes.

PROTOMARTYR, s. m. (hist. eccl.), de regiros (prôtos), premier, et de papros (martur), témoin, ou martyr; le premier martyr qui a souffert la mort pour la défense de la foi. Ce nom s'applique ordinairement à saint Etienne.

PROTONOTAIRE, s. m. mot formé de **résisses** (prôtos), premier, et du latin notarius, qui a ensuite passé dans le grec du bas Empire, notaire, écrivain. C'est proprement le premier des notaires ou secrétaires d'un prince ou du pape.

PROTOPATHIQUE, adj. (méd.), de messos (protos), premier, et de másos (pathos), maladie. Il signifie littéralement maladie première; c'est-à-dire, qui n'est ni précédée ni produite par une autre. Il est opposé à Deutéropathique. Voyez ce mot.

PROTOTYPE, s. m. original ou modèle sur lequel on forme quelque chose; de mçãros (prôtos), premier, et de rúmos (tupos), modèle, exemplaire; comme qui diroit, premier modèle.

PROXÉNÈTE, s. m. celui qui s'entremet d'un mar-

ché, ou de quelqu'autre affaire; il ne s'emploie guère qu'en mauvaise part; de \*{esternis (proxénétés), courtier, entremetteur, qui vient de \*{esternis (proxénos), celui qui loge les étrangers, qui procure quelque chose à quelqu'un, dérivé de téres (xénos), hôte, étranger.

PRYTANE, s. m. (antiq.), de neurous (prutanis), chef, administrateur: c'étoit le nom de certains magistrats d'Athènes, chargés de rendre la justice, de maintenir la police dans l'état, &c. On nommoit Prytanie, le temps de l'exercice de leurs fonctions; et Prytanée, Il evranier (Prutanéion), un vaste édifice où les prytanes tenoient leurs assemblées, et où étoient entretenus aux dépens du public ceux qui avoient rendu des services importans à la patrie. On nomme aujourd'hui Prytanée, une maison d'éducation publique, où sont élevés aux frais du gouvernement les fils de ceux qui ont bien mérité de la patrie.

PSALMODIE, s. f. chant ou récitation des psaumes à l'église; de ψωλμός (psalmos), psaume, et d'ɨdɨ (odé), chant, d'ɨdɨd (aéidó), chanter. De-là est venu le verbe Psalmodien.

PSALTÉRION, s. m. mot grec, qui désigne un instrument de musique fort ancien, en forme de triangle tronqué, et à treize rangs de cordes; de ψάλλω (psallé), chanter, toucher un instrument.

PSEAUME (ou plutôt PSAUME, conformément à l'étymologie), s. m. de ψαλμος (psalmos), cantique, qui vient de ψάλλω (psallo), chanter. Il ne se dit que des cantiques sacrés composés par David. De-là, Psautier, recueil des psaumes; et Psalmiste, nom qu'on donne à David pour les avoir composés.

PSELLISME, s. m. bégaiement; de ψελλές (psellos), bègue; vice de la parole, qui consiste à hésiter en parlant.

PSÉPHOPHORIE, s. f. l'art, usité chez les anciens, de calculer avec de petites pierres; ce mot vient de Viços (pséphos), petite pierre, et de viço (phéró), porter, tenir à la main.

PSEUDAMANTES, s. f. pl. pierres factices ou fausses, qui ont l'apparence de pierres précieuses naturelles; co mot vient de ψευδής (pseudés), faux, et d'édémas (adamas), diamant; c'est-à-dire, faux diamant.

PSEUDODIPTÈRE, s. m. (archit.) C'étoit, chez les anciens, un temple qui avoit des portiques tout autour. Ce mot, qui signifie faux diptère, est composé de \(\psi\) (pseudés), faux, de d'is (dis), deux fois, et de \(\psi\) (ptéron), aile, parce que ce temple n'avoit point le second rang de colonnes en dedans, comme le diptère. Voyez Diptère.

PSEUDONYME, adj. celui qui prend un faux nom; de vivis (pseudés), faux, et d'ivem (onoma), nom; c'est-à-dire, nom supposé. Il se dit des auteurs qui publient des livres sous un nom déguisé. On le dit aussi de l'ouvrage même.

PSEUDOPÉRIPTÈRE, s. m. (archit.), temple où les colonnes des côtés étoient engagées dans les murs; ce mot vient de violis (pseudés), faux, de viol (péri), autour, et de vicir (ptéron), aile; c'est-à-dire, qui a une fausse aile à l'entour. Voyez Périptère.

PSEUDO-PROPHÈTE, s. m. faux prophète; de ψειθής (preudés), faux, et de ψειθήτης (prophétés), prophète.

PSEUDORÉXIE, s. f. (méd.), fausse faim; de \$\psi\nd\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\s

PSILOTHRE, s. m. (chirur.), mot grec, Vineger (psilothron), qui signific dépilatoire, ou médicament

propre à faire tomber le poil; de ψιλός (psilos), nu, d'où vient ψιλόω (psilos), dépouiller, et de εξίξ (thrix), cheveu, ou poil.

PSOAS, s. m. (anat.), nom donné par les Grecs à deux muscles des lombes; de  $\psi$ és (psoa), lombe. On les appelle aussi muscles lombaires.

PSORA ou PSORE; s. f. (méd.),  $\psi$ áça, mot grec qui signifie galls. De-là vient Psorique, adj. qui est de la nature de la galle, ou propre à la guérir.

PSOROPHTHALMIE, s. f. (méd.), maladie des paupières accompagnée de démangeaison et de petites pustules semblables à celles de la galle; de  $\psi$ ége (psôra), galle, et d'égéalpès (ophthalmos), ceil; c'est-à-dire, galle des yeux, ou plutôt des paupières.

PSYCHAGOGE, s. m. (antiq.) On appeloit ainsi, chez les Grecs, ceux qui évoquoient les ames ou les ombres des morts pour les consulter; de ψυχν (psuché), ame, et d'ωνν (agó), amener, attirer. Ces magiciens habitoient dans des lieux souterrains, où ils exerçoient leur art nommé Psychomancie. Voyez ce mot.

PSYCHAGOGIQUE, adj. (méd.), de ψυχὶ (psuché), ame, vie, et d'aya (agé), amener, apporter. Il se dit des remèdes qui rappellent à la vie dans certains cas, comme dans l'apoplexie, la léthargie, &c.

PSYCHOLOGIE, s. f. partie de la philosophie qui ratte de l'ame humaine; de ψυχή (psuché), ame, et de λόγος (logos), discours; c'est-à-dire, discours ou traité sur l'ame.

PSYCHOMANCIE, s. f. sorte de magie ou de divination qui consistoit à évoquer les ames des morts qu'on vouloit consulter; de  $\psi_{\nu \chi \nu}$  (psuché), ame, et de partile (mantéia), divination. Les cérémonies étoient les mêmes que dans la nécromancie.

PSYCHROMÈTRE, s. m. instrument propre à mesurer les degrés du froid; de  $\psi_{vze}$  (psuchros), froid, et de  $\mu_{i\tau e^{i\tau}}$  (métron), mesure. Voyez Thermomètre.

PSYCTIQUE, adj. (méd.), rafraîchissant; de ψώχω (psuchó), rafraîchir.

PSYLLIUM, a. m. en grec ψύλλιον (psullion), petite plante nommée vulgairement herbe aux puces; de ψύλλος (psullos), puce, parcè que sa graine est noire et semblable à une puce.

PTARMIQUE, adj. et s. (méd.) qui signifie sternutatoire, médicament qui fait éternuer; de πραςμώς (ptarmos), éternuement, qui vient de πραίςιου (ptairéin), éternuer. PTARMIQUE, s. f. en grec, πραςμική, est le nom d'une petite plante dont l'odeur produit cet effet.

PTÉROPHORE, s. m. courier romain qui portoit une pique dont la pointe étoit garnie de plumes; de wies (ptéron), aile, plume, et de viçu (phérô), porter. Les naturalistes donnent ce nom à une classe de papillons dont les ailes sont composées d'espèces de plumes.

PTÉRYGION, s. m. (chirur.), mot grec, πρεφύγιον, qui signifie petite aile, dérivé de πρεφόν (ptéron), aile; nom d'une excroissance membraneuse qui s'étend du coin de l'œil jusques sur la cornée. C'est aussi une excroissance charnue qui vient aux ongles des pieds et des mains.

PTÉRYGOÏDE, adj. (anat.), qui a la forme d'une aile; de m7ieve (ptérux), génit. m7ieves (ptérugos), aile, et d'sidos (éidos), forme. Nom de deux apophyses de l'os sphénoïde, ainsi appelées, parce qu'elles sont faites comme des ailes de chauve-souris. De-là, PTÉRYGOÏDIEN, adj. qui a rapport à l'apophyse ptérygoïde.

PTÉRYGO-PALATIN, adj. (anat.), qui a rapport

à l'apophyse ptérygoïde et à l'os palatin; de w7ieve (ptérux), aile, et du latin palatum, le palais. Voyes Pré-RYGOÏDE.

PTÉRYGO-PHARYNGIEN, adj. (anat.), se dit de deux muscles de la gorge qui appartiennent à l'apophyse ptérygoïde et au pharynx. Voyes Prérygoïne et Pharynx.

PTÉRYGO-SALPINGOÏDIEN, adj. (anat.), qui appartient à l'apophyse ptérygoïde et à la trompe d'Eustache. La première partie de ce terme est formée du mot ptérygoïde, et la seconde, du grec «úλνιγξ (salpigs), trompe. Voyez Ptérygoïde.

PTERYGO-STAPHYLIN, adj. (anat.), se dit d'un muscle qui appartient à l'apophyse ptérygoïde et à la luette; ce mot est composé de \*7ievt (ptérus), aile, et de supun (staphulé), la luette. Voyez Ptérygoïde.

PTILOSE, s. f. mot grec, w/lhous (ptilosis), qui signifie chute des cils; de w/lhès (ptilos), qui a perdu les cils. C'est une maladie du bord des paupières.

PTISANE. Voyez TISANE.

PTYALAGOGUE, adj. (med.), de #706200 (ptuélon), salive, ou crachat, et d'ayo (ago), je chasse, je fais sortir. Il se dit des remèdes qui excitent la salivation.

PTYALISME, s. m. (méd.), salivation abondante et presque continuelle; de τ/νίλον (ptuélon), salive, qui vient de τ/νίω (ptué), cracher.

PTYSMAGOGUE, adj. de w γύσμα (ptusma), crachat, qui vient de w γύω (ptuδ), cracher, et d'αγω (agδ), je chasse. Voyez Ptyalagogue.

PULSILOGE, s. m. (méd.), instrument propre à mesurer la vîtesse du pouls; ce mot vient du latin pulsus, le pouls, et du grec λίγω (légo), dire, parler. On l'appelle encore pulsimètre, de pulsus, et du grec μίτζω

(métron), mesure. Sanctorius passe pour l'inventeur de cette machine.

PULSIMANTIE, s. f. (méd.), proprement divination par le pouls; partie de la médecine qui tire ses signes des indications du pouls. Ce mot vient du latin pulsus, pouls, et du grec partie (mantéia), divination.

PYCNOSTYLE, s. m. (archit.), édifice où les colonnes sont fort pressées; de πυπος (puknos), épais, serré, et de σύλος (stulos), colonne. Dans cette ordonnance, les entrecolonnemens n'ont qu'un diamètre et demi de la colonne.

PYCNOTIQUE, adj. (méd.), propre à condenser, à épaissir les humeurs; du verbe wurséa (puknos), j'épaissis, je condense, dont la racine est wur (puka), dru, serré, épais.

PYGMÉE, s. m. de πυγμαῖος (pugmaios), qui n'a qu'une coudée de haut, dérivé de πυγμή (pugmé), le poing, ou la mesure du coude au poing. Les Pygmées, suivant la fable, n'avoient qu'une coudée de hauteur. C'est dans ce sens que nous disons d'un homme fort petit, c'est un pygmée.

PYLORE, s. m. (anat.), orifice inférieur de l'estomac, par où les alimens digérés passent dans les intestins. Son nom vient de wénn (pulé), porte, et d'incia (ôréô), garder; c'est-à-dire, garde-porte, ou portier, parce qu'il est comme le portier de l'estomac. De-là, Pylonique, adj. qui a rapport au pylore: les veines, les artères pyloriques.

PYRACANTHE, a. m. Buisson-ardent; de wêç. (pur), feu, et d'ézarés (akantha), épine. Arbrisseau épineux, ainsi nommé, parce que ses fruits, qui sont d'un beau rouge écarlate, le font paroître comme en feu.

PYRAMIDE, s. f. (géom.), solide composé de plusieurs triangles qui ont un même plan pour base, et dont les sommets aboutissent à un même point; en grec veçuis (puramis), formé de vêç (pur), feu, parce que les pyramides se terminent en pointe comme la flamme. De-là, PYRAMIDAL, adj. qui est en forme de pyramide; PYRAMIDER, v. n. (t. d'arts), être disposé en pyramide.

PYRAMIDOÏDE, s. m. solide géométrique dont la figure approche de celle d'une pyramide; de wegapis (puramis), pyramide, et d'sidos (éidos), forme. Ce solide est formé par la révolution d'une parabole autour d'une de ses ordonnées.

PYRÈNE, s. f. (botan.), nom donné par quelques anciens à chacune des petites noix d'un péricarpe charnu qui en contient plusieurs: ce mot est grec, \*\*ve\*, (purén), noyau, baie.

PYRÉNOIDE, adj. (anat.), qui ressemble à un noyau; de \*ven (purén), noyau, ou baie, et d'eldos (éidos) forme. C'est le nom de l'apophyse de la seconde vertèbre du cou, appelée aussi odontoïde, parce qu'elle a la figure d'une dent. Voyez Odontoïde.

PYRÈTHRE, s. m. plante dont la racine est d'un goût très-âcre et très-brûlant, d'où lui est venu son nom grec; de zu (pur), feu, et d'alla (aitho), brûler; c'est-à-dire, qui brûle comme le feu.

PYRÉTOLOGIE, s. f. de superès (purétos), fièvre, et de logos), discours; c'est-à-dire, discours ou traité sur les fièvres.

PYREXIE, s. f. (méd.), mot qui désigne toute fièvre symptomatique; de mupérou (puresso), avoir la fièvre, dérivé de muperos (purétos), fièvre.

PYRIQUE, adj. qui concerne le feu; de wie (pur) feu. Il se dit de certains feux d'artifice qu'on fait jouer

dans un lieu clos et couvert, ce qui forme un spectacle asses agréable.

PYRITE, s. f. (chim.), sulfure métallique, ou combinaison du soufre avec un métal quelconque; ce mot vient de  $\pi \tilde{v}_{\xi}$  (pur), génit.  $\pi v_{\xi} \hat{v}_{\xi}$  (puros), feu, parce que les pyrites sont susceptibles de combustion. De-là, Pyriteux, adj.

PYRITOLOGIE, s. f. traité des pyrites; de πυζίτης (purités), pyrite, et de λόγος (logos), discours, traité. Voyez Pyrite.

PYROLATRIE, s. f. adoration du feu; de  $\pi \tilde{v}_{\xi}$  (pur), feu, et de  $\lambda \pi r \xi \epsilon i \pi$  (latréia), culte, adoration.

PYRO-LIGNEUX, adj. (chim.), du grec  $\pi \tilde{v} \in (pur)$ , feu, et du latin lignum, bois; il se disoit de l'acide que l'on retire du bois par la distillation. De-là, Pyro-LIGNITE, s. m. combinaison de l'acide pyro-ligneux avec différentes bases. Voyez Pyro-Muqueux.

PYROLOGIE, s. f. traité du feu; de  $\pi\tilde{\nu}_{\ell}$  (pur), feu, et de  $\lambda \hat{\nu}_{\gamma \circ s}$  (logos), discours. Voyez Pyrotechnie.

PYROMANCIE, s. f. divination par le moyen du feu; de  $\pi \tilde{v}_{\xi}$  (pur), feu, et de partela (mantéia), divination.

PYROMÈTRE, s. m. instrument qui sert à mesurer l'action du feu sur les métaux et sur les autres corps solides; de  $\pi \tilde{v}_{\xi}$  (pur), feu, et de  $\mu i \tau \xi \circ r$  (métron), mesure. Mussenbroeck en est l'inventeur.

PYRO-MUQUEUX, adj. (chim.), s'est dit d'un acide qu'on retire des végétaux par la distillation; du grec  $\pi \tilde{v}_{\ell}$  (pur), feu, et du latin mucus, humeur aqueuse, mucosité. De -là, Pyro-mucite, s. m. combinaison de l'acide pyro-muqueux avec différentes bases. Il résulte des dernières recherches des célèbres Fourcroy et Vauquelin, que les acides pyro-muqueux, pyro-ligneux

et pyro-tartareux, ne sont que de l'acide acéteux tenant en dissolution une huile empyreumatique.

PYRONOMIE, s. f. l'art de régler le feu dans les opérations de chimie; de wêg (pur), feu, et de vépes (nomos), loi, règle.

PYROPHORE, s. m. préparation chimique qui a la propriété de s'enflammer à l'air; de  $\pi \tilde{v}_{\xi}$  (pur), seu, et de  $\phi i_{\xi \omega}$  (phéré), je porte. Cette préparation se fait en décomposant l'alun par des matières animales et végétales.

PYROSCOPIE, s. f. mot formé de weç (pur), feu, et de ouenée (skopés), je considère. Voy. PYROMANCIE.

PYRO-TARTAREUX, adj. (chim.), s'est dit de l'acide tartareux altéré par le feu pendant la distillation; du grec  $\pi \tilde{v}_{\ell}$  (pur), feu, et du latin tartarum, tartre, sel qui se trouve dans les tonneaux où le vin a séjourné. De-là, Pyro-tartareux avec différentes bases. Voy. Pyro-MUQUEUX.

PYROTECHNIE, s. f. la science du feu, ou l'art de s'en servir; ce mot vient de πῦς (pur), feu, et de τίχτη (techné), art. Il s'entend communément de l'art de faire des feux d'artifice. Pyrotechnique, adj. en dérive.

PYROTIQUE, adj. caustique, qui a la vertu de brûler; de \*veó\* (puroó), je brûle, dérivé de \*ve (pur), feu.

PYRRHIQUE, s. f. (antiq.), en grec πυρρίως (purrhiché), sorte de danse militaire, dans laquelle les danseurs étoient armés de toutes pièces. Pyrrhus, fils d'Achille, en fut, dit-on, l'inventeur. D'autres l'attribuent à Pyrrhique le Cydonien. Pyrrhique est aussi adj. et se dit d'un pied de vers grec ou latin, composé de deux brèves, et ainsi appelé, dit Hesychius, du nom de cette danse, où il dominoit particulièrement.

PYTHIE, s. f. (antiq.), prêtresse de l'oracle d'Apollon à Delphes, ainsi nommée à cause du serpent Python, que ce dieu avoit tué; ou plutôt de \*\*\*\* (punthanomai), interroger, à cause du dieu que l'on consultoit, et dont elle déclaroit la volonté.

PYTHIEN, en grec Tú9:05 (Puthios), surnom donné à Apollon, pour avoir tué le serpent Python; ou de sevelérques (punthanomai), interroger, parce qu'on alloit le consulter à Delphes. C'est de-là que viennent les jeux pythiens, ou pythiques, qui se célébroient à Delphes en l'honneur de ce Dieu.

PYTHONISSE, s. f. nom de certaines devineresses de l'antiquité; de xélur (puthon), devin, dérivé de xurbéroques (punthanomai), interroger.

PYULQUE, s. m. instrument de chirurgie en forme de seringue, dont on se sert pour tirer les matières purulentes de différentes cavités du corps; de \*\*vov (puon), pus, et d'\*\*vou (helkô), tirer, extraire.

PYURIE, s. f. (méd.), pissement de pus; de πύον (puon), pus, et d'iveis (oureb), pisser.

PYXACANTHA, s. m. arbrisseau épineux, appelé autrement lycium. Ce mot vient de mižes (pusos), buis, et d'azaréa (akantha), épine; comme qui diroit buis épineux, à cause que les feuilles de cet arbrisseau ressemblent à celles du buis.

PYXIDULE, s. f. (botan.), petite capsule des mousses; anthère, dans le système de Linné; du mot latin pyxis, génit. pyxidis, boîte, qui dérive de \*\*\*les (puxos), buis, parce que l'on fait beaucoup de boîtes de buis.

## Q

QUADRINOME, s. m. (math.), quantité algébrique composée de quatre termes; ce mot est dérivé du latin quadrinus, de quatre, et du grec (nomé), (nomé), part, division, qui vient de vium (némé), distribuer, partager.

QUADRIPHYLLE, adj. (botan.), qui a quatre feuilles; du latin quadrinus, de quatre, et du grec φύλλον (phullon), feuille.

QUADRISYLLABE, s. m. (gram.), mot composé de quatre syllabes; ce mot vient du latin quadrinus, de quatre, et du grec συλλεθή (sullabé), syllabe.

QUINDÉCAGONE, s. m. (géom.), figure qui a quinze angles et autant de côtés; ce mot est composé du latin quinque, cinq, et des mots grecs diza (déka), dix, et yania (gónia), angle. On l'appelle autrement pentédécagone, et ce mot est plus régulier.

## R

RABDOÏDE, adj. (anat.), qui ressemble à une verge ou baguette; de jásses (rhabdos), verge, et d'sisses (éidos), forme. On donne ce nom à la seconde suture du crâne, appelée autrement suture sagittale.

RABDOLOGIE, s. f. manière de calculer par le moyen de certaines baguettes, sur lesquelles on écrit des nombres; de jéclès (rhabdos), baguette, et de léves (logos), discours, compte, supputation; c'est-à-dire, supputation avec des baguettes. La rabdologie est une invention de Neper, baron Ecossais.

RABDOMANCE ou RABDOMANCIE, s. f. divination par le moyen d'une baguette; de jácos (rhabdos),

verge, ou baguette, et de marreia (mantéia), divination. On peut rapporter à cette espèce de divination, la baguette divinatoire, qui a fait tant de bruit dans les dixseptième et dix-huitième siècles.

RACHIALGIE, s. f. (méd.), espèce de colique appelée colique des peintres; son nom vient de jázis (rhachis), l'épine du dos, et d'áxyos (algos), douleur, à cause de la douleur qu'on ressent dans cette partie.

RACHISAGRE, s. f. (méd.), douleur de goutte qui attaque l'épine du dos, autrement rhumatisme goutteux de l'épine; de jazis (rhachis), l'épine du dos, et d'ayça (agra), prise, capture. Ce terme a été employé par le célèbre Ambroise Paré.

RACHITIS, s. m. (méd.), mot grec, qui vient de jézis (rhachis), l'épine du dos; courbure et déformation de l'épine et des grands os, maladie qui attaque les enfans. De-là on appelle RACHITIQUE une personne nouée et contrefaite. On prononce rakitis.

RACHITISME, s. m. maladie du blé, ainsi nommée à cause de sa ressemblance avec le *rachitis*. Voy. ce mot.

RACHOSIS, s. m. (méd.), relâchement de la peau du scrotum ou des bourses. Ce mot, qui est grec, est dérivé de júres (rhêssé), rompre.

RADIOMÈTRE, s. m. instrument astronomique qui sert sur mer à prendre des hauteurs. Ce mot, qui signifie proprement mesure des rayons, est formé du latin radius, rayon, et du grec pirço (métron), mesure; on l'appelle aussi rayon astronomique.

RAPHÉ, s. m. mot grec, jaqn, qui veut dire couture, et qui vient de janque (rhapto), coudre. Il se dit, en anatomie, de certaines lignes du corps qui ressemblent à une couture.

RAPSODIE, s. f. ja vodia (rhapsodia). Ce mot ne

se prend aujourd'hui qu'en mauvaise part, et se dit d'un mauvais ramas de vers ou de prose; de ida le (rhapté), coudre, et d'idi (odé), chant, c'est-à-dire, chants
cousus ensemble. On appeloit ainsi, chez les anciens,
des morceaux détachés des poésies d'Homère, que chantoient ou récitoient en public ceux qu'on nommoit
rapsodes. De-là vient RAPSODISTE, s. m. celui qui ne
fait que des rapsodiés.

RAPSODOMANCIE, s. f. divination qui se faisoit en prenant quelques vers détachés d'un poète qu'on tiroit au sort; ce mot vient de javais (rhapsodia), rapsodie, assemblage de vers, et de partels (mantéia), divination. C'est ordinairement Homère ou Virgile qu'on choisissoit pour cet effet; d'où l'on a donné à cette sorts de divination, le nom de sortes Virgilianæ.

RHACHITIS. Foyes Rachitis.

RHACOSIS. Foyes RACHOSIS.

RHAGADES, s. f. pl. (méd.), de juyas (rhagas), génit. juyades (rhagades), rupture, dérivé de juyas (rhêgnué), rompre. On donne ce nom aux fentes ou crevasses qui se font aux lèvres, aux mains, et ailleurs.

RHAGOÏDE, adj. (anat.), se dit d'une tunique de l'œil, qu'on appelle autrement uvée. Ce mot est composé de jak (rhax), génit. jayès (rhagos), grain de raisin, et d'sidès (éidos), forme, parce qu'elle ressemble à un grain de raisin dont on a ôté la petite queue : c'est ce que signifie aussi uvée, du latin uva, le même que jak

RHAMNOÏDE, s. m. arbrisseau qui ressemble à l'aube-épine; de paps (rhamnos), épine blanche, et d'aïdos (éidos), forme, ressemblance. Le mot grec paps est un nom commun à diverses sortes d'arbrisseaux épineux.

RHAPHÉ. Foyes Raphé.

RHÉTEUR, s. m. celui qui enseigne l'art de l'éloquence; de júres (rhêtor), rhéteur, orateur, dérivé de jée (rheô), je parle.

RHÉTORIQUE, s. f. l'art de parler avec éloquence et avec force, ou l'art de l'éloquence; de inτοςική (rhêtorikė), sous-entendu τίχνη (technė), art, dérivé de jis (rheô), je parle; c'est-à-dire, l'art de bien parler; d'où l'on a fait jήτως (rhêtôr), orateur, homme éloquent. On appelle Rhétoricien, celui qui sait ou qui étudie la rhétorique.

RHINENCHYTE, s. f. (chirur.), espèce de seringue avec laquelle on fait des injections dans le nez; de μικ (rhin), le nez, et d'iγχύω (egchuő), injecter, dérivé de χύω (chuő), je verse, je répands.

RHINOCÉROS, s. m. animal sauvage et féroce, dont le nom signifie nes cornu; de pir (rhin), génit. piròs (rhinos), nez, et de ziças (kéras), corne, parce qu'il a une corne pointue sur le nez. C'est aussi un insecte qui a une corne sur la tête.

RHISAGRE, s. m. instrument pour arracher les racines des dents; en grec, illayea (rhizagra), de illa (rhiza), racine, et d'ayea (agra), prise, chasse.

RHIZOPHAGE, adj. qui vit de racines; de ρίζα (rhiza), racine, et de φάγω (phago), manger.

RHODITE, s. f. (nat.), de jódir (rhodon), rose; pierre qui, par sa couleur et sa forme, ressemble à une rose.

RHOGMÉ, s. f. (chirur.), fracture du crâne, qui consiste dans une fente superficielle, étroite et longue. Ce mot est grec, jaγμη (rhogmé), fente et felure, du verbe jήσου (rhesso), briser, rompre.

RHOMBE, s. m. (géom.), en grec, jéus (rhombos), figure de quatre côtés égaux et parallèles, qui a deux

angles aigus et deux obtus. On l'appelle aussi los ange. Voyez ce mot.

RHOMBITE, s. f. (nat.), pierre qui porte l'empreinte d'un turbot; de jéples (rhombos), nom de ce poisson.

RHOMBOÏDE, s. m. (géom.), figure qui ressemble à un rhombe; de jéuces (rhombos), rhombe, et d'eldes (éidos), forme, ressemblance. C'est une figure à quatre côtés, dont les opposés sont égaux et parallèles, et qui a deux angles aigus et deux obtus. On l'appelle encore parallèlogramme oblique. En anatomie, ce mot se dit, par comparaison, d'un muscle de l'omoplate. De-là, Rhomboïdal, adj.

RHUMATISME, s. m. (méd.), douleur dans les muscles, avec pesanteur et difficulté de se mouvoir; de juijus (rheuma), cours, fluxion, qui vient de jús (rhéó), couler, se répandre, parce que les douleurs passent quelquefois d'une partie dans une autre. Rhumatismal, adj. en dérive.

RHUME ou RUME, s. m. (méd.), fluxion causée par une humeur âcre qui tombe sur la gorge ou sur la trachée-artère; de jium (rheuma), fluxion, dérivé de jiu (rhéé), couler. De-là est venu le verbe Enrhumer.

RHYAS, s. m. (méd.), mot purement grec, dérivé de jiu (rhus), ou jiu (rhés), couler. C'est un écoulement continuel de larmes, causé par la diminution ou la consomption de la caroncule lacrymale.

RHYTHME, RHYTHMIQUE. Voyez RYTHME. RIME, autrefois RYME, s. f. uniformité de son dans la terminaison de deux mots, sur-tout en poésie; de ρυθμός (rhuthmos), cadence, accord. De-là sont venus RIMER, faire des vers; RIMEUR, celui qui en fait, &c.

RYPTIQUE ou RHUPTIQUE, adj. (méd.), détersif propre à nettoyer; de ρύπηω (rhupto), je nettoie, dérivé de ρύπος (rhupos), ordure. Nom des médicamens qui détergent et entraînent les humeurs visqueuses et corrompues.

RYTHME, s. m. de pobles (rhuthmos), qui signifie nombre, cadence, proportion, mesure; c'est en général la proportion qui règne entre les parties d'un même tout. Le rythme des anciens étoit ce qu'on appelle aujourd'hui mesure, en poésie et en musique; c'est-à-dire, un mouvement successif et soumis à certaines proportions.

## S

SABÉISME, s. m. adoration du feu, du soleil, des astres; quelques-uns dérivent ce mot de or Carquès (sébas-mos), culte, vénération, dérivé de or (sébé), révérer, adorer. C'est une des premières espèces d'idolâtrie qui se soit introduite dans le monde.

SACCOPHORES, s. m. pl. anciens hérétiques, dont le nom signifie porte-sacs; de σάκκος (sakkos), sac, et de φίζω (phérô), je porte, parce qu'ils se couvroient d'un sac, et affectoient de mener une vie pénitente.

SACRO-COCCYGIEN, adj. (anat.), se dit d'un muscle qui appartient à l'os sacrum et au coccyx. Ce mot est composé du latin sacrum, sacré, qui est le nom du dernier os de l'épine, et du grec xóxxvɛ (kokkux), le coccyx. Voyez Coccyx.

SACRO-ISCHIATIQUE, adj. (anat.), se dit d'un ligament qui s'attache à l'os sacrum et à l'ischion. Ce mot est composé du latin sacrum, sacré, qui est le nom du

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

dernier os de l'épine, et du grec lezler (ischion), l'os ischion. Voyez Ischion.

SALPINGO-PHARYNGIEN, adj. (anat.), de σώλπιγξ (salpigx), trompe, et de φώςυγξ (pharugx), le pharynx, l'entrée du gosier; se dit de deux muscles qui vont de la trompe d'Eustache au pharynx.

SALPINGO-STAPHYLIN, adj. (anat.), de σωλπιγζ (salpigx), trompe, et de σωφυλή (staphulė), la luette; se dit d'un muscle de la luette, qui s'attache par une de ses extrémités à la trompe d'Eustache.

SANDARAQUE, s. f. Ce mot, qui vient de randapáxe (sandaraché), désignoit chez les Grecs un minéral appelé arsenic rouge. Il ne faut pas le confondre avec la sandaraque des Arabes, qui est le suc résineux du génévrier, dont on fait le vernis.

SANHÉDRIN, s. m. grand conseil des Juifs, dans lequel se décidoient les affaires de l'état et de la religion. Ce mot est hébreu, mais corrompu du grec συνέδριον (sunédrion), conseil, assemblée, formé de σύν (sun), ensemble, et d'iδρα (hédra), siége, chaise, qui vient d'iζομαι (hézomai), je suis assis.

SAPHENE, s. f. (anat.), nom d'une veine qui s'étend depuis les glandules de l'aine jusqu'au-dessus du pied, de suprins (saphênês), dérivé de suprins (saphês), manifeste, évident, parce qu'elle est à nu, et qu'elle se manifeste à la vue et au toucher.

SAPHIQUE, adj. (littér.), se dit d'un vers usité ches les Grecs et les Latins, et dont on attribue l'invention à Sapho. L'on prétend même que l'air sur lequel on chante l'hymne saphique, Ut queant laxis resonare fibris, nous vient des Grecs.

SAPHIR, s. m. pierre précieuse de couleur bleu de siel; en grec sur puçes (sapphéires), qui vient peut-être

de supis (saphés), clair, brillant, à cause de son grand éclat.

SARCASME, s. m. de «νεμεσμός (sarkasmos), raillerie amère et insultante, qui vient de «νεμάζω (sarkazo), décharner un os, et par métaphore, montrer les dents à quelqu'un, lui faire la nique, dérivé de «λεξ (sarx), chair.

SARCITE, s. f. (nat.), pierre figurée qui imite la chair du bœuf, et dont la couleur tire sur le noir; de rue (sarx), génit. ragnès (sarkos), chair.

SARCOCÈLE, s. m. (chirur.), mot qui signifie tumeur de chair; de σὰςξ (sarx), génit. σαςκὸς (sarkos), chair, et de κήλη (kelé), tumeur. C'est une tumeur charnue qui se forme sur les testicules, ou sur les vaisseaux spermatiques, ou sur la membrane interne du scrotum.

SARCOCOLLE, s. f. mot qui signifie colle-chair; de vàçt (sarx), génit. reçuès (sarkos), chair, et de uédas (kolla), colle. Sorte de gomme qui vient de la Perse, et qui sert, en médecine, à consolider les plaies et à rejoindre les chairs.

SARCO-ÉPIPLOCÈLE, s. m. (chirur.), hernie complète causée par la chute de l'épiploon dans le scrotum, avec excroissance charnue; de ouet (sarx), chair, d'inimator (épiploon), l'épiploon, et de zýan (kélé), tumeur. Voyez Épiploon.

SARCO-ÉPIPLOMPHALE, s. m. (chirur.), de σὰςξ (sarx), chair, d'iπίπλοον (épiploon), l'épiploon, et d'éμ-φαλὸς (omphalos), le nombril; c'est au nombril la même hernie que le sarco-épiplocèle au scrotum. Voy. SARCO-ÉPIPLOCÈLE.

SARCO-HYDROCÈLE, s. m. (chirur.), sarcocèle accompagné d'hydrocèle; ce mot est composé de où ¿ { (sarx), chair, d'édag (hudor), eau, et de zinn (kélé),

tumeur, hernie. Voyez les mcls Sarcocèle et Hyprocèle.

SARCOLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite des chairs et des parties molles du corps humain; de suct (sarx), génit. sugues (sarkos), chair, et de régis (logos), discours.

SARCOME, s. m. (chirur.), excroissance de chair; en grec σάξεωμα (sarkôma), dérivé de σὰξξ (sarx), génit. σαξος (sarkos), chair. De-là vient SARCOMATEUX, adj. qui est de la nature du sarcome...

SARCOMPHALE, s. m. (chirur.), excroissance charnue au nombril; de oue (sarx), chair, et d'éupanis (omphalos), nombril.

SARCOPHAGE, s. m. tombeau où l'on mettoit les morts qu'on ne vouloit pas brûler. Ce mot est dérivé de rules (sarx), génit. rules (sarkos), chair, et de purs (phago), manger, parce qu'on prétend que ces tombeaux étoient faits d'une certaine pierre caustique, qui consumoit promptement les corps. On appelle aujour-d'hui sarcophage, le cercueil ou sa représentation dans les grandes cérémonies funèbres. Quelquefois il se dit, en médecine, des médicamens qui brûlent les chairs.

SARCOTIQUE, adj. (méd.), de reprio (sarkos), rendre charnu, dérivé de règi (sarx), chair. Il se dit des médicamens qui facilitent la régénération des chairs dans une plaie, et qu'on nomme aussi incarnatifs.

SARDOINE, s. f. ragdint (sardonux), pierre fine demi transparente, ainsi nommée de Eugdins (Sardios), Sarde, qui est de Sardaigne, et d'int (onux), ongle, parce que sa couleur approche de celle de l'ongle, et qu'on en trouve de très-belles dans l'île de Sardaigne. Elle ressemble beaucoup à la cornaline.

SARONIDES, s. m. pl. nom donné à une classe de prêtres gaulois; qui vient, dit-on, de emperides (sarônides), chênes creux de vieillesse, qu'on fait dériver de ouige (sairô), avoir la bouche béante. Voyez DRUYDES.

SATYRIASIS, s. m. (méd.), mot grec, rarvelaris, desir insatiable des plaisirs vénériens; de Europoi (Saturoi), les Satyres, qui, selon la Fable, étoient fort lubriques. De-là vient aussi Satyrion, nom grec d'une plante à laquelle on attribue la propriété d'exciter à l'amour.

SCALÈNE, adj. (géom.), nom d'un triangle dont les trois côtés sont inégaux; de σκαληνὸς (skalênos), boiteux, qui vient de σκαζω (skazô), je boite. En anatomie, il se dit d'un muscle qui a la forme de ce triangle.

SCALME, s. f. en grec σκαλμός (skalmos), endroit de la côte d'un navire où l'on appuie les rames pour les mouvoir; de σκαίζω (skairó), sauter, parce que la rame fait, pour ainsi dire, sauter le vaisseau.

SCAMMONÉE, s. f. en grec, oraquesía (skammônia), plante médicinale; suc résineux et purgatif qu'on tire de cette plante.

SCANDALE, s. m. (théol.), mot tiré du grec σκώνδαλον), skandalon, qui signifie proprement piége, chose
qu'on rencontre en son chemin, et qui peut faire tomber,
pierre d'achoppement, dérivé de σκάζω (skazó), boiter. On
appelle scandale toute parole ou action qui peut faire
tomber les autres dans l'erreur ou dans le péché. Il se
dit aussi de l'éclat que produit une chose honteuse ou
dissamante, et de l'indignation qu'elle excite dans ceux
qui en ont connoissance. Dérivés. Scandaleux, adj.
qui cause du scandale; Scandaleusement, adv. Scandaliser, v. donner du scandale.

SCANDIX, s. f. mot gree, existif (skandix), herbe amère et stomachique.

SCAPHA, s. m. nom de deux os, l'un du carpe, et l'autre du tarse; de σκάφη (skaphé), bateau, vase oblong. Ils sont ainsi nommés à cause de leur forme.

SCAPHANDRE, s. m. mot qui signifie bateau de l'homme; dérivé de «κάφη (skaphé), esquif, bateau, et d'àing (anêr), génit. àidgès (andros), homme. C'est le nom d'une espèce de corset garni de liége, inventé par l'abbé de la Chapelle, et au moyen duquel un homme peut facilement se soutenir sur l'eau, et traverser une rivière sans aucun péril.

SCAPHISME, s. m. (antiq.), supplice en usage chez les anciens Perses, appelé aussi le supplice des auges; ce mot vient de σκάφη (skaphê), esquif, petit vaisseau creux, et par analogie, une auge, lequel est dérivé de σκάπτω (skaptô), je creuse. Ce supplice cruel consistoit à renfermer le criminel entre deux auges, d'où on ne laissoit sortir que sa tête, ses pieds et ses mains, qu'on frottoit de miel pour attirer les mouches, pendant qu'il étoit exposé à la grande ardeur du soleil.

SCAPHOIDE, adj. (anat.), qui ressemble à une nacelle; de σκάφη (skaphé), esquif, nacelle, et d'éldes (éidos), forme, ressemblance. On donne ce nom à l'un des os du pied, à cause de sa forme.

SCARABÉE, s. m. (nat.), insecte du genre de l'escarbot; de ozágu60s (skarabos), escarbot.

SCARIFIER, v. (chirur.), de rangiques (skaripheuéin), découper, déchiqueter la peau, y faire plusieurs incisions. Ce mot signifie proprement rayer, comme faisoient les anciens en écrivant sur des tablettes de cire, et il a pour racine, rangiques (skariphos), un

burin, une touche à écrire. De-là dérivent SCARIFICA-TION, s. f. opération de chirurgie; et SCARIFICATEUR, s. m. boîte à laquelle étoient adaptées des lancettes pour faire plusieurs scarifications à-la-fois.

SCAZON, s. m. (litt.), mot formé de σκάζω (skazó), boiter; espèce de vers latin qui ne diffère de l'iambique qu'en ce que son cinquième pied est un ïambe, et le sixième un spondée; ce qui fait qu'on le nomme aussi ïambe boiteux.

SCÉLITE, s. f. pierre figurée qui représente la jambe humaine; de «xilos (skélos), jambe.

SCÈNE, s. f. la partie du théâtre où les acteurs représentent devant le public; ce mot vient de exam (skéné), qui, chez les Grecs, significit proprement une tente, une cabane, ou un berceau de feuillages; et les premières comédies s'étant représentées dans des lieux de cette nature, on a continué de donner le nom de scène à tous les lieux où l'on joue des pièces de théâtre, Scène se dit encore des parties dans lesquelles un acte est divisé, du lieu où l'on suppose que s'est passée l'action, et quelquefois des décorations du théâtre. Au figuré, il désigne quelque événement extraordinaire. De - là vient Scénique, adj. qui appartient à la scène.

SCÉNITE, adj. qui habite sous des tentes; de σκηνή (skéné), tente, pavillon. Il se dit de quelques peuples errans qui n'ont d'autres maisons que des tentes qu'ils transportent de côté et d'autre.

SCENOGRAPHIE, s. f. représentation d'un objet en perspective sur un plan, c'est-à-dire, dans toutes ses dimensions, tel qu'il paroît à l'œil; de «xiives (skénos), ou «xvii) (skéné), scène, et de γεάφω (graphé), décrire, dessiner; comme qui diroit, description de scène, parce qu'on représents ainsi les décorations de théâtre, qu'on

appelle quelquesois soènes. Voyez ce dernier mot. Scénographique, adj. en est dérivé.

SCÉNOPÉGIE, s. f. nom que les Grecs donnoient à la fête des Tabernacles, que les Juifs célébroient tous les ans; de enni (skéné), ou enque (skénos), tente, pavillon, tabernacle, et de mayrés (pégnué), je fixe, j'établis. Cette fête duroit sept jours, pendant lesquels ils habitoient sous des tentes ou sous des berceaux de feuillages, en mémoire de ce que leurs pères avoient demeuré long-temps sous des tentes dans le désert.

SCEPTIQUE, s. m. et adj. de eximqueès (skeptikes), contemplateur, qui médite, qui examine, dérivé de eximques (skeptomai), considérer, contempler. Il se dit d'une secte de philosophes anciens, disciples de Pyrrhon, qui faisoient profession de douter de tout; c'està-dire, qui examinoient tout, sans rien décider. On appelle Scepticisme ou Pyrrhonisme la doctrine, le sentiment des Sceptiques.

SCEPTRE, s. m. espèce de bâton de commandement, qui est une marque de la royauté; ce mot vient de σκήπηζου (sképtron), qui significit originairement un bâton, dérivé de σκήπησ (sképtő), s'appuyer, parce que dans l'origine le sceptre n'étoit qu'un bâton que les rois et les généraux portoient à la main pour s'appuyer. Au figuré, le sceptre se prend pour la puissance royale, la royauté même.

SCHÉNANTHE, ou jonc odorant, s. m. mot grec composé, qui signifie fleur de jonc; de exerces (schointes), jonc, et d'artes (anthos), fleur. Espèce de jonc odoriférant qui nous vient d'Arabie, garni de feuilles, et quelquefois de fleurs. Il est d'usage en médecine.

SCHÈNE ou SCHŒNE, s. m. (antiq.), «xeñes (schoi-nos), mesure égyptienne, environ 60 stades.

SCHÉNOBATE, s. m. de exeros (schoinos), qui signifie corde de jonc, et de calvo (baino), je marche; c'est ainsi qu'on nommoit chez les Grecs un danseur de corde. De-là, Schénobatique, s. f. l'art de danser sur la corde.

SCHISME, s. m. de σχίσμω (schisma), coupure, division, séparation, qui vient de σχίζω (schizó), couper, diviser. On appelle ainsi l'acte par lequel une partie de l'Eglise se sépare de l'autre. Le plus fameux schisme est celui de l'Eglise grecque, qui a cessé de reconnoître la primauté de l'Eglise de Rome. De-là vient Schismatique, adj. qui a fait schisme.

SCHISTE, s. m. (nat.), nom générique des pierres qui se divisent en lames très-minces ou en feuilles, comme l'ardoise; de «xiζ» (schizó), fendre, diviser; c'est-à-dire pierre divisée en feuilles, ou pierre feuilletée.

SCHENANTHE. Voyez Schénanthe.

SCHENOBATE. Voyez Schénobate.

SCHOLASTIQUE, adj. appartenant à l'école; de σχολάζω (scholazó), être de loisir, s'appliquer à quelque chose, dérivé de σχολή (scholé), loisir, ou école. Ce mot ne se dit guère que de ce qui s'enseigne suivant la méthode ordinaire de l'école. Dérivés. Scholastiquement, adv. Scholastif, s. f. qui se dit du droit qu'ont les écoliers d'une université d'en réclamer les priviléges.

Les écoles ont été ainsi nommées, comme tout le monde sait, parce que l'étude demande de la tranquillité et du repos, et qu'il faut être libre de tout soin pour réussir dans les sciences.

SCHOLIE, s. f. (didact.), σχόλιον (scholion), note, observation courte sur différens passages d'un auteur, pour en faciliter l'intelligence; de σχολή (scholé), loisir; ouvrage fait à loisir. On nomme Scholiastes ceux qui font des scholies sur un auteur. Scholie, s. m. (géom.),

signifie une remarque qui a rapport à une proposition précédente.

SCIAGRAPHIE, s. f. (astro.), l'art de trouver l'heure du jour ou de la nuit par l'ombre du soleil ou de la lune; de «» (skia), ombre, et de γεώφω (graphó), je décris, je trace.

En architecture, on appelle Sciagnaphie la représentation de l'intérieur ou la coupe d'un bâtiment; et, en ce sens, ce mot signifie littéralement, description avec les ombres.

SCIAMACHIE, s. f. (antiq.), littéralement combat avec son ombre; de ruis (skia), ombre, et de µ signal (machomai), combattre. C'étoit, chez les anciens, une espèce d'exercice qui consistoit à agiter les bras et les jambes comme une personne qui se battroit contre son ombre.

SCIAMANCIÉ. Voyes SCIOMANCIE.

SCIATÉRIQUE, adj. cadran sciatérique, qui montre l'heure par le moyen de l'ombre d'un style; de «sui (skia), ombre, et de «sesi» (téréin), observer; c'est-à-dire, sur lequel on observe l'ombre.

SCIATIQUE, adj. (anat.), qui a rapport à la hanche, à l'os ischion; d'ioxior (ischion), la hanche, le haut de la cuisse. En médecine, on appelle sciatique une espèce de goutte qui attaque principalement la hanche, l'emboîture des cuisses.

SCILLE ou SQUILLE, s. f. plante bulbeuse qui croît sur le bord de la mer; en grèc, exidam (skilla). Elle passe pour être très-apéritive. De-là, Scillitique, adj. qui est composé avec la scille.

SCIOGRAPHIE. Voyez Sciagraphie.

SCIOMANCIE, s. f. divination qui consistoit à évoquer les ames des morts pour en apprendre l'avenir; de runi (skiai), les manes, les ombres des morts, formé par métaphore de runi (skia), ombre, et de parria (mantéia), divination. Voyez Psychomancie, qui est la même chose.

SCIOPTIQUE, adj. (optiq.), de reià (skia), ombre, et d'orjoque (optomai), voir; c'est-à-dire, qui fait voir dans l'ombre. Il se dit d'une sphère ou d'un globe de bois, dans lequel il y a un trou circulaire où est placée une lentille. On s'en sert dans les expériences de la chambre obscure.

SCIOTÉRIQUE, adj. qui sert à observer l'ombre; de orus (skia), ombre, et de reçue (téréin), observer. Il se dit d'un cadran horizontal garni d'un télescope pour observer le temps vrai, tant le jour que la nuit, & c. On dit aussi SCIATÉRIQUE.

SCLÉROME, s. m. (méd.), tumeur dure qui se forme dans l'utérus; ce mot est grec, σκλήζωμα (sklérôma), dérivé de σκληγὸς (skléros), dur.

SCLÉROPHTHALMIE, s. f. (méd.), maladie des yeux dans laquelle les paupières sont dures, sèches, et se meuvent difficilement; de σκλης (sklêros), dur, et d'éφθαλμὸς (ophthalmos), œil; comme qui diroit, dureté de l'æil.

·SCLÉROSARCOME, s. m. (méd.), tumeur dure et charnue qui affecte les gencives; de σκληςος (skléros), dur, et de σκίξ (sarx), génit. σκηκός (sarkos), chair.

SCLÉROTIQUE, adj. (anat.), de orangéo (skléroó), endurcir, dérivé de orangéo (skléros), dur. On appelle ainsi la tunique qui revêt immédiatement le globe de l'œil, parce qu'elle est d'un tissu ferme, compacte et serré. C'est la même qu'on appelle cornée opaque. Ce mot se dit aussi des médicamens qui ont la vertu d'endurcir les chairs.

SCOLASTIQUE. Voyez SCHOLASTIQUE.

SCOLIE, s. f. chanson à boire, chez les Grecs; ce mot vient de صحفكان (skolios), oblique, tortueux, et par métaphore, difficile, ou à cause de la difficulté de la chanson, ou de la situation irrégulière de ceux qui chantoient.

SCOLOPENDRE, s. f. (nat.), σπολόπειδζα (skolopendra), sorte d'insecte qu'on appelle mille-pieds, à cause du grand nombre de ses pattes. On a aussi donné ce nom à une plante, à cause de ses feuilles, dont le dessous, tout sillonné de petites lames, imite la figure de cet insecte.

SCORDIUM, s. m. en grec, σκόςδιοι (skordion), formé de σκόςοδοι (skorodon), et en grec vulgaire, σκόςδιοι (skordon), qui veut dire ail. C'est le nom d'une plante amère dont l'odeur approche beaucoup de celle de l'ail, et qu'on appelle autrement germandrée aquatique.

SCORODOPRASE, s. m. plante commune en Italie, dont l'odeur tient de l'ail et du porreau; de ozógodor (skorodon), ail, et zgéror (prason), porreau.

SCORPIOIDE, s. f. petite plante nommée chenille, dont le nom vient de σκοςπίος (skorpios), scorpion, et d'eidos (éidos), forme, à cause de la figure de son fruit, qui imite celle d'un scorpion ou d'une chenille.

SCORPION, s. m. en grec, σκοςπίος (skorpios), insecte vénimeux qui a la figure d'une petite écrevisse. Il donne son nom à l'un des signes du zodiaque. De ce mot et d'ĭλαιον (élaion), huile, on peut dériver Scorpio-Jelle, s. f. huile de scorpion.

SCOTIE, s. f. (archit.), moulure ronde et creuse qui se place entre les tores de la base d'une colonne. Ce mot est dérivé de oxives (skotos), qui signifie obscurité, ténèbres, à cause de l'ombre qu'elle reçoit dans son creux.

SCOTOMIE, s. f. (méd.), de σκότωμα (skotôma), vertige avec offuscation de la vue, dérivé de σκότος (skotos), ténèbres, obscurité; c'est-à-dire, vertige ténébreux.

SCROTOCÈLE, s. m. mot formé du latin scrotum, le scrotum, les hourses, et du grec zínn (kélé), tumeur, hernie; c'est-à-dire, hernie du scrotum. Voyez Os-chéocèle.

SCYTALE, s. f. (antiq.), de σκυτάλη (skutalê), qui signifie un fouet de cuir. Les Lacédémoniens appeloient scytale, une bande de parchemin qui se tortilloit autour d'un rouleau, et sur laquelle on écrivoit des lettres secrètes. Celui à qui l'on écrivoit, avoit un autre rouleau égal et correspondant, autour duquel il appliquoit cette bande; et par ce moyen, il trouvoit les lignes et les mots dans leur ordre naturel.

SÉLÉNIQUE, adj. qui concerne la lune, nommée en grec σελήνη (séléné).

SELÉNOGRAPHIE, s. f. (astro.), description de la lune; de σιλήνη (sélênê), la lune, et de γςώφω (graphô), je décris. SÉLÉNOGRAPHIQUE, adj. en dérive.

SÉMÉIOLOGIE, s. f. de σημεῖον (séméion), signe, et de λόγος (logos), discours. Voyez SÉMÉIOTIQUE.

SÉMÉIOTIQUE, s. f. de enquesos (séméion), signe, indice, d'où l'on a fait enquesos (séméios), signifier, donner des signes. C'est la partie de la médecine qui traite des signes et des indications, tant de la santé que des maladies.

SÉNESTROCHÈRE, s. m. terme de blason, formé du latin sinister, gauche, et du grec zsie (cheir), main. Il se dit du bras gauche représenté dans un écu, par opposition au bras droit, nommé dextrochère.

SEPTIQUE, adj. (méd.), putréfiant, qui a la vertu

de faire pourrir, de corrompre; en grec en pusis (séptikos), dérivé de en « (sépó), faire pourrir. Il se dit des remèdes qui rongent et font pourrir les chairs sans causer beaucoup de douleur.

SERINGA, s. m. arbrisseau de jardin, ainsi nommé de riert (surigx), flûte; parce que son bois, vidé de sa moelle, est creux comme le corps d'une flûte. Son vrai nom est syringa, conformément à son étymologie.

SERINGUE, s. f. petite pompe qui sert à attirer et à repousser l'air ou quelques liqueurs; ce mot vient de régist (surigx), qui signifie proprement flûte, ou tout autre corps cylindrique creux, dérivé de regisse (surissé), siffler. De-là est venu le verbe Seringuer.

SÉSAME, s. m. en grec, resum (sésamé), plante commune en Egypte et dans les Indes. De sa graine, qui porte le même nom, on tire une huile bonne à brûler (1).

SÉSAMOIDE, adj. (anat.), qui ressemble à la graine de sésame; de «noujun (sésamé), sésame, sorte de plante, et d'uidos (éidos), forme, figure. On donne ce nom à de petits os qui se trouvent dans quelques articulations, à cause de leur ressemblance avec la graine de sésame.

SETIER, s. m. mesure de grains ou de liqueurs, la moitié d'une chopine; d'éxin (hekté), fémin. d'éxins

<sup>(1)</sup> M. d'Ansse de Villoison a mangé dans plusieurs fles de l'Archipel, du pain dans lequel on avoit mis des grains de sésame, comme on met du cumin dans le pain du Tyrol. Il observe aussi qu'anciennement, les moines et les religieuses de l'Eglise grecque et même latine, les jours de jeûne, ne pouvoient boire, au lieu du vin qui leur étoit alors interdit, que de l'eau chaude dans laquelle on avoit fait infuser du cumia. Voyez, dit-il, le Typicum Irenes Augustæ, c. 47, p. 228, et la note 1; et la p. 231 des Analecta græca, d'Antoine Pouget, de Jacques Lopin, et de Montfaucon, Paris, 1688, in-4°.

(hektos), sixième: de-là vient ἡμικηίον (hémiektéon), ἡμίκηον (hémiektou), et ἡμίζισον (hémixeston), dans Dioscoride, demi-setier.

SIAGONAGRE, s. f. (méd.), la goutte aux mâchoires; de σιαγών (siagón), mâchoire, et d'ἄγςα (agra), prise, capture.

SIALAGOGUE, adi. (méd.), qui excite l'évacuation de la salive; de rialor (sialon), salive, et d'aya (agó), chasser. De-là vient aussi SIALISME, s. m. évacuation abondante de salive.

SIALOLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite de la salive; de riano (sialon), salive, et de nieves (logos), discours.

SIBYLLE, s. f. nom de douze filles qui passoient, parmi les païens, pour prévenir l'avenir. Ce mot vient du grec, σίδυλλα (sibulla), qui paroît à quelques uns formé de Σιὸς (Sios), employé pour Θεὸς (Théos), Dieu, et de σουλή (boulê), conseil; c'est-à-dire, conseil divin, parce qu'on croyoit les Sibylles inspirées par quelque divinité, au nom de laquelle elles rendoient des oracles. Dérivé. Sibyllin, adj. qui se dit des livres qui contenoient les prédictions des Sibylles.

SIDÉRITE, s. f. (chim.), phosphate de fer, ou poudre blanche provenant d'une dissolution de fer dans certains acides; ce mot vient de m'énges (sidéros), fer. Les anciens ont donné ce nom à une plante vulnéraire, et à une sorte de pierre précieuse parsemée de petites taches couleur de fer.

SIDÉROMANCIE, s. f. divination qui se faisoit avec un fer rouge; de adorços (sidéros), fer, et de partia (mantéia), divination.

SIGMOÏDE ou SIGMOÏDAL, adj. (anat.), nom de certains cartilages, ou autres parties du corps, qui

ont la forme de la lettre grecque C, nommée sigma; en y joignant subs (éidos), forme, figure, on a fait le mot sigmoïde.

SILPHIUM, s. m. en grec sixque (silphion), racine fort estimée chez les anciens, et que Lemaire, dit M. d'Ansse de Villoison, a retrouvée dans les campagnes de Derne, et décrit p. 112, t. 11 du Voyage de Paul Lucas, Par. 1712.

SINAPISME, s. m. (pharm.), mot formé de sinani (sinapi), sénevé, ou moutarde. C'est le nom d'un cataplasme dont la graine de moutarde fait la base.

SINCOPE. Voyez SYNCOPE.

SINDESMOLOGIE. Voyez Syndesmologie.

SINDON, s. m. mot grec, suddir (sindôn), drap, linge. Il ne se dit que du linceul où J. C. fut enseveli. On donne ce nom, en chirurgie, à un petit plumasseau de charpie qu'on introduit dans l'ouverture faite avec le trépan. On dérive ce mot de Sidon, ville de Phénicie, où se fabriquoit cette toile.

SIPHON, s. m. tuyau recourbé dont les branches sont inégales, et qui sert à transvaser une liqueur. Ce mot est grec, siphon), et signifie simplement tuyau.

SIRÈNE, s. f. (mytho.), monstres marins qui, selon la Fable, attiroient les passans par leur chant mélodieux, pour les faire périr; en grec, \(\Sigma\_{ii}\) (Séirén), qui vient, dit-on, de \(\sigma\_{ii}\) (séira), chaîne, parce qu'il étoit comme impossible de se tirer de leurs liens, et de se détacher de leurs charmes invincibles.

SIRIASE, s. f. (méd.), inflammation des membranes du cerveau, maladie ordinaire aux enfans pendant les chaleurs de la canicule; ce mot est greo, ouçisos (séiriasis), dérivé de ouços (séiroó), je dessèche, parce que le malade a le corps pâle et desséché.

SISTÊME. Voyez Systême.

SISTOLE. Foyes Systole.

SITIOLOGIE, s. f. partie de la médecine qui traite des alimens; de estés (sition), aliment, et de Aéyes (logos), discours, traité.

SITOPHYLAX, s. m. (hist. anc.), mot grec qui signifie gardien du blé; de σῖτος (sitos), blé, et de φόλεξ (phulax), gardien, dérivé de φυλώσσω (phulasső), garder. Magistrat Athénien qui veilloit à ce que chacun n'achetât pas plus de blé qu'il ne lui en falloit pour sa provision.

SKIRRE. Voyez Squirre.

SMARAGDIN, adj. couleur smaragdine, c'est-à-dire d'émeraude; de opuiçuyons (smaragdos), émeraude, pierre précieuse de couleur verte.

SMARAGDOPRASE, s. f. sorte d'émeraude d'un vert de porreau; de ouiçandes (smaragdos), émeraude, et de meiron (prason), porreau.

SMECTIN ou SMECTITE, s. f. de σμήχω (směchó), nettoyer; terre grasse et luisante, qui sert à dégraisser les étoffes. On l'appelle autrement terre à fouton.

SOLÉCISME, s. m. (gram.), faute grossière contre la syntaxe ou la construction d'une langue. Ce mot est grec, σολοικισμός (soloikismos), formé de Σόλοικοι (Soloikoi), qui signifie habitans de la ville de Soles, en y ajoutant la terminaison grecque ισμός (ismos), qui marque imitation. Ces habitans étoient des peuples de l'Attique qui, étant venus s'établir à Soles, ville de Cilicie, perdirent la pureté de la langue grecque dans leur commerce avec les anciens habitans de cette ville.

SOMATOLOGIE, s. f. (méd.), traité des parties solides du corps; de σῶμα (sôma), génit. τώματος (sômatos), corps, et de λόγος (logos), discours.

SOPHISME, s. m. raisonnement subtil et insidieux;

capable d'induire en erreur, et qui n'a que l'apparence de la vérité; en grec, σόφισμα (sophisma), qui vient de σοφίζω (sophizó), user de fourberie, controuver malicieusement.

SOPHISTE, s. m. espisis (sophistés), celui qui s'efforce de tromper par des raisonnemens captieux, dérivé de espis (sophos), sage. Ce nom, qui significit, dans son origine, sage, expert, savant, se donnoit anciennement aux philosophes et aux rhéteurs; mais ensuite l'abus que les déclamateurs firent des sciences le rendit odieux, et comme synonyme de charlatan. De la est venu Sophistique, adj. captieux, trompeur; Sophistiquer, v. a. et n., tromper par de faux raisonnemens, ou falsifier, altérer les choses; Sophistiquerie, s. f. est pris dans le même sens.

SOTER, mot grec, swrhe, qui signifie sauveur; surnom que la reconnoissance ou la flatterie a donné à plusieurs princes: de rées (soos), sauf.

SPAGIRIQUE, adj. mot formé de rada (spaó), j'extrais, et d'ayúça (agéiró), je rassemble. On a appelé la chimie, l'art spagirique, parce qu'elle enseigne à extraire les substances les plus pures des corps mixtes, et à les combiner ensemble.

SPARGANE, s. f. mot dérivé de omágyaro (sparganon), qui signifie une bande dont on enveloppe un enfant. C'est le nom d'une plante dont les feuilles ont à-peu-près cette figure, ou celle du glayeul. On l'appelle vulgairement ruban d'eau.

SPARIES, s. f. pl. tout ce que la mer rejette sur ses bords; de outle (speiré), semer.

SPARTON, s. m. ornégre, mot grec, qui signifie cable et genét. C'est le nom d'un cordage de mer, qui est fait de genét d'Espagne.

SPASME, s. m. (méd.), oraspiès (spasmos), contraction non naturelle des muscles, qui est une disposition à la convulsion; de oras (spas), tirer, contracter. De-là, Spasmodique, adj.

SPASMOLOGIE, s. f. traité des spasmes; de emagnès. (spasmos), spasme, et de légis (logos), discours.

SPATHE, s. f. (botan.), espèce de voile ou de gaîne membraneuse d'une seule pièce, qui renferme une ou plusieurs fleurs, et qui s'ouvre de côté; de raits (spaths), lance ou pique, parce que cette gaîne se termine en pointe. Dérivés. SPATHACÉ, adj. enveloppé d'une spathe; SPATHILE, s. f. petite spathe.

SPATULE ou ESPATULE, s. f. en grec exéta (spashé), instrument de pharmacie, rond par un bout et plat par l'autre.

SPERMATIQUE. Voyez SPERME.

SPERMATOCÈLE, s. m. (chirur.), espèce de tumeur causée par l'enflure des voisseaux spermatiques; de σπίζημα (sperma), sperme, ou semence, et de κύλη (kėlė), tumeur.

SPERMATOLOGIE, s. f. (anat.), traité ou dissertation sur la liqueur séminale; de σπίζμα (sperma), semence, et de λόγος (lagos), discours.

SPERME, s. m. (anat.), la liqueur séminale des animaux; de σπίζμα (sperma), semence, qui vient de σπίζα (spéiro), semer. De-là, Spermatique, adj. nom des vaisseaux du corps qui la contiennent.

SPHACÈLE, s. m. (méd.), de rouxires (sphakélos), mortification entière de quelque partie du corps. C'est le terme de la gangrène, qui n'est qu'une mortification commencée. Sphacèle, adj. qui est attaqué du sphacèle,

SPHÉNOIDE, adj. (anat.), se dit d'un os du crâne; ce mot dérive de «ph) (sphên), un coin à fendre du bois,

et d'ildes (éidos), forme, parce qu'il est inséré comme un coin entre les autres os. On l'appelle aussi cunéiforme, qui signifie, en latin, la même chose que sphénoïde. De-là vient Sphénoïdal, adj. qui a rapport à l'os sphénoïde.

SPHÉNO-MAXILLAIRE, adj. (anat.), qui a rapport à l'os sphénoïde et à l'os maxillaire; ce mot est composé du grec equi (sphén), un coin, et du latin maxilla, màchoire. Voyez Sphénoïde.

SPHÉNO-PALATIN, adj. (anat.), se dit d'un muscle de la luette qui a rapport à l'os sphénoïde et au palais; ce mot est dérivé du grec «pir (sphên), un coin, et du latin palatum, le palais. Voyes Sphénoïde.

SPHÉNO-PHARYNGIEN, adj. (anat.), se dit de deux muscles qui appartiennent à l'os sphénoïde et au pharynx. Voyes ces deux derniers mots.

SPHÉNO-PTÉRYGO-PALATIN, adj. (anat.), se dit d'un muscle de la luette qui a rapport à l'os sphénoïde, à l'apophyse ptérygoïde et au palais; ce mot est dérivé de σφὶν (sphên), un coin, de πρίξυξ (pterux), aile, et du latin palatum, le palais. Voyez Sphénoïde et Ptérygoïde.

SPHÉNO-SALPINGO-STAPHYLIN, adj. (anat.), se dit d'un muscle de la luette qui a rapport à l'os sphénoïde et à la trompe d'Eustache; ce mot a pour racines σφην (sphén), un coin, σκλπιγξ (salpigx), trompe, et σκφυλή (staphulé), la luette. Voyez Sphénoïde.

SPHÈRE, s. f. (géom.), globe, corps solide régulier, dans lequel toutes les lignes tirées du centre à la circonférence sont égales; de spaies (sphaira), sphère, globe.

En astronomie, c'est une machine ronde et mobile,

composée de divers cercles qui représentent le cours des astres dans le ciel.

Dérivés. Sphéricité, s. f. rondeur; Sphérique, adj. qui appartient à la sphère, ou qui en a la forme; Sphériquement, adv.

SPHÉRISTIQUE, s. f. de σφαῖςα (sphaira), sphère; ou balle; partie de la gymnastique ancienne, qui comprenoit tous les exercices où l'on se servoit de balles. On appeloit Sphéristère (σφαιςισήςιων), le lieu destiné à ces exercices.

SPHÉROIDE, s. m. (géom.), solide oblong ou applati, qui approche de la figure d'une sphère; de réalies (sphaira), sphère, et d'sièss (éidos), forme, figure. La terre est un sphéroïde applati vers les pôles.

SPHÉROMACHIE, s. f. (antiq.), exercice de la paume, du ballon; de σφαῖςα (sphaira), balle, ou tout corps sphérique, et de μάχη (maché), combat, dispute, qui vient de μάχομαι (machomai), combattre.

SPHINCTER, s. m. (anat.), mot grec, dérivé de roisse (sphiggé), lier, serrer. Il se dit des muscles en forme d'anneaux, qui servent à fermer, à resserrer les passages naturels.

SPHINX, s. m. mot grec, oping, dérivé de opline (sphiggé), serrer, presser, embarrasser; monstre fabuleux, ou devin qui embarrassoit les passans par des énigmes. Les architectes emploient des figures de sphinx pour ornemens.

SPINTHÉROMÈTRE, s. m. instrument pour mesurer la force des étincelles électriques; de ouvelle (spinther), génit. ouvelies (spinthéros), étincelle, et de µirço (métron), mesure.

SPIRALE, s. f. (géom.), ligne courbe qui tourne en rond en s'éloignant de plus en plus de son centre; de

emile (spéire), tour, entortillement. Ce mot est aussi adjectif.

SPIRE; s. f. chaque tour de la spirale; en grec, exigs (spéira), tour, entortillement.

SPLANCHNOGRAPHIE, s. f. (anat.), description des viscères; de σπλάγχων (splagchnon), viscère, et de γεάφω (graphô), je décris.

SPLANCHNOLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite des viscères; de σπλά[χτον (splagehnon), viscère, et de λόγος (logos), discours, traité.

SPLANCHNOTOMIE, s. f. (anat.), dissection des viscères; de \*\*\*Né[zvor (splagehnon), viscère, et de ripus (temnô), couper, disséquer.

SPLÉNALGIE, s. f. (méd.), douleur de la rate; de swan, (splén), la rate, et d'ausse (algos), douleur.

SPLÉNÉTIQUE, adj. (méd.), de \*\*\* (splén), la rate. Il se dit de ceux qui sont attaqués d'obstructions à la rate, et des remèdes propres à cette maladie.

SPLÉNIQUE, adj. qui appartient à la rate, qui convient aux maux de la rate, nommée en grec estimates (splén).

SPLÉNITE ou SPLÉNITIS, s. f. (méd.), de endire (splén), la rate; inflammation de la rate.

SPLÉNIUS, s. m. (anat.), muscle de la partie postérieure de la tête, ainsi nommé de entri (splén), la rate, parce qu'il a quelque ressemblance avec la rate.

SPLÉNOGRAPHIE, s. f. (anat.), description de la rate; de σωλήν (splén), la râte, et de γεώψω (graphé), décrire.

SPLÉNOLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite des usages de la rate; de σωλήν (splén), la rate, et de λόγες (logos), discours.

SPLÉNOTOMIE, s. f. (anat.), dissection de la rate;

de sun (splén), la rate, et de rium (temnó), couper, disséquer.

SPODE, s. f. de exedès (spodos), cendre. Les chimistes ont donné ce nom, ou celui de tutie, à la cendre légère qu'on obtient du zinc calciné, et qui est un véritable oxide.

SPODOMANCIE, s. f. de exodos (spodos), cendre, et de parreia (mantéia), divination. Voyez Téphra-MANCIE.

SPONDÉE, s. m. (littér.), pied de vers grec et latin, composé de deux syllabes longues. Ce mot vient de ravidiis (spondéios), qui signifie ce qu'on emploie dans les libations, dérivé de ravidi (spondé), libation, sacrifice, parce que, dit-on, le spondéé se chantoit autrefois pendant les sacrifices, à cause de sa mesure grave, et convenable à la dignité imposante d'un culte majestueux. On appelle spondaique, un vers qui est terminé par deux spondées.

SPONDYLE, s. m. (nat.), coquillage bivalve, qui tire son nom de onirdules (spondules), vertèbre de l'épine du dos, parce qu'à l'endroit de la charnière, ses deux écailles s'emboîtent l'une dans l'autre de la même manière que les os de l'épine.

Spondyle est aussi le nom d'une chenille qui s'entortille comme un crochet autour des racines des plantes.

SPONDYLOLITHE, s. f. (nat.), nom donné aux vertèbres de poissons qui se trouvent dans le sein de la terre; de σπόνδυλος (spondulos), vertèbre, os de l'épine, et de λίδος (lithos), pierre; c'est-à-dire, vertèbre pétrifiée.

SPORADE, adj. (astro.), dérivé de oroçà (spora), semence, qui vient de oracico (spéiro), semer, répandre. Les anciens appeloient ainsi les étoiles qui sont éparses

cà et là dans le ciel, hors des constellations. On les nomme autrement sparsiles, du mot latin sparsus, épars. On donne aussi le nom de Sporades aux îles éparses dans l'Archipel, pour les distinguer des Cyclades, qui étoient autour de Délos.

SPORADIQUE, adj. (méd.), mot grec, qui signifie dispersé, épars, dérivé de ensign (spéiré), semer, répandre, disperser. Il se dit des maladies qui ne sont point particulières à un pays, mais qui attaquent diverses personnes en différens temps ou en différens lieux, c'est-à-dire, qui sont semées et dispersées çà et là.

SQUELETTE, s. m. (anat.), assemblage de tous les os d'un animal mort, disposés dans leur situation naturelle. Ce mot vient de exiderés (skélétos), desséché, dérivé de exides (skelló), je dessèche; c'est-à-dire, corps mort qu'on a desséché, et dont il ne reste plus que les os.

On dit figurément d'une personne extrêmement maigre, que c'est un squelette.

SQUILLE. Voyez Scille.

SQUINANCIE. Voyez Esquinancie.

SQUIRRE ou SQUIRRHE, s. m. en grec, exifées (skirrhos), tumeur dure et sans douleur, dérivé de exifes (skiros), moellon, morceau de marbre, parce que sa dureté approche quelquefois de celle de ces matières. De-là, Squirrheux ou Skirreux, adj. qui est de la nature du squirrhe.

STACHYS ou STACHIS, s. m. plante ainsi nommée de saxus (stachus), épi de blé, parce que ses fleurs sont disposées en épis. Elle croît dans les lieux montagneux.

STACTÉ, s. m. mot dérivé de sazzà (stakté), qui signifie goutte, lequel vient de saça (stazé), distiller, dégoutter; liqueur qui distille de la myrrhe, et dont on

fait un onguent qui se nomme stacté. En pharmacie, le storax liquide porte le même nom.

STADE, s. m. de subles (stadios) ou subles (stadion), carrière de 94 toises et demie de longueur, où les Grecs s'exerçoient à la course. C'étoit aussi une mesure de chemin de même étendue. On appeloit stadiodromes ceux qui couroient dans le stade; de subles, et de didenue (dédroma), prétérit moyen de reixe (tréché), courir.

STALACTITE, s. f. (nat.), concrétion pierreuse produite par une terre calcaire que l'eau charrie et dépose à travers les fentes de certaines grottes ou cavernes, où elle se coagule sur-le-champ sous diverses figures. Ce mot est dérivé de σαλάζω (stalazó), distiller, dégoutter; c'est-à-dire, pierre formée par stillation.

STALAGMITE, s. f. (nat.), espèce de stalactite ou de concrétion en mamelons; de εμλαγμός (stalagmos), distillation, dérivé de εμίζω (stazó) ou εμλάζω (stalazó), distiller, dégoutter. Voyez STALACTITE.

STALTIQUE, adj. (méd.), mot dérivé de s'élan (stellé), resserrer, réprimer. Il se dit des médicamens répulsifs, ou qui rendent les lèvres des plaies égales.

STAPHISAIGRE, s. f. plante ainsi nommée de suois (staphis), raisin, et d'arques (agrios), sauvage, parce que ses feuilles sont découpées comme celles de la vigne sauvage. Elle s'appelle vulgairement herbe aux poux, parce qu'elle les fait mourir.

STAPHYLIN, adj. (anat.), qui a rapport à la luette, nommée en grec sapun (staphulé), de sapis (staphis), raisin, parce qu'elle pend au palais comme une petite grappe de raisin, et qu'elle en a la forme.

STAPHYLODENDRON, s. m. sorte d'arbrisseau dont les feuilles ressemblent à celles du sureau. Son nom est dérivé de sapour (staphulé), raisin, et de dirêges

(dendron), arbre; comme qui diroit, l'arbre à raisin; parce que son fruit est disposé en grappes.

STAPHYLOME, s. m. (méd.), maladie de l'œil causée par une tumeur en forme de grain de raisin qui s'élève sur la cornée; ce mot vient de rapead (staphulé), qui signifie raisin.

STASE, s. f. (méd.), séjour du sang et des humeurs dans les plus petits vaisseaux, où ils ne peuvent circuler; de surs (stasis), qui signifie proprement l'action de s'arrêter, repos, station, dérivé d'Isqui (histômi), s'arrêter.

STATIQUE, s. f. partie de la mécanique qui a pour objet les loix de l'équilibre des corps solides; ce mot vient de sarès (statos), qui s'arrête, dérivé d'isqui (histêmi), s'arrêter, être en repos, parce que l'effet de l'équilibre est de produire le repos.

STAUROTIDE, s. f. (nat.), mot qui signifie croisette ou petite croix; de sauçès (stauros), croix. C'est le nom d'une pierre formée de deux prismes exaèdres qui s'entrecoupent.

STÉATITE, s. f. (nat.), sorte de pierre, qui tire son nom de sing (stéar), génit. sinves (stéatos), suif, parce qu'elle est d'une substance molle et onctueuse, à-peuprès comme le suif. Elle sert à faire des vases, et varie pour la couleur.

STÉATOCÈLE, s. m. (chirur.), tumear da scrotum formée par une matière semblable à du suif; de sieç (stéar), suif, et de κήλη (kélé), tumeur.

STÉATOME, s. m: (chirur.), tumeur enkystée, qui renferme une matière grasse semblable à du suif; de siag (stéar), génit. siares (stéatos), suif. De-là vient STÉATOMATEUX, adj. qui ressemble au stéatome.

STÉGANOGRAPHIE, s. f. art d'écrire en chiffres et de les expliquer; de suyarès (atéganos), couvert, caché, et de veáve (grapho), j'écris; c'est-à-dire, écriture cachée, qui ne sauroit être lue par tout le monde. Stéganographique, adj. en dérive.

STEGNOTIQUE, adj. de signos (stegnos), serré, dérivé de signo (stégo), je resserre. Il se dit des remèdes propres à resserrer, à boucher les orifices des vaisseaux.

STÉLÉCHITE, s. f. (nat.), pierre de couleur grise, qui vient d'Allemagne. Son nom est dérivé de sideres (stéléchos), tronc d'arbre, parce qu'elle ressemble à un petit tronc d'arbre, dont on a rompu les branches.

STÉLÉGRAPHIE, s. f. art d'écrire ou de faire des inscriptions sur les colonnes; de réàn (stélé), colonne, et de veéne (graphé), j'écris. Il s'agit ici de ces petites colonnes sur lesquelles les anciens gravoient le récit de quelque événement, pour en conserver la mémoire.

STÉNOGRAPHIE, s. f. art d'écrire en abrégé, ou de réduire l'écriture dans un plus petit espace; de revès (sténos), étroit, serré, et de γεάφω (graphó), j'écris; c'est-à-dire, écriture serrée ou réduite. Ce mot est nouveau.

STÈRE, s. m. mot dérivé de rigiès (stéréos), qui signifie solide. C'est le nom d'une mesure de solidité, dans le système des nouvelles mesures, qui vaut un mètre cuhe, ou vingt-neuf pieds cubes. Le stère n'est usité que pour le bois de chaussage, et répend aux troishuitièmes environ de la corde de 128 pieds cubes.

STÉRÉOBATE, s. m. (archit.), soubassement, ce que l'on met au-desseus du piédestal d'une colonne pour la tenir plus élevée. Ce mot est dérivé de esquis (stéréos), solide, et de Coire (buiné), marcher; il signific proprement lieu solide sur lequel on marche.

STÉRÉOGRAPHIE, s. f. l'art de tracer les figures des solides sur un plan, selon les règles de la perspec-

tive; de segués (stéréos), solide, et de veique (grapho), décrire. Stéréographique, adj. en dérive.

STÉRÉOMÉTRIE, s. f. partie de la géométrie qui enseigne à mesurer les corps solides; de seguis (stéréos), solide, et de mirço (métron), mesure; c'est-à-dire, mesure des solides.

STÉRÉOTOMIE, s. f. la science de la coupe des solides, tels que les murs, les voûtes, les pierres, & c. Ce mot vient de signis (stéréos), solide, et de riune (temné), couper.

STÉRÉOTYPE, adj. terme nouveau, qui signific type, ou caractère solide; de signific (stéréos), solide, et de rous (tupos), type, figure, caractère. Il se dit, en termes d'imprimerie, des éditions faites avec des planches dont les caractères sont soudés ensemble. Delà, Stéréotypage, s. m. action de stéréotyper, ou de convertir en formes solides des planches composées en caractères mobiles.

STERNO-CLAVICULAIRE, adj. (anat.), de réger (sternon), le sternum, ou le devant de la poitrine, et du latin, clavicula, la clavicule. Il se dit des parties qui s'étendent du sternum à la clavicule.

STERNO-CLÉIDO-HYOIDIEN, adj. (anat.), qui a du rapport au sternum, à la clavicule et à l'os hyoïde; de signor (sternon), le sternum, de mails (kléis), la clavicule, et d'issud'ès (uoéidés), l'os hyoïde. Voy. STERNUM et HYOÏDE.

STERNO-COSTAL, adj. (anat.), qui a du rapport au sternum et aux côtes; de siever (sternon), le sternum, et du latin costa. Voyez STERNUM.

STERNO-HYOÏDIEN, adj. (anat.), qui a du rapport au sternum et à l'os hyoïde. Voyez STERNUM et Hyoïde. STERNO-MASTOÏDIEN, adj. (anat.), qui a du rapport au sternum et au mastoïde. Voyez ces deux mots.

STERNO-THYROÏDIEN, adj. (anat.), qui a du rapport au sternum et au cartilage thyroïde. Voy. Sternum et Thyroïde.

STERNUM, s. m. (anat.), terme emprunté du latin, et dérivé du grec signe (sternon), qui désigne la partie osseuse qui forme le devant de la poitrine, et à laquelle les côtes aboutissent.

STICHOMANCIE, s. f. l'art de deviner en tirant au sort de petits billets sur lesquels étoient écrits des vers ; de sixos (stichos), vers, et de partila (mantéia), divination. Les vers des Sibylles et les poésies d'Homère servoient ordinairement à cet usage.

STIGMATES, s. m. marques ou taches imprimées sur quelque chose; siquata (stigmata), dérivé de siçu (stizo), piquer, marquer par des points. Les naturalistes appellent stigmates, certains points qu'on apperçoit aux côtés du ventre de plusieurs insectes, et qui sont les reganes extérieurs de la respiration. En botanique, le stigmate est la partie qui termine le style dans les pistils des fleurs. De-là, STIGMATIQUE, adj. (botan.), qui appartient au stigmate; STIGMATISÉ, adj. qui porte des stigmates.

STIGMITE, s. f. (nat.), de σιγμή (stigmé), point, qui vient de σίζω (stizó), piquer; nom donné à des pierres couvertes de taches ou de petits points.

STIPTIQUE. Voyez STYPTIQUE.

STOÉCHOLOGIE, s. f. partie de la physique générale, qui recherche et qui explique la nature et les propriétés des élémens; de soussier (stoichéion), élément,

et de léges (logos), discours; c'est-à-dire, discours ou traité sur les élémens.

STOÏCIENS, s. m. pl. suïneì (stoikoi), anciens philosophes, disciples de Zénon, ainsi nommés du mot grec sed (stoa), galerie, portique, parce qu'ils s'assembloient sous un portique pour discourir. Ils affectoient de ne s'émouvoir de rien, d'être insensibles à tout; de-là vient qu'une vertu ausière se nommoit vertu stoïque. Leur doctrine prit le nom de Stoïcisms. De-là viennent Stoïcisme, s. m. fermeté, austérité semblable à celle des Stoïciens; Stoïque, adj. de stoïcien; Stoïquement, adv. à la manière des Stoïciens.

STOMACACE, s. f. (méd.), littéralement. mal de bauchs; de réus (stoma), houchs, et de zazis (kakia), mal, vice, maladie, dérivé de zazis (kakos), mauvais. C'est une maladie de la bouche qui rend l'haleine et la salive fétides, et qui est un symptôme du scorbut.

STOMACHAL et STOMACHIQUE, adj. qui est convenable à l'estomac, ou qui lui appartient; de sépaszes (stomachos), estomac.

STOMATIQUE, adj. (méd.), de réms (stoma), bouche. Il se dit des remèdes pour les maux de bouche et de gorge.

STOMOMATIQUE, adj. qui est d'acier; de shume (stomôma), acier. On appelle écaille stomomatique une menue écaille d'acier, qui a une qualité fort astringente.

STORAX ou STYRAX, s. m. en grec, sugat (sturax), sorte de résine qui découle d'un arbre de même nom, et qui est employée en pharmacie.

STRABISME, s. m. (méd.), de equis (strabos), qui signifie louche, dérivé de eque (strephé), tourner;

mauvaise disposition de l'œil, qui rend louche et fait regarder de travers.

STRANGURIE, s. f. (méd.), envie fréquente d'uriner, dans laquelle on ne peut rendre l'urine, qui coule goutte à goutte, et avec douleur; ce mot vient de sçày (stragx), goutte, et d'ovçor (ouron), urine.

STRATAGÉME, s. m. ruse de guerre; de seuréynua (stratégéma), qui vient de seurnyia (stratégéo), commander une armée, dérivé de seurès (stratos), armée, et d'nyioua (hégéomai), conduire. On a étendu la signification de ce mot, pour désigner toutes sortes de finesses ou de ruses adroites, qu'on emploie pour réus-. sir dans quelque affaire.

STRATÉGE, s. m. (antiq.), nom des généraux d'armée chez les Athéniens; en grec seannyès (stratégos), dérivé de searès (stratos), armée, et d'infiques (hégéomai), conduire, commander.

STRATIOTE, s. f. plante aquatique, semblable à la joubarbe, et qui a la vertu d'arrêter le sang. Son nom vient de squaisers (stratiotés), soldat, parce que sa qualité vulnéraire la rend utile aux soldats blessés.

STRATOCRATIE, s. f. gouvernement militaire; de enqueros (stratos), armée, et de equeros (kratos), puissance.

STRATOGRAPHIE, s. f. description de tout ce qui compose une armée; de σης απὸς (stratos), armée, et de γς άφω (graphô), je décris.

STRONGLE, s. m. (méd.), ver long et rond, qui s'engendre dans les intestins; de σηςογύλος (stroggulos), cylindrique, rond et long comme un cylindre.

STROPHE, s. f. stance d'une ode, d'une hymne; de σης φή (strophé), qui signifie proprement conversion, retour, dérivé de σης φω (stréphó), tourner, parce

qu'après qu'une strophe est finie, on retourne et on recommence la même mesure; ou bien parce que le chœur, qui, chez les anciens, marchoit en cadence sur le théâtre dans les pièces dramatiques, ou autour de l'autel dans les cérémonies religieuses, tournoit à droite lorsqu'on chantoit la strophe, et à gauche lorsqu'on chantoit l'antistrophe. Voyez Antistrophe.

STRUTHOPODES, s. f. pl. nom que donne Pline le naturaliste à des femmes de l'Inde, qui avoient, diton, le pied extrêmement petit; de energie (strouthos), moineau, et de mus (pous), génit. modès (podos), pied.

STYLE, s. m. de rivas (stulos), sorte de poinçon ou grosse aiguille, dont les anciens se servoient pour écrire sur des tablettes de cire. De-là est venu le style, dans les ouvrages d'esprit ou de l'art, pour dire, la manière, le ton, la couleur qui règne dans ces ouvrages, ou dans quelques-unes de leurs parties. Il se dit aussi de l'aiguille d'un cadran solaire, de la manière de compter le temps; et en botanique, d'un petit corps en forme de tuyau, qui porte sur le germe dans les pistils des fleurs. De-là, Styler, v. a. former, dresser.

STYLET, s. m. poignard dont la lame est très-menue; de «7000s (stulos), poinçon à écrire.

STYLITE, adj. qui est sur une colonne; de σγόλος (stulos), et σγολὶς (stulis), colonne. C'est ainsi que fut appelé saint Siméon, qui vécut si long-temps sur une colonne.

STYLOBATE, s. m. (archit.), σγυλοδώτης (stulo-batés), piédestal, appui, soutien d'une colonne; de σγύλος (stulos), colonne, et de σωίνω (bainó), marcher, être appuyé.

STYLO-CÉRATO-HYOÏDIEN, adj. (anat.), se dit d'un muscle, appelé aussi stylo-hyoïdien, qui appar-

tient à l'apophyse styloïde et à la corne de l'os hyoïde; de σγύλος (stulos), stylet, de κίζες (kéras), corne, et d'οιιδής (huoéidés), l'os hyoïde. Voyez Styloïde et Hyoïde.

STYLO-GLOSSE, adj. (anat.), de s όλος (stulos), stylet, et de γλώσσα (glóssa), langue; se dit d'un muscle qui appartient à l'apophyse styloïde et à la langue. Voyez Styloïde.

STYLO-HYOÏDIEN. Voy. Stylo-Cérato-Hyoï-Dien.

STYLOÏDE, adj. (anat.), se dit d'une apophyse de l'os des tempes, ainsi appelée de sulos (stulos), stylet, et d'élôs (éulos), forme, parce qu'elle ressemble à un stylet.

STYLO-MASTOÏDIEN, adj. (anat.), qui a rapport aux apophyses styloïde et mastoïde de l'os des tempes. Voyez STYLOÏDE et MASTOÏDE.

STYLOMÉTRIE, s. f. l'art de mesurer une colonne dans toutes ses parties, pour en connoître les proportions; de σύλος (stulos), colonne, et de μίτζον (métron), mesure.

STYLO-PHARYNGIEN, adj. (anat.), se dit de deux muscles qui appartiennent aux apophyses styloïdes et aux pharynx. Voyez STYLOÏDE et PHARYNX.

STYP'IIQUE, adj. (méd.), qui a la vertu de resserrer, d'arrêter ce qui coule; de ςύφω (stuphô), resserrer, astreindre. C'est la même chose qu'astringent.

STYRAX. Voyez STORAX.

SYBILLE. Voyez SIBYLLE.

SYCOMORE, s. m. arbre qui tient du figuier par son fruit, et du mûrier par ses feuilles, comme le marque son nom, qui est composé de \*vzi (suké), figuier, et de µogía (moréa), mûrier; d'où vient le nom moderne de la Morée, l'ancien Péloponnèse, dit

M. d'Ansse de Villoison, qui observe que Pachymère l'appelle ainsi au commencement du quatorzième siècle (l. 3, c. 6, p. 120, Historiæ Michaëlis Palaeologi, Romæ, 1666, in-folio). Voyez, ajoute le même M. de Villoison, la note de Pierre Poussines, p. 404, Observat. Pachymer. l. 1, Glossar. sur le mot de Mégior (Moreon), la Morée, qui est remplie de mûriers.

SYCOPHANTE, s. m. calomniateur, dénonciateur; ce mot est emprunté du grec everépérens (sukophantés), délateur, et ensuite calomniateur, dérivé de everéparris (sukophantéé), qui signifioit, chez les Grecs, dénoncer ceux qui transportoient des figues hors de l'Attique, de evere (sukon), figue, et de paíre (phainó), dénoncer, accuser. La raison de cette dénomination vient de ce que les Athéniens, dont le territoire sec et aride ne produisoit guère que des olives et des figues, défendirent par une loi de transporter des figuiers hors du territoire d'Athènes; ce qui autorisa à déférer en justice les infracteurs de la loi. Mais comme souvent ces sortes de dénonciations étoient de pures calomnies, on de servit du mot de sycophante, pour dire un calomnideteur.

SYLLABE, s. f. (gram.), partie d'un mot composée d'une bil de plusieurs lettres, et ne formant qu'un son; de oursel (sullabé), qui vient de ourseléme (sullamband), comprendre, parce que la syllabe est proprement ce qui est compris dans une seule émission de voix. Syllabaire, s. m. petit livre qui contient les principes de la lecture; Syllabour, adj. qui appartient aux syllabes.

SYLLEPSE, s. f. de σύλληψις (sullepsis), prise, acception, qui vient de συλλαμδάνω (sullambano), comprendre, dont la racine est λαμδάνω (lambano), je

prends. La syllepse est une figure du discours, par laquelle un même mot est pris en deux sens différens dans la même plirase, l'un au propre, l'autre au figuré. C'est aussi une figure de grammaire, par laquelle on conçoit le sens autrement que les mots ne le portent.

SYLLOGISME, s. m. (logiq.), argument formé de trois propositions, qu'on nomme majeure, mineure et conséquence; de συλλογισμός (sullogismos), raisonnement, conclusion, qui vient de συλλογίζομαι (sullogizomai), raisonner, conclure par raisonnement, dérivé de σὺν (sun), avec, et de λίγω (légô), dire; d'où vient λόγος (logos), raison. Syllogistique, adj. se dit de la forme du syllogisme.

SYMBOLE, s. m. σύμδολον (sumbolon), signe, marque, caractère qui sert à représenter une chose; de συμδάλλω (sumballó), comparer ou conférer.

Symbole se dit aussi du formulaire qui contient les principaux articles de la Foi, ou parce qu'il est la marque à laquelle on connoît les vrais catholiques, on parce qu'il est le résultat de la conférence que les apôtres assemblés eurent entr'eux au sujet de la Foi; car le mot symbole, en grec, signifie aussi conférence. Symbolique, adj. qui sert de symbole. Symbolisen, v. n. (didact.), avoir du rapport.

SYMBOLOLOGIE, s. f. (méd.), partie de la pathologie qui traite des signes ou symptômes des maladies; de σύμβολοι (sumbolon), signe, indice, et de λόγος (logos), discours, traité.

SYMÉTRIE on SYMMÉTRIE, s. f. supported (summétriu), rapport, proportion ou régularité des parties nécessaires pour former un beau tout; de sur (sun), avec, ensemble, et de µ(res (métron), mesure; c'est-à-dire, mesure commune, ou rapport d'égalité

entre les parties d'un tout. Symétrique, adj. Symétriquement, adv. Symétrisen, v. n. en sont dérivés.

SYMPATHIE, s. f. supratica (sumpathéia), convenance d'affections et d'inclinations; de sur (sun), avec, et de mates (pathos), affection, passion. Sympathie se dit encore du rapport par lequel deux choses se conviennent ou agissent l'une sur l'autre. De -là, Sympathique, adj. et Sympathiser, v. n.

SYMPÉTALIQUE, adj. f. (botan.), se dit des étamines qui réunissent les pétales de manière à donner l'apparence monopétale à une corolle polypétalée; de rèr (sun), qui marque réunion, et de rérator (pétalon), fenille.

SYMPHONIE, s. f. concert d'instrumens de musique; ce mot vient de «υμφωνία (sumphônia), formé de «υν (sun), avec, et de φωνν (phôné), son, voix. Il significit, chez les anciens, cette union de voix ou de sons qui forme un concert. On appelle Symphoniste, celui qui compose ou exécute des symphonies.

SYMPHYSE, s. f. (anat.), union ou liaison naturelle des os; de συμφύω (sumphus), croître ensemble, s'unir, s'assembler, dérivé de σὺν (sun), avec, et de φύω (phus), naître.

SYMPHYTE, ou consoude, s. f. plante ainsi nommée de συμφύω (sumphuó), joindre ensemble, parco qu'elle est bonne pour consolider les plaies, et pour réunir les os rompus et fracassés.

SYMPODE, adj. (nat.), qui a les pieds réunis, en parlant de certains poissons dont les pieds postérieurs sont réunis en forme de nageoires; de sur (sun), avec, ensemble, et de sois (pous), pied.

SYMPTOMATIQUE. Voyez SYMPTÔME.

SYMPTOMATOLOGIE, s. f. de roum (sumptôma), symptôme, et de royos (logos), discours; partie de la médecine qui traite des symptômes des maladies.

SYMPTÔME, s. m. Ce mot signifie littéralement, ce qui tombe, ce qui arrive avec quelque autre chose; de soir (sun), avec, ensemble, et de soir (piptó), tomber, arriver. Il se dit, en médecine, des accidens qui arrivent dans une maladie, et qui font juger de sa nature, de sa qualité et de son événement. De-là, SYMPTOMATIQUE, adj. qui tient du symptôme, ou qui en dépend.

SYNAGÉLASTIQUE, adj. qui se rassemble en troupeau; de σῦν (sun), avec, et d'ἀγιλάζω (agélazó), assembler. On donne ce nom aux poissons qui nagent par bandes.

SYNAGOGUE, s. f. Ce mot vient de συναγωγή (sunagógé), congrégation, assemblée, et signifioit l'assemblée des fidèles sous l'ancienne loi. On le dit aussi du lieu destiné, chez les Juifs, au culte public.

SYNALÈPHE, s. f. (gram.), élision d'une voyelle devant une autre, ou réunion de deux mots en un seul dans la prononciation; de συναλείφω (sunalésphé), join-dre ensemble, confondre. Ce mot, qui est dérivé de σὐν (sun), avec, et d'αλείφω (alésphó), effacer, est pris ici dans un sens métaphorique, pour indiquer que les deux voyelles qui se rencontrent, se mêlent ensemble et se confondent.

SYNALLAGMATIQUE, adj. terme de droit, formé de συναλλάτη» (sunallattó), qui signifie contre-échanger, de συν (sun), avec, et d'άλλάτη» (allattó), je change. Il se dit d'un contrat qui contient des engagemens réciproques entre les contractans, tel que le contrat de louage, de vente, &c.

SYNANTHÉRIQUE, adj. (botan.), se dit des étamines dont les anthères sont réunies entr'elles; de our (sun), qui marque réunion, et d'évênçès (anthéres), fleuri, d'où l'on a formé Anthères. Voy. ce mot.

SYNARTHROSE, s. f. (anat.), espèce d'articulation des os par laquelle ils sont arrêtés ensemble, et deméurent fermes dans leur situation; de où (sun), avec, ensemble, et d'actes (arthron), articulation, jointure; c'est-à-dire, co-articulation, ou articulation conjoints. Telle est celle des os du carpe et du métacarpe.

SYNAXE, s. f. assemblée des anciens chrétiens pour célébrer la Cène; en grec, ounts (sunaxis), assemblée, de ount (sunagé), réunir, dérivé de ous (sun), ensemble, et d'aya (agé), conduire.

SYNCHONDROSE, s. f. (anas.), union de deux es par le moyen d'un cartilage; de où (sun), avec, et de xistes (chondros), cartilage.

SYNCHRONE, adj. qui se fait dans le même temps; de s'in (sun), avec, ensemble, et de zgins (chronos), temps. Il se dit des chutes de deux corps qui tombent en même temps. Il ne faut pas confondre ce mot avec isochrone, qui se dit des choses qui se font dans des temps égaux. Voyes Isochrone.

Dérivé: Synchronisme, s. m. rapport de deux choses qui se font dans le même temps.

SYNCHYSE, s. f. (gram.), transposition de mots, qui trouble l'ordre et l'arrangement d'une période; de ev (sus), avec, et de xéu (chuó), répandre, d'où l'on forme evixéu (sugchuó), confondre; c'est-à-dire, confusion, désordre.

SYNCOPE, s. f. (mid.), mot grec, qui signifie retranchement; de evisérie (sugkopté), couper, retraníŝ

cher. Défaillance subite et considérable, dans laquelle on demeure sans pouls, sans respiration et sans mouvement; comme qui diroit, retranchement ou privation de toutes les forces.

En termes de grammaire, syncope signifie retranchement d'une lettre ou d'une syllabe au milieu d'un mot; et en musique, liaison de la fin d'une mesure avec la mesure suivante; d'où l'on a fait le verbe Syncoper, qui veut dire entrecouper.

SYNCRÉTISME, s. m. conciliation, rapprochement de diverses communions; de συγκεηγισμός (sug-krétismos), réunion des différentes républiques rivales de l'île de Crète, contre l'ennemi commun. De-là est venu Syncrétiste, celui qui cherche à faire ce rapprochement, cette réunion.

SYNDESMOGRAPHIE, s. f. (anat.), description des ligamens du corps humain; de ovidous (sundesmos), lien, ligament, et de veave (grapho), je décris.

SYNDESMOLOGIE, s. f. partie de l'anatomie qui traite de l'usage des ligamens; de cérdeques (sundesmos), lien, ligament, et de déves (logos), discours, traité.

SYNDESMOSE. Voyez Synnévrose.

SYNDESMOTOMIE, s. f. (anat.), dissection des ligamens; de σύνδισμος (sundesmos), ligament, et de τέμνω (temnô), couper, disséquer.

SYNDIC, s. m. officier chargé des affaires d'une communauté, ou d'un corps dont il est membre; de révoluses (sundikos), qui significit proprement un avocat chargé de défendre une cause, de rév (sun), avec, ensemble, et de dien (diké), cause, procès. De là sont dérivés SYNDICAL, adj. et SYNDICAL, s. m. la charge de syndic.

SYNECDOQUE ou SYNECDOCHE, s. f. mot purement gree, ouverdour (sunekdoché), qui signific comprés

hension, conception, dérivé de rèr (sun), ensemble, et de d'ixepen (déchomai), prendre, recevoir ; figure de rhétorique, par laquelle on prend le plus pour le moins, ou le moins pour le plus, c'est-à-dire, par laquelle on fait concevoir à l'esprit plus ou moins qu'on ne dit réellement.

SYNÉRÈSE, s. f. (gram.), de σον (sun), avec, ensemble, et d'aiçia (hairés), je prends; contraction, réunion de deux syllabes en une dans le même mot.

SYNÉVROSE. Voyez Synnévrose.

SYNGÉNÉSIE, s. f. (botan.), nom que donne Linné à la dix-neuvième classe des plantes, dont les fleurs ont les étamines réunies par leurs sommets en forme de cylindre; ce mot vient de rèv (sun), avec, et de reineme (géinomai), naître, et signifie que les parties mâles ou les étamines de la fleur ne sont point séparées, mais jointes et réunies en forme cylindrique.

SYNNÉVROSE ou SYNEUROSE, s. f. (anat.), symphyse ligamenteuse, ou union de deux os par le moyen des ligamens; de σῦν (sun), avec, et de νεῦζον (neuron), nerf; c'est-à-dire, liaison par les nerfs. On la nomme aussi syndesmose, de σύνδισμος (sundesmos), ligament.

SYNODE, s. m. signifie en général une assemblée du clergé; de σύνοδος (sunodos), qui est dérivé de σύν (sun), avec, ensemble, et d'òδὸς (hodos), voie, chemin; c'est-à-dire, assemblée publique où l'on se rend de tous côtés. Dérivés. Synodal, adj. du synode; Synodalement, adv. en synode; Synodatique, adj. qui se fait dans le synode; Synodique, adj. qui est émané du synode.

SYNODIQUE, adj. (astro.). On appelle mouvement synodique de la lune, son mouvement depuis une nouvelle lune jusqu'à l'autre; et mois synodique, le temps

qui s'écoule entre deux lunes consécutives. Le mot synodique est formé de vir (sun), avec, et d'édis (hodos), chemin, et signifie ici, qui se trouve sur le même chemin avec un autre.

Synodique est aussi un terme d'hist. ecclés. Voyez

SYNONYME, s. et adj. de συνώνυμος (sunônumos), qui a même nom ou même signification qu'un autre, dérivé de σὺν (sun), avec, et d'ἔνομα (onoma), ou ἔνυμα (onuma), en dorique, nom. Il se dit des mots dont la signification est la même, ou à-peu-près la même, quoiqu'ils soient différens.

On sait qu'il n'y a de synonymes parfaits dans aucune langue.

SYNONYMIE, s. f. figure de rhétorique par laquelle on emploie plusieurs mots qui ont à-peu-près la même signification, dans le dessein d'amplifier ou d'agrandir une idée; ce mot est dérivé de σὐν (sun), ensemble, et d'ἔννμα (onuma), en dorique, pour ἔνομα (onoma), nom; c'est-à-dire, assemblage de plusieurs mots dont le sens est presque le même. De-là, Synonymioue, adj.

SYNOPTIQUE, adj. qui se voit d'un seul coupd'œil. C'est un terme nouveau, formé de où (sun), avec, ensemble, et d'éx Joune (optomai), voir; c'est-à-dire, que l'on voit à-la-fois dans son ensemble, dans sa totalité.

SYNOQUE, adj. (méd.), de συνεχής (sunéchés), continu, qui vient de συνέχω (sunéché), contenir, comprendre, dérivé de σὺν (sun), ensemble, et d'ἔχω (éché), je tiens. On appelle fièvre synoque, une espèce de fièvre continue, sans redoublement.

SYNOSTÉOLOGIE, s. f. (anas.), traité de l'arti-

culation ou de la connexion des os; de rois (sun), avec, ensemble, d'érées (ostéon), os, et de réges (logos), discours; c'espara-dire, discours sur l'assemblage ou la jointure des os.

SÝNOVIE, s. f. (méd.), liqueur visqueuse et mucilagineuse qui sert à lubréfier les ligamens et les cartilages des jointures. Ce mot est dérivé de σὐν (sun), ensemble, et d'ών (6on), en latin, ovum, œuf, parce que la synovie est renfermée dans ces parties, et qu'elle ressemble au blanc d'œuf par les différens états où elle se trouve. De-là Synovial, adj. qui a rapport à la synovie.

SYNTAXE, s. f. (gram.), de overages (suntaxis), construction, qui vient de overages (suntassó), construire, dérivé de over (sun), avec, ensemble, et de racou (tassó), arranger; arrangement, construction régulière des mots et des phrases, suivant la méthode propre à chaque langue.

SYNTHÈSE, s. f. (didact.), de rovers (sunthésis), qui signifie composition, dérivé de rov (sun), ensemble, et de résqui (tithémi), placer, mettre. La synthèse, qui est opposée à l'analyse, est la méthode dont on se sert pour chercher la vérité, en allant du simple au composé, ou en partant de principes établis comme certains, et desquels on tire des conséquences. Voyes ANALYSE. En pharmacie, la synthèse est la composition des remèdes; et en chirurgie, l'opération par laquelle on réunit les parties divisées.

Dérivés. Synthétique, adj. Synthétiquement, adverbe.

SYPHON. Voyez SIPHON.

SYRINGA. Voyez SERINGA.

SYRINGOIDE, adj. (nat.), nom d'une pierre qui

ressemble à un amas de roseaux pétrifiés; de riging (surigx), tuyau, ou roseau, et d'ilos (éidos), forme, ressemblance.

SYRINGOTOME, s. m. instrument de chirurgie propre pour l'opération de la fistule; de σόξιγξ (surigx), tuyau, flûte, et par métaphore une fistule, et de τίμιω (temnô), couper. Syringotomie, s. f. est le nom de l'opération même.

SYSSARCOSE, s. f. (anat.), liaison des os par le moyen des chairs ou des muscles; de σῦν (sun), avec, et de σῶςξ (sarx), génit. σωςκὸς (sarkos), chair.

SYSTALTIQUE, adj. (anat.), qui a le pouvoir de resserrer, de contracter; de συςίλλω (sustello), je contracte. Il se dit du mouvement du cœur, des artères, et de toutes les parties qui, par leur vertu élastique, se contractent et se dilatent alternativement.

SYSTÉME, s. m. en grec, σύς ημα (sustéma), qui signifie assemblage, de συνίς ημι (sunistémi), assembler, composer, dérivé de συν (sun), ensemble, et d'is ημι (histémi), placer. Un système, en général, est l'union réciproque des parties d'un tout; de-là, en astronomie, système du monde; en physique, système des corps; en philosophie, système signifie un assemblage de principes et de conséquences, dont l'enchaînement forme une opinion, une doctrine, &c. Systématique, adj. et Systématiquement, adv. en dérivent.

SYSTOLE, s. f. (anat.), mot grec, συς ελέ, qui veut dire, contraction, de συς έλλω (sustelló), contracter, resserrer; contraction du cœur, ou mouvement par lequel il se resserre et pousse le sang dans les artères. Le mouvement opposé se nomme diastole. Voyez comot..

SYSTYLE, s. m. (archit.), édifices où les colonnes

sont éloignées les unes des autres de deux de leurs diamiètres; de σῦν (sun), avec, ensemble, et de σῦνος (stulos), colonne. Dans cette ordonnance, elles sont moins serrées que dans le pycnostyle. Voyez ce mot.

SYZYGIE, s. f. (astro.), de συζυγία (suzugia), conjonction, dérivé de σὺν (sun), ensemble, et de ζιυγνύα (zeugnuó), joindre. Il se dit également de la conjonction et de l'opposition d'une planète avec le soleil, et surtout du temps de la nouvelle et de la pleine lune.

## ${f T}$

TACHÉOGRAPHIE ou TACHYGRAPHIE, s. f. l'art d'écrire aussi vîte que l'on parle; de ταχος (tachus), adverb. ταχίως (tachéos), vîte, et de γεάφω (grapho), j'écris. Cet art, renouvelé de nos jours, étoit fort en usage chez les Romains. De-là vient Ταchéographique ou Ταchygraphique, adj. qui a rapport à cet art; Ταchéographe ou Ταchygraphe; celui qui s'y applique.

TACTIQUE, s. f. l'art de ranger des troupes en bataille, et de faire les évolutions militaires; de raurès (taktos), participe de rarre (tassé), ranger, mettre en ordre. Tacticien, s. m. celui qui sait la tactique.

TALENT, s. m. fameux poids et monnoie des anciens, dont la valeur varioit suivant les différens pays. Les Grecs le nommoient τάλαντον (talanton), et les Romains, talentum.

TARSE, s. m. (anat.), la partie du pied qu'on appelle vulgairement le coude-pied; de ragrès (tarsos), qui signifie proprement une claie sur laquelle on fait sécher quelque chose, dérivé de régre (terso), sécher,

parce que les huit os dont le tarse est composé, forment une espèce de claie ou de grillage.

TARTARE, s. m. (mytho.), lieu des enfers où sont punis les ocupables; en grec Túgragos (Tartaros), dérivé de ragarra (taratto), troubler, épouvanter.

TAUROBOLE, s. m. (antiq.), espèce de sacrifice expiatoire où l'on immoloit un taureau en l'honneur de Cybèle; de ταῦξος (tauros), taureau, et de δολή (bolé), jet, effusion, qui vient de δάλλω (balló), je jette, je lance, c'est-à-dire, effusion du sang d'un taureau.

TAUTOCHRONE, adj. de rairò (tauto), le même, et de zpiros (chronos), temps; qui se fait dans le même temps, ou dans des temps égaux. De-là TAUTOCHRONISME, s. m. propriété de ce qui est tautochrone. Voy. aussi Isochrone.

TAUTOGRAMME, s. m. de τεύτὸ (tauto), le même, et de γεάμμα (gramma), lettre, poëme où l'on affecte de n'employer que des mots qui commencent tous par la même lettre.

TAUTOLOGIE, s. f. répétition inutile d'une même idée en différens termes; ταυτολογία (tautologia), de ταὐτὸ (tauto), le même, et de λόγος (logos), discours, de λέγα (légő), je dis. De-là vient ΤΑυτοLοGIQUE, adj. qui répète plusieurs fois la même chose.

TAUTOMÉTRIE, s. f. répétition servile des mêmes mètres; de ταὐτὸ (tauto), le même, et de μέτζον (métron), mesure.

TECHNIQUE, adj. de τεχνικός (technikos), artificiel, qui appartient à un art quelconque, dérivé de τέχνη (technê), art. Il se dit principalement des mots affectés aux arts.

TECHNOLOGIE, s. f. traité des arts en général;

de τίχη (techné), art, et de λόγος (logos), discours. ΤΕCHNOLOGIQUE, adj. en vient.

TÉLÉGRAPHE, s. m. instrument mobile, nouvellement inventé, que l'on place sur une hauteur, et qui, correspondant avec plusieurs autres instrumens pareils placés de distance en distance sur une même ligne, sert de signal pour transmettre rapidement des nouvelles d'un pays éloigné. Ce mot est dérivé de τῆλι (τελε), loin, et de γεάφω (graphó), j'écris, et signifie à la lettre, ce qui sert à écrire de loin. Τέλές παρητίσμε, adj. en vient.

TÉLESCOPE, s. m. instrument d'astronomie qui sert à observer des objets très-éloignés, tant sur la terre que dans le ciel. Ce mot est formé de τῆλι (télé), loin, et de σκοπίω (skopéó), ou σκίπ γομωι (skeptomai), regarder, considérer, et signifie littéralement ce qui sert à regarder de loin.

TÉNESME, s. m. (méd.), envie continuelle et presqu'inutile d'aller à la selle; ce mot vient de rassopuès (ténesmos), qui signifie tension, dérivé de reire (téino), tendre, parce que, dans cette maladie, on sent une tension continuelle au fondement.

TÉPHRAMANCIE, s. f. espèce de divination par la cendre du feu qui avoit consumé les victimes dans les sacrifices; de rique (téphra), cendre, et de marris (mantéta), divination. On dit aussi spodomancie.

TÉRATOSCOPIE, s. f. divination par l'apparition et la vue des monstres, des prodiges, des fantômes; de τίςας (téras), génit. τίςατος (tératos), prodige, et de σχοπίω (skopéó), examiner, considérer; c'està-dire, l'art d'examiner les prodiges, &c. pour en tirer la connoissance de l'avenir.

TÉRÉBENTHINE, s. f. résine qui découle d'un arbre appelé térebinthe, en grec regions, d'où lui vient son nom.

TÉRÉBINTHE, s. m. de regiones (térébinthos), arbre résineux du Levant d'où découle la térébenthine, et dont le fruit se nomme terminthe, en grec, réquites.

TERME, s. m. (archit.), ce mot, qui est dérivé de réque (terma), horne, limite, désigne une statue d'homme ou de femme sans bras, et dont la partie inférieure se termine en gaîne, parce qu'elle servoit anciennement de borne aux héritages. On en place aujourd'hui de pareilles dans les jardins, au coin des allées et des palissades.

TERMINTHE, s. m. (méd.), espèce de pustule noire et ronde, qui vient ordinairement aux jambes, et qui tire son nom du fruit du térébinthe, appelé en grec réquirées (terminthos), auquel elle ressemble un peu.

TÉTANOS, s. m. (méd.), mot purement grec, rerarès, qui signifie tendu, et qui vient de reraira (tétaino)
ou reira (téino), tendre. C'est le nom d'une espèce de
spasme, dans lequel le corps est droit et roide, sans pouvoir se pencher d'aucun côté.

TÉTHYE, s. f. petit coquillage de mer qui s'attache aux rochers, et quelquefois aux huîtres. Son nom vient de riféss (téthus), ou riféss (téthuon), espèce d'huître.

TÉTRACORDE, s. m. mot dérivé de réflaça (tettara), et par syncope rérça (tetra), quatre, et de 2000 (chordé), corde. C'étoit, chez les anciens, une consonnance de quatre tons ou de quatre cordes, que l'on nomme autrement quarte.

TÉTRADACTYLE, adj. (nat.), qui a quatre doigts; de τίτ γαζα (tettara), quatre, et de δάκτυλος (daktulos),

doigt. Il se dit des animaux qui ont quatre doigts. à chaque pied.

TÉTRADITES, s. m. pl. nom donné à plusieurs sectes d'hérétiques, de rirgàs (tétras), génit. rirgádes (tétrados), le nombre quatre, à cause du respect particulier qu'ils avoient pour ce nombre.

TÉTRADRACHME, s. m. ancienne monnoie grecque qui valoit quatre drachmes; de rirjaça (tettara), quatre, et de de agua (drachme), drachme. Voy. DRACHME.

TÉTRADYNAMIE, s. f. (botan.), nom que donne Linné à la classe des plantes dont la fleur a six étamines, dont quatre plus grandes que les autres. Ce mot vient de rirlaça (tettara), quatre, et de dinaus (dunamis), puissance, et signifie que la fleur a quatre puissances génératrices, comme si les quatre étamines les plus longues étoient plus parfaites et plus efficaces que les deux petites.

TÉTRAÈDRE, s. m. solide géométrique terminé par quatre triangles égaux et équilatéraux; de rírque (tettara), quatre, et d'ide (hédra), siége, base; c'estadire, solide qui a quatre bases ou quatre faces.

TÉTRAGONE, s. m. (géom.), τιτεάγωνος (tétragonos), figure qui a quatre angles; de τίττας» (tettara),
quatre, et de γωνίω (gonia), angle. On l'appelle aussi
quadrilatère.

TÉTRAGYNIE, s. f. (botan.), de rirque (tettara); quatre, et de vor (guné), femme. C'est le nom que donne Linné à la sous-division des classes des plantes, dont la fleur a quatre parties semelles ou quatre pistils.

TÉTRALOGIE, s. f. (antiq.), de rérjaça (tettara), quatre, et de logos), discours; sorte de combat littéraire, chez les Grecs, qui consistoit à disputer le prix par quatre pièces dramatiques.

TÉTRAMÈTRE, s. m. sorte de vers grec ou latin composé de quatre pieds; de rirque (tettara), quatre, ét de pirçer (métron), mesure.

TÉTRANDRIE, s. f. (botan.), de révieux (tettara), quatre, et d'aine (anér), génit. airdes (andros), mari. C'est, selon Linné, la classe des plantes qui ont quatre parties mâles ou quatre étamines.

TÉTRAPÉTALE, adj. (botan.), de rirjaça (tettara), quatre, et de xiralos (pétalon), feuille, pétale. Il se dit des fleurs composées de quatre feuilles ou pétales.

TÉTRAPLES, s. m. pl. (hist. eccl.), ouvrage en quatre colonnes, qui contient quatre versions de la Bible; de τίτγαρα (tettara), quatre, et d'ἀπλόω (haplo6), je développe.

TETRAPODE, adj. qui a quatre pieds; de rérque (tettara), quatre, et de sess (pous), génit. sesses (podos), pied.

TÉTRAPODOLOGIE, s. f. partie de l'histoire naturelle qui traite des quadrupèdes on des animaux à quatre pieds; de τετράπους (tétrapous), quadrupède (qui vient de τέτγας», quatre, et de ποῦς, pied), et de λόγος (logos), discours.

TÉTRAPOLE, s. f. contrée où il y a quatre villes principales; de rirjaga (tettara), quatre, et de mons (polis), ville.

TÉTRAPTÈRE, adj. qui a quatre ailes; de rirjuçu (tettara), quatre, et de missò (ptéron), aile.

TÉTRARQUE, s. m. Τετράρχης (Tétrarchés), Seigneur ou Gouverneur qui ne possédoit que la quatrième partie d'une région, d'un état; de τίτγαρα (tettara), quatre, et d'άρχη (arché), empire, gouvernement. Τέ-TRARCHAT, s. m. la principauté d'un Tétrarque.

TÉTRASPERME, adj. (botan.), qui renferme quatre

graines; de rir]aça (tettara), quatre, et de oxiqua (sper-ma), semence.

TÉTRASTIQUE, s. m. (littér.), quatrain, stance de quatre vers; de τίτζας (tettara), quatre, et de είχος (stichos), vers.

TÉTRASTYLE, s. m. (archit.), édifice qui a quatre colonnes de front; de rérjeçe (tettara), quatre, et de solos (stulos), colonne.

TÉTRASYLLABE, s. m. mot composé de quatre syllabes; de rérjaça (tettara), quatre, et de sudati (sullabé), syllabe.

TÉTROBOLE, s. f. ancienne monnoie grecque qui valoit quatre oboles; de rirque (tettara), quatre, et d'isabis (obolos), obole.

THALASSOMÈTRE, s. m. de béausse (thalassa), la mer, et de mirço (métron), mesure. Nom donné à la sonde de mer, dont on se sert pour connoître la profondeur de l'eau et la qualité du fond.

THALLOPHORE, s. m. (antiq.), de bassès (thallos), une branche d'olivier, et de pige (phéré), je porte. On donnoit ce nom, chez les Athéniens, à des vieillards qui, dans la cérémonie des Panathénées, portoient des branches d'olivier.

THAUMATURGE, s. m. ou faiseur de miracles; de θεύμε (thauma), génit. θεύμετες (thaumatos), merveille, et d'ἔργοι (ergon), ouvrage, d'où l'on a fait ἐργοι (ergazomai), faire, opérer. Les catholiques ont donné ce surnom à plusieurs saints célèbres par leurs miracles.

THÉANDRIQUE, adj. (théol.), de Ois (Théos), Dieu, et d'init (anêr), génit. indits (andros), homme. On emploie quelquefois ce mot pour exprimer les opérations divine et humaine de J. C.

THÉANTHROPE, s. m. (théol.), de @isi (Théos), Dieu, et d'areçumos (anthropos), homme; c'est-à-dire, homme-Dieu. On donne quelquefois ce nom à Jésus-Christ, pour exprimer l'union de ses deux natures divine et humaine.

THÉATRE, s. m. de élarças (théatron), lieu ou édifice destiné aux spectacles publics, dérivé de élaloques (théaomai), regarder; c'est-à-dire, lieu d'où l'on regarde un spectacle. Au figuré, théâtre se prend pour tout lieu où se passe un grand événement. De-là Théatral, adj. qui appartient au théâtre.

THÉISME, s. m. (théol.), de Oids (Théos), Dieus Doctrine qui admet l'existence d'un Dieu. C'est l'opposé d'athéisme. Théiste, s. m. celui qui reconnoît l'existence d'un Dieu.

THÊME, s. m. de time (théma), qui signifie littéralement position, ce que l'on pose pour fondement d'un discours, d'un traité, dérivé de risqui (tithémi), poser, établir. On appelle thême, en termes de grammaire, le radical primitif d'un verbe. En grec, c'est le présent, parce que c'est le premier temps que l'on pose pour en former les autres. Dans le didactique, on entend par thême, le sujet, la proposition qu'on entreprend de prouver ou d'éclaircir; et en termes d'école, la composition d'un écolier.

THÉNAR, s. m. (anat.), mot purement grec, éire, qui signifie proprement la paume de la main ou la plante du pied, mais par lequel les médecins désignent un muscle de la main et du pied, qui sert à éloigner le pouce de l'index.

THÉOCATAGNOSTES, s. m. pl. secte d'hérétiques qui avoient la folie de blâmer en Dieu certaines paroles et certaines actions; de Oids (Théos), Dieu, et de zaraymérze (kataginóskó), condamner, reprendre.

THÉOCRATIE, s. f. gouvernement immédiat de Dieu, par lui-même ou par ses prophètes, tel que celui sous lequel vécurent les Hébreux jusqu'à Saül, leur premier roi. Ce mot est composé de  $\Theta\iota \circ s$  (Théos), Dieu, et de \*eéros (kratos), pouvoir, puissance. Théocratique, adj. en dérive.

THÉODICÉE, s. f. mot qui signifie justice de Dieu; de Giès (Théos), Dieu, et de dien (diké), justice. C'est le titre d'un ouvrage de Leibnitz qui traite des attributs de Dieu.

THÉOGONIE, s. f. origine ou généalogie des dieux; de Oids (Théos), Dieu, et de véres (gonos), race, génération, qui vient de viseuas (génomai), naître. Ce mot, dans son acception générale, s'applique à tout système religieux imaginé par les païens, pour expliquer la naissance ou l'origine des dieux.

THÉOLOGAL. Voyez Théologie.

THÉOLOGIE, s. f. science qui traite de Dieu et des choses divines; de Θεὸς (Théos), Dieu, et de λόγος (logos), discours, de λίγω (lego), dire. D'où vient ΤπέοLOGAL, docteur pourvu d'une prébende qui l'oblige à prêcher, et à faire des leçons de théologie. Les vertus théologies sont celles qui ont Dieu pour objet. ΤπέοLOGIEN, s. m. celui qui sait la Théologie; ΤπέοLOGIQUE, adj. qui concerne cette science; ΤπέοLOGIQUEMENT, adv. en théologien.

THÉOMANCIE, s. f. espèce de divination pratiquée par des imposteurs qui se disoient inspirés de quelque divinité; de Ocos (Théos), Dieu, et de marris (mantéia), divination. THÉOMAQUE, s. m. ennemi de Dieu; de Oiss (Théos), Dieu, et de maxemu (machomai), combattre.

THÉOPASCHITES, s. m. pl. hérétiques ainsi nommés de Osos (Théos), Dieu, et de wárze (pasché), souffrir, parce qu'ils prétendoient que toute la Trinité avoit souffert dans la passion de J. C.

THÉOPHANIE, s. f. des que la (théophanéia), apparition ou manifestation de Dieu; de Ocis (Théos), Dieu, et de quira (phainó), apparoître. On a donné autrefois ce nom à l'Epiphanie ou à la fête des rois. Chez les païens, c'étoit la fête de l'apparition d'Àpollon à Delphes.

THÉOPHILANTHROPE, s. m. mot nouveau, qui désigne des sectaires qui ont paru dans ces derniers temps, et qui font profession de suivre la religion naturelle. Il est composé de Θιὸς (Théos), Dieu, de φίλος (philos), ami, et d'ἔνθεωπος (anthropos), homme; c'està-dire, qui aime Dieu et les hommes. De-là vient ΤΗΕΟPHILANTHROPIE, s. f. la doctrine des théophilanthropes;
ΤΗΕΟΡΗΙΙΑΝΤΗΚΟΡΙΘΙΕ, adj. qui y a rapport.

THÉOPTIE, s. f. apparition des dieux de la Fable; de Siès (Théos), Dieu, et d'arjeques (optomai), voir. C'est le même que théophanie.

THÉORE, s. m. (antiq.), de semçès (théóros), qui signifie celui qui a soin des choses divines, dérivé de Osès (Théos), Dieu, et d'épa (óra), soin. On appeloit ainsi, chez les Grecs, des députés qu'ils envoyoient de temps en temps à Delphes, à Olympie, à Délos, &c. pour offrir des sacrifices aux divinités révérées dans ces villes. Ces sortes de députations se nommoient théories.

THÉORÊME, s. m. (math.), proposition purement spéculative, dont la vérité a besoin d'être démontrée; de siégnes (théôrêma), qui signifie ce que l'or con-

temple, ce que l'on considère, dérivé de suges (thééros), contemplateur. C'est l'opposé de problème.

THEORÉTIQUE ou THÉORIQUE, adj. qui se borne à la théorie, à la spéculation; de sugin théores), observer, contempler; de sugnimies (théoretikos), contemplatif, dont la racine est sugis (théores), contemplateur. Nom d'une secte de médecins qui se conduisoient d'après l'observation et le raisonnement. Ils étoient opposés aux empiriques. Voyez ce mot.

THÉORIE, s. f. de écaçia (théoria), contemplation, spéculation, qui vient de écaçia (théoreó), contempler. On donne ce nom à la partie contemplative d'une science ou d'un art, qui s'occupe plutôt de la démonstration que de la pratique des vérités. De-là, Théoricien, s. m. celui qui connoît les principes d'un art sans le pratiquer. Théoriste, s. m. auteur d'une théorie; Théorique, adj. qui appartient à la théorie. Quant au mot théorie, dans le sens de députation religieuse chez les Grecs, voyez Théore.

THÉOSOPHES, s. m. espèce d'Illuminés qui se prétendent inspirés par un principe surnaturel et céleste, et élevés par degrés, et par le moyen des êtres intermédiaires, à la connoissance de Dieu, et au commerce întime avec la Divinité. On appelle leur doctrine Théosophie; et l'on en trouve le germe, dit M. de Villoison, dans Iamblique, Plotin, Porphyre, Proclus, &c. et dans la Cabale des Hébreux. Le mot de Théosophie vient de Otòs (Théos), Dieu, et de orois (sophos), savant.

THÉRAPEUTES, s. m. pl. terme grec, qui signifie serviteurs; dérivé de tiçuzión (thérapeus), servir, prendre soin. On a donné ce nom à une secte de Juiss qui se livroient à la contemplation et à la prière, soit à cause du soin qu'ils prenoient de leurs ames, soit parce

qu'ils servoient Dieu d'une manière particulière. De-là, PHÉRAPEUTIQUE, adj. qui a rapport aux thérapeutes.

THÉRAPEUTIQUE, s. f. partie de la médecine qui a pour objet le traitement des maladies; de oiçumiém (thérapeus), guérir, traiter un malade.

THÉRIAQUE, s. f. (pharm.) composition médicale qui sert d'antidote. Son nom vient de the (thêr), bête venimeuse, et d'antique (akéomai), guérir, ou parce qu'elle est bonne contre les morsures des bêtes venimeuses, ou parce que la chair de vipère en est comme la base. De-là Thérracal, adj. qui a les propriétés de la thériaque.

THERMAL, adj. qui vient de sequès (thermos), chaud, et se dit particulièrement des eaux minérales chaudes.

THERMANTIQUE, adj. de seçucio (thermaino), échauffer. Il se dit des remèdes qui réchauffent, qui augmentent la chaleur naturelle.

THERMES, s. m. bains d'eau chaude, ou bâtimens destinés pour les bains publics, chez les anciens; de siguis (thermes), chaud, dérivé de sigui (théré), échausser.

THERMIDOR, s. m. onzième mois du nouveau calendrier français; de tegnès (thermos), chaud.

THERMOMÈTRE, s. m. instrument de physique qui fait connoître les différens degrés de la chaleur ou du froid; de seçués (thermos), chaud, et de µérços (métron), mesure; c'est-à-dire, mèsure du chaud, ou de la chaleur.

THERMOSCOPE; de asquès (thermos), chaud, et de anamés (skopés), j'observe. Moyez. Thermomètre.

THÉSAURISER; de εποπυςίζει (thésaurinein), amasser des trésors, dérivé de εποπυςος (thésauros), trésor.

THÈSE, s. f. de bions (thésis), qui veut dire position,

dérivé de viènus (tithémi), poser, établir. On appelle ainsi une proposition ou un argument qui doit faire le sujet d'une dispute ou d'un discours.

THESMOPHORIES, s. f. pl. (mytho.), tequețeu (thesmophoria), fêtes païennes en l'honneur de Cérès, surnommée Thesmophore, ou législatrice; de teque (thesmos), loi, et de viça (phéré), porter, donner, parce que cette déesse avoit, dit-on, donné les premières loix aux hommes. Ces fêtes n'étoient célébrées que par les femmes, et dans la ville d'Eleusis.

THESMOTHÈTE, s. m. mot gree, despusiers, (thesmos), qui signifie législateur; de despus (thesmos), loi, et de rédepu (tithémi), établir. Nom commun à six magistrats d'Athènes, qu'on élisoit tous les ans pour être les surveillans et les conservateurs des loix.

THÉURGIE ou THÉOURGIE, s. f. espèce de magie, chez les anciens, dans laquelle on avoit recours aux dieux et aux génies bienfaisans, pour produire des effets surnaturels et étonnans. Ce mot vient de est (Théos), Dieu, et d'ierre (ergon), ouvrage, et signife l'art de faire des choses divines, ou que Dieu seul peut faire. De-là vient Théurgique, adj.

THLASPI, s. m. nom grec d'une plante dont la semence entre dans la composition de la thériaque. Ce mot, qui est purement grec, est dérivé, dit-on, de l'ais (thicis), je presse, je comprime, parce que son fruit est applati et comme comprimé.

THLIPSIE, s. f. (méd.), de exives (thlipsis), pression, resserrement, qui vient de exice (thlibé), serrer, comprimer. Compression des vaisseaux faite par une cause externe.

THNÉTOPSYCHITES, s. m. pl. anciens hérétiques, ainsi nommés de trarès (thnétos), mortel, et de ψυχή (psuch4), ame, parce qu'ils croyoient que l'ame humaine mouroit avec le corps.

THORACHIQUE, adj. Voyez Thorax.

THORAX, s. m. (anat.), mot purement grec. daça qui désigne la poitrine. Il est dérivé, dit-on, du verbe deçen (thoréin), sauter, à cause du battement continuel du cœur, qui est renfermé dans la poitrine. De-là on a fait Thorachique, adj. qui a rapport à la poitrine.

THROMBE ou THROMBUS, s. m. (chirur.), de egémes (thrombos), grumeau de sang, ou sang caillé. Tumeur qui se forme quelquesois, après une saignée, par un sang épanché et grumelé près de l'ouverture de la veine.

THRONE. Voyez TRÔNE.

THYM, s. m. en grec, buses (thumos), petite plante ainsi nommée de bus (thub), parfumer, parce qu'elle exhale une odeur fort agréable.

THYMBRE, s. f. en grec, εύμδς» (thumbra), plante odoriférante assez semblable au thym.

THYMUS, s. m. (méd.), espèce de verrue ou de tubercule charnu, semblable à la fleur du thym, nommé en grec bipos (thumos), d'où lui vient son nom.

En anatomie, le *thymus* est un petit corps glanduleux, situé à la partie supérieure de la poitrine; c'est ce qu'on appelle le *ris* dans le veau. De-là vient THY-MIQUE, adj.

THYRO-ARYTÉNOÏDIEN, adj. (anat.), se dit de deux muscles qui appartiennent aux cartilages thyroïde et aryténoïde. Voyez ces deux mots.

THYRO-ÉPIGLOTTIQUE, adj. (anat.), se dit de deux muscles qui appartiennent au cartilage thyroïde et à l'épiglotte. Voyez ces deux mots.

THYRO-HYOÏDIEN, adj. (anat.), se dit de deux

muscles qui appartiennent au cartilage thyroïde et à l'os hyoïde. Voyez Thyroïde et Hyoïde.

THYROÏDE, adj. (anat.), se dit d'un grand cartilage du larynx, qui forme ce qu'on appelle le nœud de la gorge, ou la pomme d'Adam. Ce mot vient de tresses (thuréos), bouclier, et d'ilos (tidos), forme, parce que les anciens ont cru trouver dans sa forme de la ressemblance avec un bouclier. Thyroïdien, adj. en est dérivé.

THYRO-PALATIN, adj. (anat.), se dit d'un pelit muscle qui, du cartilage thyroïde, aboutit au palais, nommé en latin palatum. Voyez Thyroïde, pour la première partie du mot.

THYRO-PHARYNGIEN, adj. (anat.), se dit de deux petits muscles qui s'attachent au cartilage thyroide et au pharynx. Voyez Thyroïde et Pharynx.

THYRO-PHARYNGO-STAPHYLIN, adject. (anat.), se dit de deux muscles qui appartiennent au cartilage thyroïde, au pharynx et à la luette, nommée en grec σαφυλή (staphulé). Voyez Thyroïde et Pharrynx.

THYRO-STAPHYLIN, adj. (anat.), se dit de deux muscles qui s'attachent au cartilage thyroïde et à la luette, nommée en gree supun (staphulé). Voyer Thyroïde et Pharynx.

THYRSE, s. m. de évers (thursos), javelot ou bâton entouré de pampre et de lierre, dont les Bacchantes étoient armées, à l'imitation de Bacchus.

TIARE, s. f. de ringa (tiara), ornement de tête autrefois en usage chez les Perses; dérivé de rin (tib), j'honore, parce que la tiare étoit portée par les rois et les prêtres. Aujourd'hui c'est le diadême du pape, erné de trois couronnes.

TISANE, s. f. (pharm.), breuvage fait ordinairement d'orge et de racine de réglisse bouillis à l'eau. Les anciens faisoient communément la tisane avec de l'orge pilé ou mondé, qu'ils appeloient # norún (ptissané), de # norum (ptissané), piler, écorcer, d'où nous avons fait d'abord ptisane, et ensuite tisane.

TITHYMALE, s. m. plante qui rend un suc laiteux et caustique. Son nom est dérivé de ristòs (titthos), mamelle, et de µalòs (malos), tendre, comme qui diroit mamelle tendre, qui fournit du lait en abondance. Le mot grec µalòs signifie aussi pernicieux; et ce sens convient également au tithymale, à cause des effets dangereux que son suc peut produire.

TOMBE, TOMBEAU; de répuses (tumbos), sépulcre de pierre. Tombe se dit d'une grande pierre dont on couvre une sépulture; et tombeau, d'un monument élevé à la mémoire d'un mort.

TOME, s. m. division ou partie d'un ouvrage imprimé; de τόμος (tomos), qui signifie partie d'un tout, morceau retranché, dérivé de τέμιω (temno), couper, diviser. Tome se prend aussi pour volume.

TOMIE, mot tiré de τομή (tomé), qui signifie action de couper, dérivé de τίτομα (tétoma), prétérit moyen de τίμω (temnő), je coupe. Il entre dans la composition de plusieurs mots français, tels qu'anatomie, lithotomie, &c. qu'on trouvera expliqués à leur rang alphabétique.

TOMOTOCIE, s. f. (chirur.), nom donné à l'opération césarienne; de roun (tomé), incision, et de réses (tokos), accouchement; c'est-à-dire, incision que l'on fait pour faciliter un accouchement laborieux.

TON, s. m. mot formé de révos (tonos); tension, qui vient de reiro (téino), tendre. On appelle ton, en méde-

cine, l'état de tension ou de fermeté naturelle de chaque partie du corps humain; en musique, certain degré d'élévation ou d'abaissement de la voix, ou d'un autre son; en peinture, le degré de force, de vigueur, d'intensité dans le coloris; et les nuances du style, dans les ouvrages d'esprit. De-là vient Tonique, adj. (méd.), qui est propre à fortifier, à donner du ton.

TONOTECHNIE, s. f. art de noter les cylindres de certains instrumens de musique; de réves (tonos), ton, et de réxm (techné), art.

TOPARCHIE, s. f. gouvernement d'un lieu, d'un canton; de τόπος (topos), lieu, et d'açx (arché), commandement. C'est ce qu'on appelle une seigneurie.

TOPAZE, s. f. de τοπάζιοι (topazion), pierre précieuse, jaune, transparente, et très-dure.

TOPIQUE, s. m. et adj. (méd.), qui signifie local; de rémes (topos), lieu. Remède qui n'opère que lorsqu'il est appliqué sur la partie malade, ou sur celle qui y répond; tels sont les emplâtres, les onguens, &c.

TOPIQUES, s. m. pl. en grec, remund (topika), traité sur les lieux communs; les Topiques d'Aristote, de Cicéron.

TOPOGRAPHIE, s. f. (géog.), description détaillée d'un lieu, d'un canton particulier; de τύπος (topos), lieu, et de γεάφω (graphó), je décris. Τοροσκαρημούς, adj. carte topographique.

TORE, s. m. (archit.), gros anneau ou grosse moulure ronde des bases des colonnes. Ce mot vient de réges (toros), tour, dérivé de regés (térés), tourner autour, parce que ces anneaux représentent les cercles ou liens qu'on mettoit originairement aux troncs d'arbres qui servoient de colonnes, pour les empêcher de s'éclater. TOXIQUE, s. m. nom générique de toutes sortes de poisons; de τοξικόν (toxikon), venin, dérivé de τόξον (toxon), arc, carquois, ou l'art de tirer de l'arc, parce que les Barbares empoisonnoient leurs flèches.

TRACHÉE-ARTÈRE, s. f. (anat.), canal de la respiration. On l'appelle ainsi de reaxos (trachus), rude, apre, et d'agraçia (urtéria), qui signifie vaisseau aérien, à cause qu'elle est rude et raboteuse. Poyez ARTÈRE.

En botanique, on appelle trachées certains vaisseaux des plantes, parce que leur conformation a quelque rapport avec la trachée-artère. La découverte de ces trachées est due au savant Malpighi, qui les regarde comme les organes de la respiration des plantes.

TRACHÉLO-MASTOIDIEN, adj. (angt.), nom d'un muscle qui a du rapport au cou et à l'apophyse mastoïde. La première partie de ce mot vient de renzantes (trachélos), le cou; pour l'autre partie, voyes MASTOÏDE.

TRACHÉOTOMIE, s. f. (chirur.), incision faite à la trachée-artère; ce mot vient de reaxis (trachus), rude, raboteux, et de riure (temnô), couper. Voy. TRACHÉE-ARTÈRE. Ce terme est synonyme de bronchotomie.

TRACHOMA, s. m. (chirur.), âpreté ou rudesse de la partie interne des paupières, avec rongeur et démangeaison. Ce mot, qui est grec, est dérivé de reactif (trachus), âpre, rude. C'est une espèce de dartre des paupières.

TRAGACANTHE, s. f. gomme qui découle d'un arbrisseau épineux de même nom, et que l'on nomme par corruption gomme adragant. On appelle cet arbrisseau tragacanthe, ou épine de bouc, de rédyes (tragos), bouc, et d'ézante (akantha), épine, parce que cet animal aime à le brouter.

TRAGÉDIE, s. f. (littér.), imitation en vers d'une action grave, héroïque, capable d'exciter la terreur et la pitié. Ce mot est dérivé de reuves (tragos), bouc, et d'édi (odé), chant, qui vient d'édid (aéido), chanter, parce que, chez les Grecs, le prix de ce poëme sut d'abord un bouc ou un chevreau. La tragédie, grossière dans son origine, doit sa naissance aux sêtes de Bacchu, pendant lesquelles on chantoit en l'honneur de ce dieu des hymnes mêlés de contes boufsons. De-là vient Tracoique, adj. qui appartient à la tragédie; et au figuré, stâcheux, funeste. Tracoiquement, adv.

TRAGÉLAPHE, s. m. espèce de cerf, ainsi nommé par les anciens, de réwyos (tragos), bouc, et d'imper (élaphos), cerf, parce qu'ils ont cru lui trouver quelque ressemblance avec le bouc. Voy. HIPPÉLAPHE, le même.

TRAGI-COMÉDIE, s. f. espèce de tragédie mêlée d'incidens comiques. Voyez TRAGÉDIE et COMÉDIE.

TRAGIQUE. Voyez TRAGÉDIE.

TRAPÈZE, s. m. (géom.), figure rectiligne de quaire côtés inégaux, dont deux sont parallèles. Ce met est dérivé de τεάπιζα (trapéza), table, comme qui diroit τιτεάπιζα (tétrapéza), mot formé, dit-on, de τιτικ (tétras), quatre, et de πίζα (péza), pied; c'est-à-dire, table à quatre pieds; parce que les Grecs se servoient de tables de cette forme.

En anatomie, trapèze se dit par comparaison d'un os et d'un muscle.

De-là vient Trapézoïde, s. m. figure semblable an trapèze, mais dont les côtés ne sont point parallèles; de τεάπεζα, et d'sièes (éidos), forme, figure.

TRAUMATIQUE, adj. et s. (méd.), mot qui signisse vulnéraire, ou remède bon pour les plaies; de rçasuma (trauma), en latin, vulnus, plaie, blessure.

TRÉPAN, s. m. de τεύπαιοι (trupanon), une tarière, qui vient de τευπάω (trupas), percer; instrument de chirurgie dont on se sert pour enlever un morceau du crâne. Il se dit aussi de l'opération même; de-là, le verbe ΤπέρΑΝΕΝ.

TRIANDRIE, s. f. (botan.), de resis (tréis), trois, et d'ane (anér), génit. anders (andros), mari. Nom que donne Linné à la troisième classe des plantes, dont la fleur a trois parties mâles ou trois étamines.

TRIBOMÈTRE, s. m. machine inventée par Musschenbroeck, pour mesurer les frottemens; ce mot vient de reisa (tribo), frotter, et de mireo (métron), mesure.

TRIBRAQUE, s. m. pied de vers composé de trois syllabes brèves; de resis (tréis), trois, et de Genzos (brachus), bref.

TRICHIASIS, s. m. (méd.), nom grec d'une maladie des paupières, causée par un dérangement des cils qui rentrent en-dedans; ce mot vient de égit (thrix), génit. reixès (trichos), poil, ou cheveu. Nous l'appelons en français, trichiase.

TRIDACTYLE, adj. (nat.), qui a trois doigts; de τζιῖς (tréis), trois, et de δάκτυλος (daktulos), doigt. Il se dit des animaux qui ont trois doigts à chaque pied.

TRIÉRARQUE, s. m. (antiq.), en grec, τειηξώςχης (triêrarchês), qui signifie capitaine de galère; de τειήξης (triêrês), galère à trois rangs, et d'ágχος (archos), chef, commandant. Les Athéniens donnoient ce nom à certains officiers qui étoient chargés du soin de la marine; et on l'étendit dans la suite aux citoyens aisés, qui étoient obligés par la loi d'armer une galère, et de l'équiper à leurs frais.

TRIÉTÉRIDE, s. f. espace ou révolution de trois années; de reus (tréis), trois, et d'éres (étos), année.

TRIÉTÉRIQUE, adj. qui se fait, ou qui arrive tous les trois ans.

TRIGLYPHE, s. m. (archit.), ornement de la frise dorique, composé de deux cannelures en triangle, et de deux demi-cannelures sur les deux côtés; ce mot vient de τςιῖ. (tréis), trois, et de γλυφή (gluphé), gravure, dérivé de γλυφω (gluphé), je grave; c'est-à-dire, ornement qui a trois gravures.

TRIGONE, s. m. de reirono (trigonon), triangle, qui vient de reis (tréis), trois, et de ronia (gônia), angle; espèce de lyre ancienne, de forme triangulaire.

TRIGONOMÉTRIE, s. f. partie de la géométrie qui enseigne à trouver les parties inconnues d'un triangle par le moyen de celles que l'on connoît; ce mot vient de τείγωνον (trigônon), triangle, (formé de τείῖε, trois, et de γωνίω, angle), et de μέτεον (métron), mesure; c'est-à-dire, art de mesurer les triangles. TRIGONOMÉTRIQUE, adj. et TRIGONOMÉTRIQUEMENT, adv. en sont dérivés.

TRIGYNIE, s. f. (botan.), de rçuïs (tréis), trois, et de von (guné), femme. Linné donne ce nom à la sous-division des classes des plantes dont la fleur a trois parties femelles ou trois pistils.

TRIHÈDRE, adj. (géom.), mot composé de rçsis (tréis), trois, et d'idea (hédra), siège, base, ou face. Il se dit d'une pyramide terminée par trois faces ou côtés, ou d'un angle formé par la réunion de trois plans.

TRIMÈTRE, s. m. (littér.), vers composé de trois pieds ou trois mesures; de τριῖς (tréis), trois, et de μίτρον (métron), mesure.

TRINOME, s. m. quantité algébrique composée de trois termes; de resis (tréis), trois, et de rem (nomé), part, division.

TRIPÉTALE, adj. (botan.), qui a trois feuilles ou

pétales, en parlant des fleurs; de τειῖς (tréis), trois, et de πίταλοι (pétalon), feuille, ou pétale.

TRIPHTHONGUE, s. f. (gram.), syllabe composée de trois voyelles ou de trois sons; de resis (tréis), trois, et de person (phthoggos), son. La langue française n'admet pas de vraies triphtongues.

TRIPHYLLE, adj. (botan.), de τς ιῖς (tréis), trois, et de φύλλοι (phullon), feuille. Nom que donne Linné au calice des fleurs, quand il est divisé en trois pièces ou petites feuilles.

TRISAGION, s. m. (hist. eccl.), sorte d'hymne où le mot saint est répété trois fois; de rçis (tris), trois fois, et d'ayıs (hagios), saint.

TRISMÉGISTE, adj. ou trois fois grand; de reis (tris), trois fois, et de miyes (mègas), grand. Surnom donné par les anciens à un prince d'Egypte nommé Hermès, qu'on regarde comme l'inventeur de plusieurs arts, et sur-tout de l'alchimie.

En termes d'imprimerie, c'est le nom d'un caractère qui est entre le gros et le petit canon.

TRISSYLLABE, s. m. et adj. se dit d'un mot composé de trois syllabes; de τριῖς (tréis), trois, et de συλλαδή (sullabé), syllabe.

TRITHÉISTES, s. m. pl. hérétiques qui admettoient trois dieux; de τρεις (tréis), trois, et de Θεδς (Théos), Dieu. Leur hérésie se nomme trithéisme.

TRITON, s. m. (mus.), accord dissonant, composé de trois tons entiers; de resis (tréis), trois, et de réses (tonos), tension. Voyez Ton.

TROCHAÏQUE, adj. Voyez Trochée.

TROCHANTER, s. m. (anat.), nom de deux apophyses de la partie supérieure du fémur. Ce mot vient de reoxan (trochas), je tourne, et signifie proprement

Digitized by Google

qui fait tourner, parce que les muscles qui s'attachent à ces apophyses, font mouvoir la cuisse en rond. On prononce trokanter.

TROCHÉE, s. m. pied de vers grec et latin composé d'une longue et d'une brève, en grec resussies (trochains). On prononce trokée. TROCHAÏQUE, adj. se dit d'un vers où le trochée domine.

TROCHILE, s. m. de reéxites (trochilos). Voyez

TROCHISQUES, s. m. pl. (pharm.), mot qui signifie petites roues; de resuls (trochos), une roue. Ce mot désigne de petites masses rondes et plates d'une composition médicinale. On les nomme aussi pastilles.

TROCHITE, s. m. (nat.), sorte de pierre circulaire et plate, ainsi nommée de reoxòs (trochos), roue, parce qu'elle représente une petite roue avec un trou au centre, d'où partent des rayons.

TROCHLÉATEUR, adj. m. (anat.), se dit du muscle grand oblique de l'œil, ainsi appelé du latin trochlea, poulie, en grec τεοχιλαία, dérivé de τεοχιάα (trochas), tourner autour, parce qu'il passe dans une membrane en partie cartilagineuse, qui lui sert comme de poulie.

TROGLODYTES, s. m. pl. ancien peuple d'A-frique, ainsi nommé de τεώγλη (troglé), trou, caverne, et de δύνω (dunδ), ou δύω (duδ), j'entre, je pénètre, parce qu'il habitoit, dit-on, dans des cavernes: ce qui fait donner aujourd'hui le même nom à ceux qui vivent sous terre, tels que les mineurs de Suède, de Pologne, &c.

TRÔNE ou THRÔNE, s. m. de leéves (thronos), siège royal, dérivé, dit-on, de leéve (thros), s'asseoir. Il se prend aussi pour la royauté.

TROPE, s. m. (rhét.), figure par laquelle on fait prendre à un mot une signification différente de sa signification propre. On l'appelle ainsi de τείπος (tropos), tour, dérivé de τείπο (trépô), je tourne, parçe qu'elle consiste à tourner ou à changer le sens naturel d'un mot en un autre sens.

TROPHÉE, s. m. assemblage d'armes élevées avec art, pour servir de monument de quelque victoire; ce mot vient du latin tropasum, en grec resmaior (tropaion), dérivé de reima (trépó), mettre en fuite; c'est-à-dire, monument élevé pour avoir mis l'ennemi en fuite. Anciennement, un trophée n'étoit que la dépouille de l'ennemi vaincu, que l'on mettoit sur un tronc d'arbre.

TROPIQUES, s. m. pl. (astro.), nom de deux petits cercles de la sphère, parallèles à l'Equateur, et qui marquent la plus grande déclinaison du soleil; en grec, τεο-wino (tropikoi), qui vient de τείπω (trépô), retourner; c'est-à-dire, cercles d'où retourne le soleil, parce que cet astre, étant arrivé à l'un d'eux, semble retourner vers l'autre. L'un se nomme tropique du Cancer, et l'autre tropique du Capricorne.

TROPOLOGIQUE, adj. qui signific figuré; de rejémes (tropos), trope, ou figure, et de dives (logos), discours; c'est-à-dire, qui se dit figurément: le sens tropologique d'un embléme.

TRYPHÈRE, s. f. (pharm.), nom d'un opiat composé de plusieurs ingrédiens, et propre à fortifier l'estomac. Ce mot vient de sevois (truphères), délicat, parce que ce remède opère doucement et agréablement, ou parce qu'il procure du repos à ceux qui en usent. Ce nom s'applique à plusieurs autres compositions de cette espèce.

TYMPAN, s. m. mot dérivé de τύμπανον (tumpanon),

qui signifie tambour. On donne ce nom à une petite membrane qui est tendue au fond de l'oreille à-peu-près comme la peau d'un tambour, et qui, recevant les impressions de l'air, cause la sensation de l'ouïe. Tympan est aussi le nom de différens ouvrages de l'art, dont la forme a quelque rapport avec un tambour.

TYMPANISER, pour dire, décrier publiquement quelqu'un; de τυμπανίζιιν (tympanizéin), battre du tambour, comme si l'on disoit, faire une diffamation en public, dans une assemblée, au son du tambour.

TYMPANITE, s. f. (méd.), enflure du bas-ventre causée par des vents qui y sont retenus; de rouseur (tumpanon), tambour, parce que, dans cette maladie, la peau est quelquefois tendue comme un tambour, et rend du son lorsqu'on frappe dessus.

TYMPANON, s. m. de réumeror (tumpanon), tambour, instrument de musique monté avec des cordes de laiton, et qu'on touche avec deux petites baguettes.

TYPE, s. m. de τύπος (tupos), modèle, figure originale, forme, signe ou marque de quelque chose, dérivé de τύπηω (tupto), frapper, parce qu'en frappant le coup s'imprime et laisse une marque. De-là vient aussi ΤΥΡΙΩΝΕ, adj. figuré, symbolique (1).

TYPHODE, adj. (méd.), de  $\tau i \phi s$  (tuphó), j'enflamme. Il se dit d'une espèce de fièvre ardente et continue, qui se manifeste par des sueurs abondantes

TYPHOMANIE, s. f. (méd.), espèce de frénémie et

<sup>(1)</sup> M, de Villoison observe, d'après Fourmont l'ainé. p. 307 et 508 de son Mouacah, Paris, 1723, in-12, que dans saint Paul; 1 Corinth. 10, 6 et 11, Γύποι ne veut pas dire figures, mais exemples, modèles.

de léthargie compiquée : de τύφω (tuph6), j'enflamme, et de μανία (mania), folie, délire.

TYPOGRAPHIE, s. f. l'art de l'imprimerie, ou l'art d'écrire avec des caractères; de τύπος (tupos), marque, figure, ou caractère, dont la racine est τύπηω (tupto), frapper, et de γεώφω (grapho), j'écris, parce qu'en imprimant on frappe un coup, qui laisse la marque ou l'empreinte des caractères.

Dérivés. Typographe, imprimeur; Typographique, adj. qui concerne la typographie.

TYPOLITHE, s. f. (nat.), pierre figurée, qui porte des empreintes de plantes ou d'animaux; de rémes (tupos), type, image, figure, et de lithos), pierre.

TYRAN, s. m. de réganos (turannos), qui significit autrefois un roi, ou un souverain qui avoit usurpé l'autorité suprême, mais qui désigne aujourd'hui un prince injuste, violent et cruel. TYRANNIE, s. f. TYRANNIQUE, adj. TYRANNISER, v. a. se disent dans le même sens.

TYROMORPHITE, s. f. (nat.), pierre figurée qui imite un morceau de fromage; de τυςδε (turos), fromage, et de μοςφή (morphé), forme, figure.

### TT

URANOSCOPE, s. m. poisson de mer qui a les yeux placés sur la tête, et tournés vers le ciel; d'ovçands (ouranos), le ciel, et de monés (skopés), regarder; c'est-àdire, qui regarde le ciel.

URANOSCOPIE, s. f. observation du ciel; d'esques (ouranos), le ciel, et de exemés (skopés), j'observe, je considère. Quelques-uns donnent ce nom à l'astronomie.

URETÈRE, s. m. (snas.), nom de deux canaux qui portent l'urine des reins à la vessie; d'even (ouron), urine; d'où l'on a formé le mot d'ésgétes (ouréthra), conduit de l'urine.

URÉTIQUE. Voyes Diurétique.

URÈTRE, s. m. (anat.), canal par où sort l'urine;

URIQUE, adj. (chim.), se dit de l'acide que l'on retire des calculs qui se forment dans la vessie de l'homme. Ce mot, qui est nouveau, est dérivé d'esges (ouron), urine, parce qu'on a découvert que l'urine étoit la matière qui produisoit cet acide. On l'avoit nommé auparavant acide lithique, de Méss (lithos), pierre.

De-là, on appelle Unate le sel formé par la combinaison de l'acide urique avec une base. De-là vient aussi Unée, s. f. nom d'une substance particulière récemment découverte dans l'urine.

UROCRISE, s. f. (méd.), jugement que l'on porte de l'état d'un malade par l'inspection de son urine; d'orçes (ouron), urine, et de zgins (krisis), jugement, de zgins (krinô), juger.

UROMANCIE, s. f. d'oυξον (ouron), urine, et de purrile (mantéia), divination; l'art de deviner par le moyen des urines l'état présent d'une maladie. On lui donne encore le nom d'uroscopie, d'oυξον, et de σχοπία (skopéδ), examiner, et celui d'urocrise; voyez ce mot.

De-là on a appelé *Uromantes* ces charlatans qui prétendent deviner les maladies par la seule inspection des urines. UTOPIE, s. f. plan d'un gouvernement imaginaire, tel que la république de Platon; ce mot est formé d'é (ou), non, et de réses (topes), lieu; c'est-à-dire, lieu qui n'existe pas, pays imaginaire. C'est le titre d'un ouvrage du chancelier Merus.

### V

VARICOCÈLE, a. m. (chirur.), dilatation variqueuse des veines du scrotum, causée par la stagnation du sang; ce mot vient du latin varix, varice, veine trop dilatée, et du grec κήλη (kélé), tumeur.

VARICOMPHALE, s. m. (chirur.), tumeur variqueuse de quelques vaisseaux du nombril; du latin varix, varice, veine trop dilatée, et du grec ἐμφαλὸς (omphalos), nombril.

# X

XÉNÉLASIE, s. f. (antiq.), interdiction faite aux étrangers du séjour d'une ville, de téres (xénos), étranger, et du verbe idée (éla6), j'éloigne. C'étoit le nom d'une loi établie par Lycurgue à Lacédémone, et qui désendoit à tout étranger la libre entrée en Laconie.

XÉRASIE, s. f. (méd.), maladie des cheveux, qui les empêche de croître, et les rend semblables à un duvet couvert de poussière; de ¿nçaria (xêrasia), sécheresse, dérivé de ¿nçês (xêros), sec; c'est-à-dire, sécheresse des cheveux.

XÉROPHAGIE, s. f. usage d'alimens secs; de ¿nçès (xêros), sec, et de φάγω (phagó), manger. On donnoit ce nom, dans la primitive église, à l'abstinence des

chrétiens, qui ne mangeoient pendant le carême que du pain et des fruits secs.

XÉROPHTHALMIE, s. f. (méd.), inflammation sèche des yeux, avec douleur et démangeaison; de ξηψίς (xêros), sec, et d'éφθαλμώς (ophthalmos), œil; comme qui diroit, sécheresse de l'œil.

XIPHOÏDE, adj. (anat.), qui a la forme d'une épée; de ¿ipos (xiphos), épée, et d'ellos (éidos), forme, figure. C'est ainsi qu'on nomme le cartilage qui est au bas du sternum, parce qu'il est aigu et qu'il ressemble un peu à la pointe d'une épée. On l'appelle vulgairement la fourchette.

XYLOBALSAMUM, s. m. mot qui signifie beis de baums; de ξόλοι (xulon), bois, et de δάλουμοι (balsamon), baume. C'est le nom du bois de l'arbre qui produit le baume de Judée ou d'Egypte.

XYLOGRAPHIE, s. f. l'art d'imprimer en bois; de ξύλω (xulon), bois, et de γεάφω (graphó), j'écris. Telle a été la première manière d'imprimer.

XYLOSTÉUM, s. m. arbrisseau qui tire son nom de ξύλον (xulon), bois, et d'ision (ostéon), os, parce que son bois est blanc et comme osseux. Il croît dans les lieux montagneux.

XYSTARQUE, s. m. officier qui présidoit aux xystes, chez les anciens; de ξυςώςχης (xustarchés), qui est dérivé de ξυςών (xustan), xyste, lieu où s'exerçoient les athlètes, et d'ώςχὸς (archos), chef; c'est-à-dire, chef ou intendant du xyste. Voyez le mot suivant.

XYSTÉ, s. m. (antiq.), lieu d'exercice consacré à divers usages; en grec, ¿vsor (xuston), de ¿vsos (xustos), qui signifie poli, applani, dérivé de ¿vso (xuô), applanir. Le Xyste proprement dit, chez les Grecs, étoit un grand

portique où s'exerçoient les athlètes. Chez les Romains, les xystes n'étoient autre chose que des allées d'arbres qui servoient à la promenade.

## $\boldsymbol{Z}$

ZÈLE, s. m. de ¿ñas (zélos), émulation, ardeur pour quelque chose. De-là vient Zélé, ée, adj. celui qui a du zèle; Zélateur, s. m. celui qui agit avec zèle pour la religion ou pour la patrie.

ZÉOLITHE, s. f. sorte de pierre dure, vitreuse, et rarement transparente. Son nom vient de ζίω (zéó), bouillir, être échauffé, et de λίδος (lithos), pierre, c'està-dire, pierre échauffée, parce qu'on croyoit qu'elle provenoit toujours des volcans.

ZÉPHYR, s. m. vent d'occident, vent doux et agréable; de ζέφυςος (zéphuros), comme qui diroit ζωη-φόςος (zoéphoros), qui porte la vie, qui donne la santé et la vie, de ζωη (zóé), vie, et de φέρω (phéró), porter, parce qu'il ranime toute la nature.

Zéphyre, dans les poètes, est le dieu, le chef des Zéphyrs, ou le Zéphyr par excellence.

ZÉTÉTIQUE, adj. dérivé de ¿nrée (zétéb), chercher. On appelle méthode zététique, celle dont on se sert pour résoudre un problème de mathématiques, parce qu'on y cherche la nature et la raison d'une chose.

On a appelé aussi Zététiques, d'anciens philosophes qui, comme les pyrrhoniens, faisoient profession de chercher la vérité, mais qui ne la trouvoient point, parce qu'ils doutoient de tout.

ZIZANIE, s. f. de ζιζώνιον (zizanion), ivraie, mau-

vaise herbe qui vient parmi le blé. Il ne se dit qu'au figuré, pour discorde, division. Ainsi semer la sisanie dans quelque lieu, c'est y répandre le trouble et la discorde.

ZODIAQUE, s. m. (astro.), Çudiazès (sódiako), cercle de la sphère, ou plutôt bande circulaire partagée en deux parties égales par l'écliptique, et divisée en douze signes où les planètes se meuvent; ce mot vient de Çuv (sóon), animal, parce que ces signes sont pred que tous représentés sous des noms et des figures d'animaux. De-là, Zodiacal, adj. qui appartient au sodiaque.

ZÔNE, s. f. (géog.), nom de chacune des oinq parties dans lesquelles le globe terrestre est divisé; de l'én (zôné), bande, ou ceinture, parce qu'elles sont comme autant de bandes ou de ceintures qui environnent la terre.

ZOOGLYPHITE, s. f. (nat.), pierre figurée, représentant des empreintes d'animaux; de ζῶν (αδοπ), aux mal, et de γλύφω (gluphô), graver.

ZOOGRAPHIE, s. f. description des animaux; de ζων (zoon), animal, et de γεάφω (graphó), je décris.

ZOOLÂTRIE, s. f. adoration des animaux; de ¿sii (zoon), animal, et de Aurquia (latréia), culte, adoration.
On sait jusqu'à quel point les anciens Egyptiens on porté cette superstition.

ZOOLITHE, s. f. (nat.), substance animale pétrifiée; de ζώον (z6on), animal, et de λίθος (lithos), pierre.

ZOOLOGIE, s. f. partie de l'histoire naturelle qui traite des animaux; de ¿ser (zoon), animal, et de zint (logos), discours, traité; c'est-à-dire, discours sur les animaux.

ZOOMORPHITE, s. f. (nat.), pierre figurée qui a quelque ressemblance avec des animaux; de ζων (260n), animal, et de μοςφή (morphé), forme.

- ZOONIQUE, adj. (chim.), se dit d'un acide récemment découvert, que l'on retire des substances animales, telles que les poils, la corne, les chairs, &c. Ce mot est formé de ζων (260n), animal; comme qui diroit acide animal.
- ZOOPHAGE, adj. qui signifie carnivore, ou mangeur de viande; de Çiso (zoon), animal, et de payo (phagé), manger. On donne particulièrement ce nom à des mouches qui se nourrissent sur le corps des animaux, et les sucent.
- ZOOPHORE, s. m. (archit.), c'est la frise d'un bâtiment, ainsi nommée par les Grecs de ζῶν (zόοη), animal, et de φίζω (phérô), je porte, parce qu'on la chargeoit autrefois de figures d'animaux pour lui servir d'ornement. De-là vient auxi Ζοορκοπιουκ, adj. qui se dit d'une colonne qui porte un animal.

ZOOPHYTE, s. m. (nat.), mot composé de Çüer (260n), animal, et de proés (phaton), plante; comme qui diroit animal-plante. On désigne sous ce nom des espèces de vers renfermés dans des corps cellulaires, qui imitent une tige végétale dont ces animaux seroient les fleurs.

ZOOPHYTOLITHE, s. f. (nat.), pétrification de zoophytes à forme d'arbrisseaux; de Loophuton), zoophyte, et de Més (lithes), pierre. Vey. Zoophyte.

ZOOPHYTOLOGIE, s. f. partie de l'histoire naturelle qui traite des zoophytes; de ¿wóqurer (zoophuten), soophyte, et de xòque (logos), discours. Vey. Zoophyte.

ZOOTOMIE, s. f. anatomie ou dissection des animaux; de ζων (z6on), animal, et de τίμνω (temrz6), couper, disséquer.

ZOOTYPOLITHE, s. f. (nat.), pierre qui porte l'empreinte d'un animal ou de quelques-unes de ses parties; de ζῶον (scon), animal, de τύπος (tupos), forme, empreinte, et de λίδος (lithos), pierre.

ZOPISSA, s. f. poix navale, ou goudron que l'on détache des vieux navires; de ζίω (zéó), bouillir, et de ωίσω (pissa), poix, comme qui diroit poix bouillie. On lui attribue une vertu astringente et résolutive.

ZYGOMA, s. m. (anat.), mot grec, qui signifie jonction, union; dérivé de ζευγνόω (zeugnuδ), joindre, assembler. On donne ce nom, ou celui d'os jugal, à l'union de l'os des tempes avec celui de la pommette. De-là ΖΥGOMATIQUE, adj.

ZYMOLOGIE, s. f. partie de la chimie qui traite de la fermentation; de ζύμη (zumé), levain, ou ferment, et de λόγος (logos), discours; c'est-à-dire, discours ou traité sur la fermentation. On dit aussi Zymotechnie, de ζύμη, et de τίχηη (techné), art (1).

<sup>(1)</sup> M. d'Ansse de Villoison observe que nous avons un Traité en grec vulgaire, esti ¿vunistes (peri zumôseôs), sur la fermentation, composé par M. Manuel Saris, Grec de Ténédos. Ce jeune savant, qui nous a aussi donné en grec ancien (à Vienne, en 1799, in-8°.), une Dissertation sur Thucydide, et un Abrége de son Histoire, a inséré ce Traité sur la fermentation, page 654 et suivantes, tome II, de la traduction en grec vulgaire de la Grammaire des Sciences philosophiques de Benjamin Martin, imprimée à Vienne, 1799, in-8°. par l'infatigable Archimandrite Anthime Gazi. M. Manuel Saris de Ténédos cite souvent le célèbre Fourcroy, dont la Philosophie chimique, ou Vérités fondamentales de la Chimie moderne, vient d'être traduite en grec moderne par Théodose Manasses

ZYMOSIMÈTRE, s. m. mesure de la fermentation; de ζύμωσις (zimosis), fermentation, et de μίτζον (métron), mesure. Nom qu'ont donné quelques physiciens au thermomètre appliqué à la mesure de la fermentation.

Hiadi, jeune Grec, mort de phthisie, à Vienne, le 23 soût 1802. C'est le docte Archimandrite Anthime Gazi, qui s'est chargé de publier la traduction de cet ouvrage classique, et qui nous l'a donnée avec sa préface, à Vienne, 1802, in-8°.

FIN.

# LIVRES de fonds et d'assortimens qui se trouvent chez B. WAREE, Libraire, quai des Augustins, nº 20, à Paris.

Les articles marqués d'une \* sont les livres de fonds.

\* Abric i des Vies des Pères, des Martyrs, et des autres principaux Saints, tirées des actes originaux et des monumens les plus authentiques, avec une pratique et une prière à la fin de chaque vie; et des instructions sur les fêtes mo-biles. Par M. Godescard, chanoine de Saint-Honoré, extrait. par lui-même, de son grand ouvrage, traduit librement de l'anglais d'Alban Butler: précédé d'une notice sur la vie et les écrits de l'auteur. Paris, de l'imprimerie de Crapelet, 1802, 4 vol. in-12, de plus de 2200 pages, br.

- Le même ouvrage, sur pap. vélin, dont on a tiré quelques exemplaires, 4 vol. in-12, br.

L'Anglais Butler avoit composé dans sa langue, les Vies des Saints que révère l'Eglise catholique; la traduction qu'en fit M. Godescard, agrandit la réputation du savant étranger, et commença celle du traducteur français. Deux éditions successives , enlevées beaucoup plus rapidement qu'on n'ent du l'attendre dans un siècle aussi frivole , prouvèrent le mérite de cet ouvrage, dans lequel la piété, l'érudition et la saine critique no laissent rien à desirer : mais son étendue de douse forts volumes in-8. et, par une suite nécessaire, la cherté du prix, en rendoient l'acquisition et la lecture difficiles. Depuis la révolution sur-tout, la plupari de ceux qui auroient eu le plus besoin d'un tel livre, pour y trouver des modèles de courage, étoient le moins à portée de se le procurer. C'étoit pour obvier à cet inconvénient que M. Godescard avoit conqu, et exécuté en grande partie, un abrégé de son ouvrage, lorsque la mort l'enleva à la religion, aux lettres et à ses amis. Heureusement son esprit s'étoit, en quelque sorte, reposé sur un digne héritier de ses vertus comme de ses talens. sorte, repose sur un digne heriter de ses verius comme de ses talens.
L'abrègé que l'on publie, met l'excellent ouvrage de Butler et de M. Godescard dans une proportion plus juste avec les facultés et les occupations journalières de la plupart des Fidèles: c'est un choix fait avec
sagosse des Vies des Saints propres à inspirer l'imitation des vertus qui
leur ont mérité les hommages de l'Eglise; elles sont écrites avec noblesse, avec élégance, sur-tout avec une ouction qui pénètre également l'esprit et le cœur. Toutes les bibliothèques chrétiennes s'empresseront de se procurer un livre que l'on peut appeler un trésor d'instructions appropriées à tous les âges, comme à toutes les conditions de la vie. Journ. des Débats, du 37 frimaire an XI.)

\* Bibliothèque de Médecine, par Planque, ouvrage orné de 45 ft.

220 fig. 31 vol. in-12, br.

· Le même, en 10 vol. in-4. avec même nombre de fig. br. 60 fr. \* Découverte de la Maison d'Horace, ouvrage utile pour l'intelligence de cet auteur, et qui donne occasion de traiter d'une suite considérable de lieux antiques; par Capmartin de Chaupy. Rome, 1767, 3 gros vol. in-8. ornés d'une fig. et d'une carte topographique représentant la Sabine antique, où fut située la maison d'Horace, br.

Cet ouvrage, que les savans regardent comme précieux, par les détails qu'on y trouve sur l'antiquité et sur l'ancienne splendeur de l'Empire romain, est aussi d'une grande utilité pour la parfaite intelligence d'Horace; il est digne, sous ces rapports, d'occuper une place dans les bibliothèques.

Dictionnaire (nouveau) de la Langue Française, par Gattel.

Lyon, 1797, 2 vol. in-8. rel.

15 fr.

Dictionnaire de Rimes, par P. Richelet, nouvelle édition, revue, corrigée, et considérablement augmentée, par MM. de Wailly, père et fils. Paris, an 7, un gros vol. in-8. de 900 pages br. 6 fr.

Le mérite et les talens, en ce genre, de MM. de Wailly sont si avantageusement connus par les différens ouvrages qu'ils ont publiés, qu'il es iautile d'entrer ici dans de plus longs détails sur ce Dictionnaire. L'addition de plus de 10,000 mots, un grand nombre de corrections en tous genres, le rendent préférable aux autres ouvrages du même genre qu'on a publiés jusqu'à présent.

Dictionnaire des Arts et Métiers, par Jaubert. Lyon, 1801, 5 vol. in-8. br. 22 fr.

des Synonymes, par de Livoy, revu par Reauzée.

Paris, 1788, in-8. rel.

Géographique, de Vosgien, dernière édition de

Paris, un gros vol. in-8 rel. 7 fr. 50 c. Elémens de la Grammaire Allemande, par P. A. Basse, membre du Lycée des arts à Paris, professeur de langues vivantes, et chef du bureau d'art et d'instruction au Conseil des mines de la République. Paris, 1800, un volume in-12, broc. 1 fr. 80 c.

Cette Grammaire, joint à l'aventage d'être portative, celui de contenir des tables des verbes simples réguliers, et des verbes irrégaliers, divisés en cinq classes. Par leur moyen, les commençans seront souvent dispensés de recourir à de volumineux Dictionnaires. Plusieura Maisons d'éducation ont adopté ce petit ouvrage, et le regardent comme un des meilleurs pour les commençans.

- \* Ephémérides des Mouvemens célestes, par Desplaces, La Caille et Lalande; 9 vol. in-4. br. avec cartes et fig. 96 fr. Cette collection, dont il ne reste que peu d'exemplaires, commence en 1715, et va jusqu'à 1800 inclusivement.
- Les tomes VII, VIII et IX se vendent séparément 9 fr. chaque volume.
- \* Fablier des Adolescens, 2 vol. in-18, br. 1 fr. 50 c.

Ce petit Recneil, qui est très-bien imprimé, est un choix de fables tirées des meilleurs fabulistes, et un des bons livres que l'on puisse mettre entre les mains de la jeunesse.

- \* Géographie moderne et universelle, précédée d'un Traité de la Sphère, et d'un Précis d'Astronomie, &c. avec un Abrégé de la Géographie aucienne, sacrée et ecclésiastique, pour servir à l'intelligence de l'Histoire, par Nicolle de la Croix; nouvelle édition, entièrement refondue, et considérablement augmentée, d'après les rélations les plus exactes des voyageurs, les découvertes des célèbres navigateurs, les partages et les divisions modernes des Etats et des territoires; par Victor Comeiras. 2 gros vol. in-8. de 800 pages chacun, de l'imprimerie de Crapelet, et ornés d'une figure allégorique à la tête du premier volume. Prix des deux vol. broc.
- Le même ouvrage, avec 8 cartes enluminées, et renfermées dans les volumes, br. 15 fr.

- Le même, avec l'atlas in-4. composé de 22 cartes enluminées, broc. 20 fr.

-L'atlas séparément, broc.

L'ouvrage en pap. vélin, dont on n'a tiré que 12 exempl. 50 fr.

Le même sur papier d'Hollande, également tiré à 12 exemplaires seulement,

30 fr.

Cet ouvrage, qui frime un cours complet de Géographie, est adopté dans les principales maisons d'Education de Paris. M. Géoffroy, dans le n° g de l'Année littéraire, an ux, après avoir démontré l'utilité et les agrémens de la Géographie, dit à la fin de l'analyse qu'il fait de celle que nous publions: « Quoique ce livre porte toujours le nom de cet habile » géographe (Nicolle de la Croix), on peut cependant le regarder comme » un ouvrage neuveau, le plus exact, le plus complet, et le mieux rédigé » qui existe aujourd'hui sur cette matière ».

Géographie de Crosat, enrichie de beaucoup de cartes, et augmentée d'un tableau des Préfectures et des Tribunaux de première instance; un vol. in-12, br. 2 fr.

Manuel de Botanique, par Le Breton, orné de 8 planches; in-8. br. 5 fr.

Manuel Grammatical, ou Abrégé de la Grammaire Allemande, par Fontalard; un vol. in-12, rel. en parch. 1 fr. 50c.

Paroissien Romain (le), latin et français, contenant l'Office divin des dimanches et des fètes. Paris, les Libraires associés, 1789, in-12, rel.
 Le même, latin et français, à l'esage de Paris et de Rome,

in-12, rel.

— Le même, petit in-12, rel.

2 fr.

2 fr.

\* Vie (1s) des Peintres Flamands, Allemands et Hollandais, avec des portraits gravés en taille-douce, une indication de leurs principaux ouvrages, et des réflexions sur leurs différentes manières, par J. B. Descamps, peintre, membre de l'Académie royale des sciences, &c. Paris, 1753, 5 vol. in-8. broc.

Cet ouvrage, dont il ne reste que peu d'exemplaires, est orné d'environ 180 portraits, dessinés et gravés par les plus habiles artistes, tels que Ficquet, Eisen, Vandyck, &c. et sont autant de chefs-d'œuvre aux yeux des connoisseurs.

#### Ouvrages en langue espagnole, qui se trouvent chez le même Libraire.

Aventuras de Gil blas de Santillana robadas a espana, y adoptadas en francia por M. le Sage, restituidas a su patria y a su lingua nativa por un Espanol zeloso que no sufre se burlen de su nacion. En Madrid, 1797, 7 vol. pet. in-4. fig.

El ingeníoso hidalgo Don Quixote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra; nueva edicion corregida por la Real Academia Esp. En Madrid, Ibarra, 1780, 4 vol. in-4. fig.

— El mismo en Madrid, por la viuda de Ibarra, 1787, 6 v. in-8. fig.
—El mismo nueva edicion corregida de nuevo, con nuevas notas, con nuevas estampas, con nuevo analisis, y con la Vida de el autor nuevamente aumentada, por D. Juan Antonio Pellicer en Madrid, 1797, 5 vol. in-8.

- El mismo con nuevas vinetas et con nuevas notas por D. Juan Antonio Pellicer. En Madrid, 1798, 9 vol. m-12.



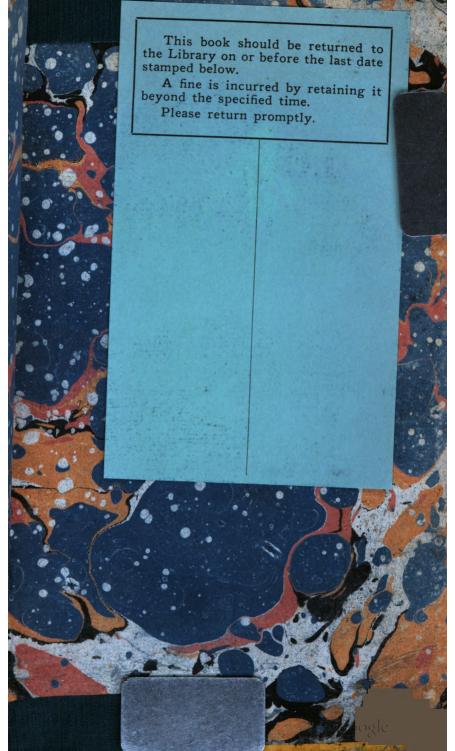

